

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com



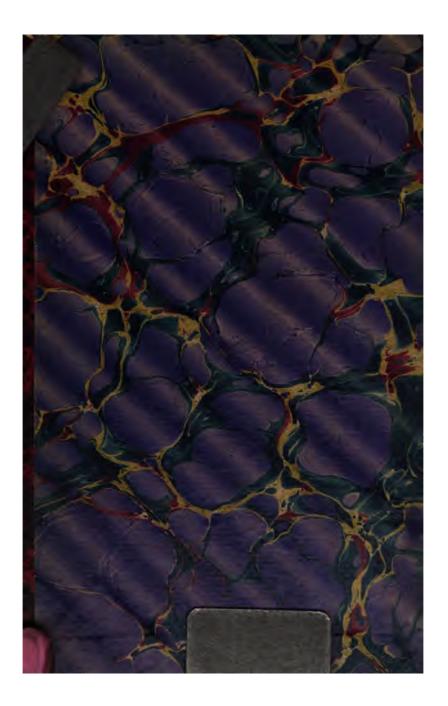

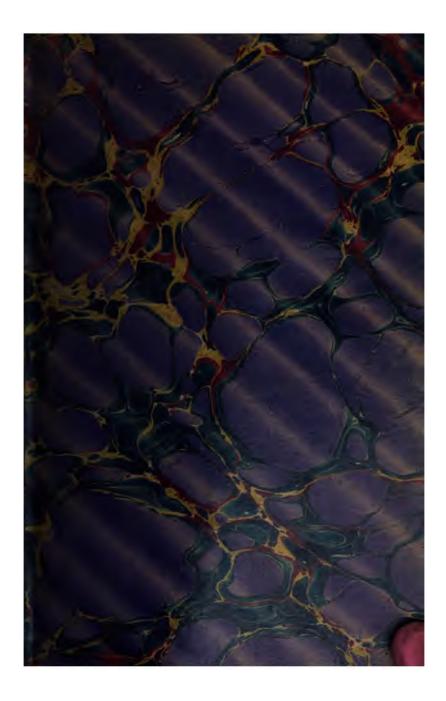



# **HISTOIRE**

DES

# ÉTATS GÉNÉRAUX

COULOMMIERS. - IMP. P. BRODARD ET GALLOIS.

# **HISTOIRE**

DES

# ÉTATS GÉNÉRAUX

PAR

# GEORGES PICOT

Membre de l'Institut.

ouvrage couronné par l'académie des sciences morales et politiques et par l'académie française .(grand prix gobert en 1872 et en 1873).

DEUXIÈME ÉDITION

TOME CINOUIÈME

# **PARIS**

LIBRAIRIE HACHETTE ET C''

79, BOULEVARD SAINT-GERMAIN, 79

1888

e de la companya de l •

## HISTOIRE

DES

# ÉTATS GÉNÉRAUX

#### INFLUENCE

DES

# **ÉTATS DE PARIS**

(SUITE)

# LÉGISLATION

Droit civil. — Personnes, p. 1. — Actes de l'état civil, p. 1. — Mainmortables, p. 2. — Incapacités légales, p. 3. — Mariages clandestins, p. 3. — Mineurs et tuteurs, p. 4. — Successions, p. 5. — Bénéfice d'inventaire, p. 5. — Reccl des biens, p. 7. — Succession des mères, p. 7. — Substitutions, p. 8. — Obligations, p. 8. — Obligations sous seing privé, p. 9. — Notaires, p. 9. — Dispositions diverses, p. 10. — Ventes d'immeubles, p. 10. — Prescriptions, p. 11. — Saisie immobilière, p. 12. — Insaisissabilité, p. 12. — Intérèts demandés en justice, p. 13.

Droit commercial.— Billets au porteur; lettres de change, p. 14.

— Banqueroute et faillite, p. 15.

Droit penal. — Amendes, p. 16. — Faux, p. 17. — Abus des grâces, p. 17.

Coutumes et ordonnances. — Vérification des édits, p. 18. — Codification; lois obligatoires pour le juge, p. 19. — Arrêts motivés, p. 20.

DROIT CIVIL. — Le dépôt et la conservation dans les greffes des registres contenant les « baptêmes, ma-

riages et sépultures », donnaient lieu à des abus que la noblesse et le tiers état signalèrent.

Les curés, mécontents de se dessaisir des registres, n'apportaient pas exactement au greffe les « copies signées d'eux »; et les greffiers, ne laissant pas échapper une occasion de percevoir un nouveau profit, exigeaient une redevance pour le recu qu'ils délivraient aux curés. Le cahier de la noblesse demandait le renouvellement des anciens édits (N. 47). Le tiers voulait fixer avec une plus grande précision les devoirs des curés : qu'ils soient, disait-il, « par chacun an tenus, le dernier jour de janvier au plus tard, porter au greffe de vos jurisdictions ordinaires les registres de baptesmes, mariages et mortuaires, signez en chacune page, et les feuillets cottez. Et, à l'égard desdits baptesmes, fassent signer aux registres d'iceux les parains et maraines qui le sauroient faire. » (T. 36.) L'ordonnance de 1629 admit la plupart de ces dispositions : elle contint une inionction aux curés de « faire bons et fidèles registres » et de les « porter aux greffes des justices ordinaires dans le premier mois de l'année suivante à peine de cinquante livres d'amende », et une défense aux greffiers « d'exiger aucune chose d'eux, à peine de concussion » (art. 29).

L'état des personnes souleva de nouveau en 1614 les doléances du tiers. Il n'hésitait pas à demander l'affranchissement des mainmortables, victimes d'une servitude moins dure qu'au moyen âge, mais dont l'allégement ne les empêchait pas de souhaiter ardemment les douceurs de la liberté. Les députés, sentant bien qu'un tel changement, s'il était subit, porterait un coup violent à la noblesse, proposaient comme atténuation qu'une indemnité fût fixée par les juges royaux et donnée aux seigneurs, « soit en deniers et

héritages », soit en rentes ou en services fonciers (T. 317).

Le tiers état voulait également que tout habitant du royaume pût acquérir et posséder des immeubles « mesme en païs de serve condition et mainmortable, en payant pareille indemnité aux seigneurs qu'ils pourroient avoir par le moyen de l'affranchissement de leurs serfs et mainmortables » (T. 317). Sous Louis XIII, nous ne trouvons aucun changement à la législation qui régissait les rapports des paysans avec les propriétaires fonciers; aucune décision ne fut prise avant le célèbre édit du mois d'août 1779, par lequel Louis XVI, abolissant la mainmorte dans ses domaines, invitait les seigneurs à suivre son exemple.

Le troisième ordre se préoccupait vivement de porter à la connaissance des personnes intéressées les incapacités légales qui frappaient les citoyens; il demanda « qu'en chaque greffe des juridictions royales fût mis un tableau, auquel fussent inscrits les noms et surnoms de ceux qui seront séparés de biens d'avec leurs femmes, auront fait cession ou abandonnements de biens, et auxquels l'administration de leurs biens sera interdite, à peine de déchéance du bénéfice et de nullité tant de la séparation qu'interdiction » (T. 319). L'ordonnance admit sans restriction cette proposition; elle étendit même la mesure à tous ceux auxquels était enlevée « la liberté de contracter » (Ord. 143).

Les mariages clandestins avaient été défendus : la publication des bans exigée par le Concile en avait diminué le nombre. Le clergé et le tiers réclamèrent une autre mesure plus décisive : la célébration par le curé de la paroisse et l'interdiction à tout autre

<sup>1.</sup> En 1556 et par le Concile de Trente. Voir t. III, p. 248.

ecclésiastique, sous aucun prétexte, de bénir un mariage 1 (T. 53). Le clergé, après s'être plaint vivement des mariages qui se célébraient dans les chapelles de l'Ordre de St-Jean de Jérusalem (C. 40), prit le parti d'insérer cette prescription dans son Règlement spirituel (C. XXIII). L'ordonnance déclara nul tout mariage clandestin et punit d'amende arbitraire le prêtre qui aurait célébré un mariage de personnes étrangères à sa paroisse, sans permission de l'ordinaire (Ord. 39).

Le tiers demanda « qu'ès causes intentées pour entretenement de promesses de mariages, il ne fut reçu aucunes preuves d'icelles que par écrit (T. 51). L'ordonnance prohiba la preuve testimoniale en fait de mariage, sauf pour personnes de vile condition (art. 40).

Le tiers état appela l'attention des jurisconsultes sur les rapports du tuteur avec le mineur; les actions en rescision intentées dans le temps qui suit la majorité avaient dû être soumises, comme tous les droits, à une prescription quelconque: le système de la loi romaine qui déclarait imprescriptible l'action de tutelle ne pouvait prévaloir dans le droit français, dont les tendances furent toujours de ne point laisser la propriété incertaine et de fixer les droits de chacun. Aussi nos anciens jurisconsultes firent-ils adopter la prescription de trente ans. L'ordonnance de 1539, jugeant cette période trop longue, avait limité à l'âge de trente-cinq ans la faculté pour les majeurs d'in-

<sup>1.</sup> Pendant la session, le procureur du roi de Loudun, député de la sénéchaussée, déclara au tiers état que les mariages clandestins se multipliaient dans le Lodunois. Il demandait que la connaissance du crime et complicité de mariages clandestins fût attribuée à la justice du roi (Procès-verbal du tiers, p. 153).

voquer l'inexpérience de leur minorité (art. 134). Comme la minorité se prolongeait jusqu'à vingt-cinq ans sur la plus grande partie du territoire, à l'exception de l'Anjou, du Maine et de la Normandie <sup>1</sup>, où la majorité était acquise à vingt ans, les mineurs se trouvaient en possession du droit d'intenter l'action en rescision pendant dix ou quinze ans, suivant la coutume qui les régissait.

Le tiers état voulut substituer à l'âge fixe de trentecinq ans une prescription qui fût applicable à toute la France, « en demandant que dix ans après sa majorité parfaite et accomplie, nul ne soit recevable à intenter action pour reddition de compte de tutelle et curatelle dont toute poursuite et demande, ledit temps passé, sera déniée » (T. 314).

L'ordonnance de 1629 admit la prescription de dix ans pour les « oppositions formées pour dettes procédantes de tutelle, aux saisies et criées des biens de ceux qui auront été tuteurs » (Ord. 159).

Il paraît que cette disposition, toute sage qu'elle fût, ne reçut pas d'application, car aucun jurisconsulte n'en parle, l'ordonnance de 1539 et l'ancienne prescription de trente ans ayant régi jusqu'en 1789 les différentes provinces. Mais il est bon de remarquer que le cahier de 1614 a été sur ce point le précurseur de notre code <sup>2</sup>.

Les cahiers ne s'occupèrent en détail ni des successions ni des testaments; un seul point fixa leur attention, ce sut le bénéfice d'inventaire.

La France se trouvait, à ce point de vue, régie par

<sup>1.</sup> Pothier, Traité des obligations, nº 40. — Exposé des motifs présenté par M. Berlier, 28 ventôse an II. Minorité.

<sup>2.</sup> Code civil, art. 475: « Toute action du mineur contre son tuteur, relativement aux faits de la tutelle, se prescrit par dix ans, à compter de la majorité. »

plusieurs coutumes. La première chose requise en pays coutumier pour le bénéfice d'inventaire, c'était l'obtention des *lettres royaux* qui étaient délivrées par les chancelleries des parlements <sup>1</sup>.

Dans le pays de droit écrit, la législation romaine accordant expressément le bénéfice d'inventaire 2, l'héritier n'avait pas besoin d'avoir recours au roi pour obtenir de lui une faveur que la loi mettait à la portée de tous. Les coutumes de Bretagne et de Berry étaient, au nord, les seules qui fussent soumises à ce dernier système.

La nécessité d'obtenir en chancellerie des lettres coûteuses qu'il fallait faire entériner devant le juge du bailliage créait de grandes difficultés: le tiers état demandait l'abrogation de cette formalité ou tout au moins souhaitait que tous héritiers présomptifs pussent aisément obtenir les lettres, en faisant déclaration de leur volonté aux greffes des juges ordinaires de leur domicile (T. 321).

Loin d'admettre cette modification, l'ordonnance voulut étendre à tout le royaume l'obligation de se pourvoir en chancellerie (Ord. 129). Mais, en fait, cette disposition ne changea rien aux principes admis par les coutumes locales.

Quant à la forme de l'inventaire, l'ordonnance de Blois avait permis aux parties de recourir au notaire seulement et non aux juges pour le faire dresser (art. 64). Les juges seigneuriaux ayant maintenu leur droit de diriger les opérations de l'inventaire, le tiers état obtint un article qui autorisait formellement les parties à s'adresser aux notaires et tabellions, réservant l'intervention du juge au cas de contestations

<sup>1.</sup> Pothier, Des successions, Bénés. d'inv., § 3.

<sup>2.</sup> Loi 22. Cod. de jur. delib.

ou lorsqu'il y aurait des mineurs en cause (T. 329). La noblesse et le clergé firent décider que les juges royaux ne pourraient assister aux inventaires que sur réquisition formelle (N. 229; C. 242; Ord. 155).

Le tiers état voulait frapper d'une peine les « veuves et les héritiers sous bénéfice d'inventaire qui recèlent et détournent les biens d'une communauté ou succession ». Il proposait de les « priver de la part qui leur pourroit appartenir en icelles et de déclarer les héritiers tenus du paiement entier des debtes et les veuves du paiement de la moitié » (T. 320).

L'ordonnance n'admit ce système que pour le conjoint survivant, encore la peine fut-elle réduite à l'entier payement des dettes, sans privation de la part héréditaire (Ord. 127).

C'est la loi moderne qui a réalisé sur ce point les vœux du tiers état, en admettant, en cas de détournement, la coexistence des deux peines <sup>1</sup>.

Le parlement de Toulouse n'avait pas laissé publier dans son ressort l'édit des mères <sup>2</sup>. Se joignant à cette résistance, les trois autres cours qui observaient le droit écrit, les parlements de Bordeaux, d'Aix et de Grenoble, s'étaient refusées à appliquer les dispositions de cet édit. Le tiers état, qui se souvenait de l'échec qu'il avait éprouvé sur cette question aux

2. Sur cette question, voir t. III, p. 251.

<sup>1.</sup> Quel que soit notre désir de ne pas prolonger ces détails en établissant un parallèle entre le droit ancien et le droit nouveau, il est nécessaire de rapprocher du vœu du tiers les art. 792 et 1460 du Code civil, qui déclarent les héritiers qui ont recélé ou détourné les effets d'une succession, déchus de la faculté d'y renoncer; et la veuve, dans un cas pareil, commune nonobstant sa renonciation. Le Code ajoute même l'interdiction aux héritiers de prendre aucune part dans les objets divertis ou recélés. Ainsi les deux peines proposées en 1614 ont été introduites deux siècles plus tard dans nos lois.

États de Blois, n'eut garde d'émettre un nouveau vœu, espérant qu'à la faveur de ce silence la jurisprudence des cours méridionales finirait par l'emporter; mais les plaintes de la noblesse triomphèrent et l'ordonnance de 1629 déclara nuls tous les arrêts contraires au principe inscrit dans l'édit de Charles IX (art. 146).

La magistrature ne se tint pas pour battue : les cours soutinrent une lutte énergique : à Bordeaux on déclara que l'édit ne s'appliquerait qu'aux successions ab intestat; à Toulouse et à Grenoble, qu'il en serait « usé comme par le passé en la forme du droit écrit », et à Dijon, que, « cet édit étant contraire à l'art. 15 de la coutume de Bourgogne autorisée par le roi, il en seroit usé comme ci-devant ». Les maximes du droit féodal, soutenues sur ce point par la royauté, ne parvinrent donc jamais à faire fléchir complètement la courageuse obstination de la magistrature.

On sait quelles restrictions les ordonnances d'Orléans et de Moulins avaient apportées aux substitutions. Elles avaient restreint la faculté de substituer à deux degrés outre l'institué <sup>1</sup>. Le tiers état avait constamment demandé le maintien de cette règle. Mais la jurisprudence était en désaccord sur la manière de compter les degrés: le parlement de Paris, défavorable à ce mode de transmission des biens, comptait par têtes, tandis que celui de Toulousc, s'appuyant sur le droit romain qui ne limitait pas les droits du testateur, comptait par souches. L'ordonnance fixa ce différend en donnant raison au parlement de Paris (Ord. 124).

Les obligations, si admirablement réglées par le droit romain, avaient subi dans le droit coutumier

<sup>1.</sup> Voir t. II, p. 255 et 322.

l'effet de la diversité même des usages; les parlements avaient essayé de les régulariser par la jurisprudence; ils s'étaient occupés des notaires qui concentraient presque exclusivement entre leurs mains le privilège de rédiger les contrats : les obligations sous seing privé, pour ainsi dire inconnues au moyen âge, étaient encore fort rares, et la loi ne les favorisait en aucune façon : c'était aux contrats notariés que le tiers voulait réserver le pouvoir d'emporter de plein droit hypothèque (T. 333), et pour être valable la quittance de dot devait être passée sous forme authentique (T. 330; Ord. 130).

Plus les fonctions des notaires prenaient d'importance, plus leurs prétentions s'élevaient : aussi le tiers reproduisait-il les vœux que nous avons déjà rencontrés et par lesquels il insistait pour obtenir l'expédition à peu de frais, sur papier et non sur parchemin, des actes notariés; il protestait en outre contre les droits d'un denier pour livre que s'arrogeaient les notaires et tabellions <sup>1</sup>. (T. 296.)

Le contrat de mariage, le plus solennel de tous, leur appartenait naturellement; le tiers état ne s'occupa des relations civiles entre les époux qu'à propos de certaines questions douteuses dont il appelait de tous ses vœux la solution. Il voulait, par exemple, que la communauté pût continuer, malgré la mort d'un des époux, entre le conjoint survivant et les enfants du conjoint prédécédé (T. 322). Puis, étendant au pays coutumier un des principes les plus populaires dans le midi de la France, il demandait, non le régime dotal, mais l'obligation de remploi en cas d'aliénation des immeubles propres à l'un des

<sup>1.</sup> On sait que les notaires dressaient ou recevaient les contrats, tandis que les tabellions expédiaient et délivraient les copies.

époux. Il proposait ainsi un régime mixte moins sévère que la dotalité, et plus protecteur des droits de la femme que la communauté en vigueur dans les pays de coutumes (T. 322). Ces vœux ne furent pas accueillis: il n'en reste que le symptôme incontestable du besoin qu'éprouvaient les familles de se soustraire, pour le choix du régime qui réglerait la société conjugale, à la rigueur des coutumes qui s'imposaient d'avance au choix des époux.

Le tiers état s'occupa du sort des biens du premier mari en cas de convol de la veuve et demanda qu'ils fussent transmis aux enfants issus du premier lit (T. 316). Ce vœu, devancé par la plupart des coutumes et par la jurisprudence, ne devait pas fixer l'attention des rédacteurs de l'ordonnance. Ils se bornèrent à priver toutes femmes veuves se remariant « du douaire à elles acquis par leur premier mariage » (Ord. 145).

A propos du contrat de vente, le tiers état demanda que le vendeur fût payé sur le prix de préférence à tous autres créanciers de l'acquéreur, même à défaut de stipulation expresse (T. 327). Ce privilège, qui n'existait pas dans les lois romaines, était en usage dans le pays coutumier; mais le pouvoir ne crut pas devoir l'étendre ainsi que l'ont fait nos lois modernes 1.

Parmi les privilèges féodaux, se trouvait le droit pour le seigneur de prélever, à chaque mutation de la propriété qui relevait de lui, une somme proportionnelle au prix de la vente. Cet impôt étant fort onéreux, les acquéreurs essayaient par tous les moyens de s'y soustraire : tantôt ils dissimulaient, comme cela se faisait encore récemment vis-à-vis du

<sup>1.</sup> Voyez Pothier, Hypothèque, chap. 1°, sect. Ire, art. III, dernier paragraphe.

fisc, le prix réellement payé, tantôt ils donnaient à la vente les apparences d'un échange et échappaient ainsi à la perception. Les deux ordres privilégiés protestaient contre ces manœuvres (C. 254). La noblesse surtout signalait, comme elle l'avait fait déjà aux États de Blois, l'omission dans les cahiers de charges et dans les affiches de vente des services fonciers dus aux seigneurs, de sorte qu'à la seconde ou troisième mutation de la propriété, l'acquéreur pouvait croire la terre affranchie de toute obligation seigneuriale (N. 202). Pour faciliter ces fraudes, les ventes avaient lieu devant le parlement à cent lieues du bailliage où les biens étaient situés. Le clergé et la noblesse réclamaient donc avec raison que les ventes fussent faites devant les juges de la province (C. 263; N. 233). Ils obtinrent cette garantie, à la seule exception des ventes de duchés, comtés ou baronnies, qui purent se faire devant le parlement (Ord. 160).

Les rapports entre créanciers et débiteurs provoquèrent quelques modifications que nous ne pouvons omettre.

Le payement des rentes foncières et des loyers ou fermages donnait lieu à de graves abus qui pouvaient ruiner en un instant le débiteur. Aucune prescription n'était formellement établic, aucune du moins n'était reconnue dans l'ensemble du royaume. Or le tiers état n'hésitait pas à demander que l'action du créancier d'une rente foncière se prescrivit par dix ans (T. 340), et que celle du propriétaire vis-à-vis du locataire ou du fermier fût prescrite par cinq ans à compter de la fin du bail, à moins qu'un arrêté de compte emportant obligation n'eût fait novation de la dette (T. 341). Conformément à ce dernier vœu, la prescription de cinq ans fut établie pour les loyers des maisons et le prix des baux à ferme (Ord. 142).

La saisie immobilière, nous le savons, devait toujours être précédée d'un décret, décision judiciaire qui pouvait être attaquée par la voie de l'opposition ou de l'appel. Seulement, les cas où l'action était recevable et le laps de temps par lequel elle se prescrivait n'étaient point réglés. L'appel pouvait-il être interjeté pendant dix ans seulement à partir de la signification? A défaut de signification, le délai n'étaitil pas porté à trente ans? Telle était la difficulté qui divisait la jurisprudence. Le tiers demanda qu'entre majeurs le délai fût de dix ans (T. 313). Une commission fut choisie par le roi dans le sein du Parlement pour examiner cette question, mais aucune résolution ne fut prise avant l'ordonnance de 1629 qui consacra les vœux du tiers état en établissant la prescription de dix ans au regard de tous les intéressés, le délai ne courant contre les mineurs que du jour où ils auraient atteint leur majorité 1. L'ordonnance stipulait en outre la restitution du prix lorsque la lésion du mineur dépasserait la moitié (art. 164). Mais Pothier nous apprend que cette disposition ne fut jamais exécutée et notamment que le parlement de Paris continua à repousser les demandes en restitution lorsqu'il s'agissait de ventes par adjudication, la concurrence des enchères écartant tout soupcon de lésion 2.

On se souvient que les États réclamèrent plus d'une fois l'insaisissabilité des instruments nécessaires à l'agriculture : les ordonnances avaient satisfait à ce vœu, sans admettre aucune restriction. En 1614, le tiers demande formellement qu'une exception soit faite à la règle : il veut « que les laboureurs, vignerons et

<sup>1.</sup> Conformément à la maxime romaine : Contra non valentem agere non currit præscriptio.

<sup>2.</sup> Pothier, Proced. civ., chap. II, § 5.

mercenaires ne puissent estre exécutez en leurs licts, instruments rustiques et outils de labour, pailles, fourrages et foins, sinon pour le prix de la vente d'iceux, ou devoirs de rente foncière, et services deubs aux maistres et seigneurs des héritages par eux possédez auxdits titres » (T. 309). Cette réclamation est un incontestable témoignage de la fortune croissante du tiers état qui commençait à s'intéresser, pour la première fois, au payement régulier des revenus fonciers. Toutefois cette disposition n'acquit force de loi qu'en 1667 <sup>1</sup>.

De son côté, la noblesse demande en 1626 « que les chevaux et armes des gentilshommes et capitaines des régiments entretenus ne puissent être saisis, si ce n'est par les marchands mêmes ou autres qui leur en auroient fait la vente 2 ».

Les intérêts de la somme demandée en justice par le créancier ne couraient, en principe, que du jour de l'interpellation : dans les coutumes, il y avait cependant quelques dérogations à cette règle; la jurisprudence avait souffert également qu'il s'introduisit des exceptions, de telle sorte que la valeur même dont on réclamait la restitution pouvait se trouver doublée par l'accumulation des intérêts. Le tiers état voulait que « la somme principale ne pût produire intérêt plus de trois ans », à moins qu'il n'y eût eu poursuite de l'action (T. 328). L'ordonnance, assimilant sur ce point les demandes d'intérêt au payement des arrérages de rentes constituées, institua une prescription libératoire de cinq ans au profit du débiteur (Ord. 130).

2. Cahier présenté au roi par la noblesse. Article XVII. États Généraux, t. XVIII, p. 310.

<sup>1.</sup> Ord. de 1667. Tit. XIX, art. XIV, XV, XVI, rédigés sur la proposition du premier président Seguier, contrairement au projet présenté à la commission.

Enfin la mesure la plus sévère que permit la législation contre les débiteurs récalcitrants, la contrainte par corps, appliquée jadis par l'ordonnance de Moulins à l'exécution de tous les jugements, fut restreinte par l'effet d'une réaction générale au xvii° siècle. Le tiers état voulait que les dettes au-dessous de trente livres en fussent exemptées (T. 334). L'ordonnance ne limita pas la somme, mais, confirmant la jurisprudence du parlement, elle déclara que cette voie d'exécution ne pourrait être appliquée ni aux femmes ni aux septuagénaires (art. 456).

La passion du jeu avait pris un développement qui inquiétait vivement le tiers: non seulement il réclamait la fermeture des maisons de jeu (T. 609), mais il sollicitait l'extension aux majeurs du droit de répétition conféré au mineur par l'ordonnance de Moulins (art. 59). La nullité des dettes de jeu et le droit de répétition sont formellement demandés (T. 640). Tous ces vœux furent transcrits dans l'ordonnance qui développe la pensée des cahiers avec une ampleur et une précision remarquables (Ord. 137 à 141).

DROIT COMMERCIAL. — Dans un temps où l'on ne se rendait pas un compte exact des nécessités du commerce, il ne faut pas s'étonner si le tiers état demandait « que toutes promesses, esquelles le nom du créancier seroit en blanc, ou depuis se trouveroit ou paroistroit rempli, fussent nulles » (T. 325). On était pénétré des inconvénients des billets au porteur qui circulaient de main en main sans laisser de traces. Le parlement de Paris, par des arrêts de règlement des 7 juin 1611 et 26 mars 1624, défendit ces sortes d'effets, qui ne servaient alors qu'à couvrir des usures et des fraudes. L'ordonnance introduisit dans la loi la prohibition que la jurisprudence avait prononcée la première (Ord. 147).

Le tiers état obtint également l'abolition des lettres de change simulées; pour qu'elles fussent valables, il fallait que la remise de place en place, qui en est l'élément essentiel, fût sincère, et que la somme stipulée dût être réellement payée; en un mot, on prohibait ce que l'usage et la jurisprudence moderne appellent billets de complaisance (T. 325 in fine; Ord. 147).

La banqueroute, la cession de biens et la faillite étaient encore absolument confondues : le tiers état voulait distinguer ces différentes situations en leur appliquant des procédures diverses qui servissent à la fois de garantie aux créanciers et de frein aux insolvables. La nature de la peine le préoccupait vivement : aux banqueroutiers « qui faisoient faillite en fraude », il réservait le bonnet vert; contre ceux qui, pour éviter cette peine infamante, composaient avec leurs créanciers, il voulait ne faire prononcer qu'une sorte de déchéance des droits civils, jusqu'au jour où, revenant à meilleure fortune, les faillis pourraient se réhabiliter en achevant « le payement entier de leurs debtes » (T. 337). Enfin il voulait modifier les formes de la cession de biens de manière à la rapprocher de la faillite, telle que notre droit moderne l'a organisée; à cet effet, « tous les livres devoient être remis entre les mains de telles personnes, que les créanciers voudront nommer, et, à faute de ce, soit procédé contre eux, suivant les rigueurs des édits, comme banqueroutiers frauduleux » (T. 338).

L'ordonnance n'accueillit pas l'ensemble de ces vœux, mais elle décida que « ceux qui, non par leur faute ou débauche, ains par malheur ou inconvénient, seront tombés en pauvreté, et auront esté contraints à cette cause de faire cessions de biens, n'encourront pour cela infamie, ny aucune marque, sinon l'affiche » (Ord. 144). En revanche, les banqueroutiers

frauduleux étaient punis de mort (Ord. 153). Ainsi pénétrait dans la loi une distinction fondée sur la raison même et qui devait être la source féconde de notre législation moderne.

DROIT PÉNAL. — De toutes les peines, la plus fréquente à cette époque était l'amende : nous avons vu que souvent les États insistèrent pour l'établissement d'une prescription destinée à paralyser au bout de peu de temps l'action fiscale des receveurs et des fermiers. Le tiers renouvela sa demande en restreignant à une seule année, après le jugement, le droit de poursuite (T. 297). L'ordonnance préféra le terme indiqué à Blois, et fixa à trois années le délai après lequel le débiteur serait libéré (Ord. 387).

Les trois ordres réclamèrent ensuite des peines plus sévères contre certains crimes. Ainsi le clergé, comme gardien de la sainteté du mariage, s'occupait des enlèvements de filles; « l'impunité du crime de rapt, disait-il, rend les enlèvemens des mineures si fréquents en France, que l'on délaisse les voyes légitimes, le consentement, l'avis des parens et l'authorité de la Justice, pour obtenir par la force ce qui seroit dénié par la raison ». Les députés demandaient une plus grande fermeté de répression et surtout la suppression des évocations qui fournissaient au coupable, s'il était puissant, un moven assuré d'échapper à la peine (C. 243). En réponse à ces plaintes, l'ordonnance contint sur le rapt, qui comprenait la séduction, un article très long, prononcant la peine de mort contre les coupables, et faisant suivre l'indication du châtiment d'une multitude de détails qui témoignent, mieux encore que les doléances, quelle était l'impunité assurée par les mœurs elles-mêmes à ceux qui arrachaient de force une fille à ses parents (Ord. 169).

Il paraît aussi que le crime de faux s'était infiniment multiplié. Faut-il attribuer ce fait à la similitude des écritures « qui s'apprennent par art et non par imitation », d'où il suit qu'entre « les mains » il n'y a plus de « diversité » ¹? N'est-il pas plus raisonnable de penser que l'écriture, en pénétrant dans les diverses classes qui n'en connaissaient pas l'usage un siècle auparavant, mit au service des passions mauvaises un nouveau moyen de fraude? Ce qui est certain, c'est l'augmentation, révélée par les cahiers, du nombre des faussaires : le tiers voulait que la peine de mort fût prononcée contre celui qui aurait fabriqué la pièce fausse, les peines inférieures étant réservées à ceux qui auraient fait usage de cette pièce (T. 336).

L'ordonnance fit rentrer ce crime dans la catégorie du péculat et indiqua ainsi qu'elle n'entendait frapper que les faux commis par les agents de l'administration publique (Ord. 395).

Le tiers réclama contre les voleurs de nuit, les larrons domestiques, les coupeurs de bourses, les gens sans aveu, les vagabonds et les bohémiens, des peines d'inégale rigueur. L'ordonnance n'édicta aucune nouvelle mesure de répression, elle ne contint que l'injonction de sévir adressée aux prévôts (T. 339, 340).

Seule, la noblesse se fit l'interprete des anciennes doléances sur l'abus des grâces (N. 172, 219). L'ordonnance ne s'occupa que du mode d'enregistrement des lettres d'abolition qu'on faisait entériner par les prévôts de l'hôtel pour ne pas subir les lenteurs et les obstacles que soulevaient les juges royaux, souvent fort mécontents d'une faveur qui désarmait la jus-

<sup>1.</sup> Afin de revenir à la diversité des écritures « qui empêchoit les falsifications », le clergé demandait le bannissement des professeurs qui enseignaient cet art (C. 260, 261).

tice et paralysait la répression : la règle de l'enregistrement des lettres par les juges du délit fut proclamée de nouveau comme la seule garantie efficace (Ord. 182).

Le tiers avait délibéré longuement sur un projet de vœu présenté par l'Ile-de-France, en vue d'obliger tous ceux qui sollicitaient une grâce « de se rendre actuellement prisonniers ». Les gouvernements furent partagés. L'Ile-de-France soutint en vain que la voix de Paris devait l'emporter : l'article fut rayé <sup>1</sup>.

L'ensemble des doléances sur le droit pénal nous fait voir que, malgré leurs efforts pour améliorer la législation, les députés ne savaient point encore discerner le rapport nécessaire entre le délit et la peine. Disposés à prendre pour unique mesure de la répression l'horreur que soulevait le crime, ils se laissaient aller à leur indignation, sans proportionner le châtiment à la faute.

LÉGISLATION PROPREMENT DITE: COUTUMES, ORDON-NANCES. — La rédaction des lois était absolument abandonnée à la volonté souveraine du prince, assisté de son conseil, et le dominant, dès qu'il était majeur, du poids de sa toute-puissante autorité. Les remontrances du parlement venaient seules, dans l'intervalle des sessions d'États, rompre le silence qui entourait ce pouvoir sans contrôle. Les vérifications d'édits fournissaient aux cours de justice une occasion toute naturelle de faire entendre leur voix: elles y manquaient rarement. Aussi le tiers état, comptant sur l'indépendance de ces grandes compagnies qui reflétaient si bien ses propres passions, demandait « que tous Edicts et Déclarations, Lettres patentes et autres commissions pour l'exécution d'icelles soient

<sup>1.</sup> Procès-verbal du tiers. 29 décembre 1614.

vérifiés en Cours souveraines, auxquelles la connoissance en appartient, les chambres assemblez, sans qu'aucune adresse en puisse estre faicte au Conseil ou ailleurs <sup>1</sup> ». Comme sanction, le tiers voulait que tout magistrat coupable d'avoir exécuté un édit non vérifié fût destitué (T. 196).

Les rédacteurs de l'ordonnance crurent nécessaire de dire quelques mots des vérifications en cours souveraines, mais combien l'article est pâle auprès des doléances du tiers! Le droit pour les parlements d'adresser au roi des remontrances est reconnu; dans les deux mois de l'envoi au parlement, les magistrats seront libres de l'exercer: voilà les seules promesses, mais nulle part on ne lit un engagement formel, une garantie accordée; on ne dit même pas si tous les édits doivent être transmis aux cours souveraines. Il est permis de juger par là du respect apporté à l'exécution de ces formalités protectrices (Ord., art. 53).

La codification, qui avait été la pensée constante du tiers, est l'objet de nouvelles observations en 1614. Cependant le code Henri III, et après lui le code Henri IV, avaient été publiés, contenant toutes les ordonnances dont le texte avait survécu et qui paraissaient régir encore la jurisprudence française; mais cette publication n'avait pas l'autorité dont les députés voulaient la voir revêtue : ils souhaitaient un travail officiel, et non une compilation faite par quelques jurisconsultes (C. art. gen. 21, T. 359). Ce vœu était général : toutes les doléances particulières en font foi. Le peuple était convaincu, non sans raison, que l'obscurité et l'incertitude des lois multipliaient les contestations. Les magistrats n'étaient

<sup>1.</sup> Voir la seule exception à ce principe, plus haut, tome IV. page 445, note 2.

pas moins pressants sur ce point que les plaideurs <sup>1</sup>. Les députés se préoccupaient également du droit coutumier: on sait que les grandes coutumes avaient été rédigées; mais quelques usages particuliers à certains bailliages n'avaient point été constatés: le tiers état réclamait l'achèvement de ce travail (T. 318).

Les lois écrites que réclamaient si vivement les États ne pouvaient avoir de valeur que si leur texte devait diriger et contenir absolument les juges. C'est dans cette pensée que la noblesse demandait qu'aucun magistrat n'eût le droit de se soustraire à l'application de la coutume et des ordonnances (N. 177). C'est avec le même dessein que le tiers état insistait pour obtenir dans les arrêts fondés sur le droit l'insertion et la publication des raisons et motifs (T. 210). L'ordonnance (art. 54) se contenta de prononcer une nullité radicale contre tout jugement contraire aux édits précédemment publiés, mais elle laissa au dix-huitième siècle l'honneur d'introduire dans les arrêts de justice les motifs qui rendent public le sentiment intime du juge.

<sup>1.</sup> Un avocat général au parlement de Provence, consuité par le chancelier sur la réformation de la justice à la suite des États, lui écrivait, le 27 décembre 1614, qu'il était nécessaire de fixer les ordonnances, les coutumes et le droit romain. Il faut que le droit romain soit, en réalité, écrit. Les commentaires l'ont dénaturé. Les juges qui l'invoquent prononcent des jugements arbitraires; en rendant « le droit romain certain, on retranchera cent mille procès ». Lettre de Moynier, av. gén., au chancelier (Arch. Aff. Étr., France, n° 1700).

## LA JUSTICE ET LES LOIS

EN 1614

A ne prendre que la première impression produite par les cahiers qui traiterent aux États de Paris de la justice et de la législation, on serait tenté de ne voir dans les efforts des députés de 1614 qu'une simple répétition des tentatives accomplies en 1560 et en 1576. Rien ne serait moins exact. Les mœurs publiques, les idées générales, le courant de l'opinion, tout ce qui modifie les vœux et leur imprime un caractère particulier différaient profondément. Entre les derniers Valois expirant au milieu des passions de la Ligue et Henri IV tombant sous les coups d'un insensé, il n'y a en réalité que vingt et un ans; pour l'histoire politique et morale de la nation, il s'est écoulé plus d'un siècle. La France est sortie du chaos et de la corruption : elle a laissé derrière elle les vieilles questions et franchi les obstacles qui la séparaient encore du monde moderne. Elle y est entrée de plain-pied avec le dix-septième siècle et, sous la protection de Henri IV, elle a accompli, sans laisser de ruines et sans marquer sa route d'une tache sanglante, les plus grands progrès que la France ait dus à un souverain. Un prince, aussi habile politique que sage administrateur, a introduit en vingt années, dans

l'organisation judiciaire, plus encore par l'influence des mœurs et le goût de l'honnêteté que par le changement des lois, la plupart des réformes souhaitées par la nation. Afflrmerons-nous qu'il s'est directement inspiré des cahiers d'Orléans ou de Blois? Ce serait dépasser la mesure, mais les sentiments que les députés avaient exprimés avaient laissé de tels sounirs et rencontraient un tel écho dans le pays, les ordonnances qu'ils avaient directement produites renfermaient des dispositions tellement salutaires, que tout naturellement le roi se fit l'exécuteur des vœux manifestés depuis trente ans par les États Généraux.

Aussi trouvons-nous à la mort du roi l'œuvre en partie achevée. Les députés demandent bien encore quelques réformes; mais, avec le niveau de la moralité publique, leur idéal s'est élevé. Tel abus, inaperçu en 1588, est en 1614 au premier plan; tel autre auquel la modération vigilante de Henri IV avait porté remède avait reparu au lendemain de sa mort. Dans tous les pays où les garanties ne sont pas inscrites dans les lois et dans les mœurs, ce qui fait la valeur d'un règne, ce sont moins les institutions que le caractère même du souverain. Ferme et conciliant, libéral et énergique avec un merveilleux à-propos, Henri IV avait tout développé autour de lui et il avait eu l'art de faire supporter des abus qu'avant lui le désordre avait rendus intolérables.

Au premier rang, nous devons citer la vénalité des charges, dont nous avons parlé plus haut avec quelques détails. Grâce à la surveillance exercée par les parlements, elle n'avait soulevé que de rares protestations jusqu'en 1610. Sous Louis XIII, elle se trouve au premier rang des doléances; pour donner satisfaction aux États, la vénalité est supprimée quatre ans

plus tard et, comme il est de l'essence des gouvernements corrompus de ne pouvoir mener à bien aucune réforme, on est forcé de renoncer à l'expérience pour revenir à la vénalité, qui conférait parfois les charges à des sujets incapables, mais qui, en revanche. assurait aux cours de justice l'éclat et la dignité des vieilles familles parlementaires. Ainsi le gouvernement qui succédait à Henri IV se montrait impuissant à réformer un abus dont le roi avait su faire oublier les périls. Les doléances relatives aux fonctions judiciaires et aux movens d'indemniser les magistrats s'inspirerent exactement de l'ordonnance de Blois; mêmes abus, mêmes vœux, tout est semblable. Des garanties analogues pour protéger l'indépendance du juge, et le même désir de supprimer, ou tout au moins de modérer les épices, apparaissent dans les cahiers. Ce qu'il fallait trouver avant tout, c'était la sanction des mesures vainement prescrites à Orléans et à Blois. Entre une chambre ambulatoire destinée à se transporter de parlement en parlement et les mercuriales confiant aux magistrats eux-mêmes le maintien de leur propre discipline, l'ordonnance préféra ce dernier système, dont l'expérience des cours souveraines avait démontré l'efficacité.

Nous avons signalé les progrès accomplis sous Henri IV au point de vue des juridictions: l'ancienne querelle entre le tiers et les ordres privilégiés se poursuit entre 1614 sous une nouvelle forme. L'ardeur est moins grande que dans les précédentes sessions. Il semble que la noblesse sente, aussi bien que les représentants du tiers, la nécessité de maintenir une certaine régularité; elle ne s'oppose qu'à une seule des mesures prises pour l'organisation des compétences, aux dispositions qui concernaient le conseil du roi; c'était l'unique juridiction supérieure que les

esprits remuants de la noblesse tenaient à voir entre les mains des gentilshommes. Loin de redouter les évocations, elle rèvait, à l'aide du conseil du prince, d'établir, en attirant les affaires judiciaires, sa prépondérance sur toute l'administration du royaume.

La noblesse et le tiers état furent également décus : on enleva au conseil la plupart de ses attributions contentieuses, comme le demandait le troisième ordre. mais on en fit en même temps un instrument toutpuissant du pouvoir royal. Les nobles n'y dominèrent plus, mais de leur côté les bourgeois n'y siégèrent qu'à la condition de perdre toute indépendance. La rovauté, qui avait si longtemps favorisé le tiers, commençait à se retourner contre lui : le despotisme, accepté si facilement par le peuple quand celui-ci vovait le roi abaisser les nobles, allait se dresser sur la France pour mener jusqu'à une perfection écrasante l'œuvre de l'unité par la centralisation. Les parlements avaient achevé leur œuvre; le conseil du roi allait la reprendre, la pousser à ses limites extrêmes et devenir pendant deux siècles l'agent de cette concentration toujours croissante.

Malgré les études faites par les notables en 1617, aucun article ne s'occupa en 1629 de l'organisation du conseil. Quelques années plus tard, Richelieu appliqua ses soins à cette réforme, mais il se garda bien de définir une autorité qui devait tenir tête aux parlements ou se substituer à eux, suivant les besoins de sa politique.

Les doléances émises au sujet de la procédure ne nous offrent aucune idée nouvelle : en dehors de l'accélération des procès et de l'économie dans les frais, nous ne rencontrons que la lutte entre la noblesse et les magistrats à l'occasion de l'exécution des arrêts. Cette querelle est curieuse à plus d'un titre, elle révèle surtout l'animation personnelle qui excitait à la fois les gentilshommes et les conseillers, toujours prêts à en venir aux mains pour leurs mutuelles prérogatives.

L'instruction criminelle ne doit ses réformes à aucun principe général : le tiers semble converti à l'action du ministère public; la noblesse résiste encore, mais quelle faiblesse de part et d'autre! L'attention des députés ne se fixe nullement sur les formes données aux procès criminels; on devine que l'indifférence est complète, et nous n'aurions pas un vœu sur lequel nous pussions reposer notre pensée, si le tiers n'avait obtenu que tout prisonnier fût interrogé dans les vingt-quatre heures de son arrestation. Évidemment ce silence même est l'indice du courant qui continuait à emporter le xvin° siècle vers la procédure secrète; on peut pressentir l'ordonnance de 1670 à travers les réticences des cahiers de 1614.

Le droit civil est infiniment mieux étudié: la tenue de l'état civil, l'affranchissement des servitudes personnelles et presque du lien seigneurial sous sa forme la plus dure, le droit pour tout Français de posséder des immeubles, les incapacités légales portées à la connaissance des tiers intéressés par tous les moyens en usage, la publicité des mariages, les actions du mineur prescrites dans les dix ans qui suivaient la majorité, telles furent les dispositions sollicitées par le troisième ordre au point de vue des personnes.

Les successions le préoccupèrent également : on découvre un sentiment de réaction contre l'inégalité du partage féodal en même temps qu'un sincère désir de mettre à la portée de tous l'exercice des droits que la sévérité fiscale des chancelleries réservait aux privilégiés et aux plus riches plaideurs.

L'influence du droit écrit réagissant sur les contrats

de mariage, les loyers prescrits par cinq ans, la contrainte par corps abolie pour les petites dettes, le privilège de vendeur introduit dans notre législation, telles furent les modifications apportées par les cahiers et accueillies par l'ordonnance.

Deux réformes furent introduites dans le droit commercial : les billets au porteur furent interdits, et la distinction entre la faillite et la banqueroute nettement posée par le tiers état, qui sut donner à chacune de ces situations la mesure de sévérité ou d'indulgence qu'elle méritait, en allant jusqu'à prévoir la réhabilitation qui rendrait au failli la possession de tous ses droits.

Le droit pénal vit peu de changements, mais la répression était toujours aussi exagérée qu'au temps des États de Blois, et par suite l'abus des grâces était le même.

Enfin la vérification des édits par les parlements et une compilation officielle des ordonnances que souhaitaient tous les hommes de loi furent les derniers vœux des États; malheureusement le pouvoir craignait trop vivement d'augmenter l'autorité des cours souveraines pour changer en un droit formel la faculté dont elles s'étaient peu à peu emparées.

La législation nous montre, comme les juridictions, les tendances dominantes du tiers état; l'unité était sa passion. Si nous voulons déterminer le lien commun qui rattache ces réformes, si diverses d'objet et de but, nous le trouvons dans cette pensée constante de ramener chaque coutume à un type qui serait le résultat d'une combinaison tentée entre le droit écrit et le droit coutumier. Dans l'ensemble des vœux que nous avons rencontrés, le procédé ne varie jamais, c'est toujours une coutume à convertir en loi générale ou un principe tiré du droit écrit à imposer au droit

coutumier. C'est ainsi que le tiers état préludait lentement à ce grand travail qui devait donner à la France, deux siècles plus tard, son unité législative, couronnement de toutes celles dont les passions du tiers état l'avaient, non sans quelque imprudence, si complètement dotée.

Ainsi l'œuvre de réformation judiciaire, poursuivie au début du règne de Louis XIII, se rattache intimement au passé; mais ce qui fait son vrai caractère, c'est l'instinct qui pousse les députés de 1614, pour ainsi dire à leur insu, vers les questions et les réformes de l'avenir. Toutes les pensées que devra réaliser la révolution se trouvent en germe dans leur esprit : deux siècles de monarchic absolue les mûriront; ce qui est une faible semence deviendra un arbre tout couvert de fruits, mais les principes seront les mêmes, les aspirations ne seront que la suite ininterrompue des vœux constamment semblables du tiers état, tour à tour le défenseur spontané, le mandataire, puis ensin le représentant unique de la masse de la nation francaise.

## ADMINISTRATION MUNICIPALE

Élection des échevins, p. 28. — Administration des villes, p. 29. — Impositions municipales, p. 29. — Octrois, p. 30. — Vote des impôts, p. 30.

La vénalité des offices, qui avait envahi successivement la justice et les finances, menacait en certaines villes de porter atteinte à l'indépendance des charges municipales. Si dans plusieurs provinces l'attachement aux franchises de l'hôtel de ville avait prévalu, il en était d'autres où l'échevinage et le consulat étaient vendus ou transmis de père en fils. Les députés protestent avec force contre cet abus. Ils énumèrent les fonctions municipales qui doivent être conférées par « l'élection pure et sans brigue ». Afin de bannir toute pression, ils demandent que « défenses soient faictes aux gouverneurs, capitaines des provinces, villes, citadelles et chasteaux, ou leurs lieutenants, ou à tous autres qui n'ont voix élective, de se trouver ès lieux où se feront lesdites élections, ni de s'v entremettre directement ou indirectement ». Enfin. les « élus esdites charges » devront avoir dans la ville leur principal domicile, faute de quoi l'élection serait cassée de plein droit (T. 599).

L'ordonnance reproduisit la plupart de ces dispositions, s'en référant, pour les points qu'elle ne réglait pas, aux usages de l'hôtel de ville de Paris qui devaient servir de modèles aux autres villes du royaume; l'article ajoutait même que diverses villes avaient déjà pris le parti de mettre en vigueur les usages de Paris, et il citait entre autres Lyon et Limoges (Ord. 412).

Le tiers état veut également régler la forme des délibérations intérieures du corps municipal : il demande « que les lettres et pacquets qui seront envoyez par Vostre Majesté, ou par les gouverneurs des provinces et villes, aux maires et eschevins, ne puissent estre ouverts qu'en la présence de deux ou trois desdits eschevins. Que tous actes de délibérations et résolutions qui seront prises ès cours et communautez desdites villes y soient receus par les greffiers d'icelles, arrestez et signez, en fin de chacune assemblée et avant que s'en départir, et après enregistrez en un papier à ce destiné, datté et chiffré » (T. 601). Ce vœu fut transcrit mot pour mot dans l'ordonnance, où il forme l'article 413.

Le tiers état réclama une meilleure organisation de la police des villes, et comme, en ce temps où l'administration proprement dite n'existait pas, c'était toujours une juridiction qui était chargée des réformes, le cahier demande une série d'injonctions aux juges de police pour que les règlements anciens soient fidèlement observés (T. 607). Afin d'éviter les lenteurs habituelles, le cahier veut que « toutes causes sur le fait de la police soient jugées sommairement sur-lechamp, sans ministère d'avocat et procureur, et sans appointer les parties à produire, sous peine de concussion » (T. 608).

Impositions municipales. — Indépendamment de l'administration générale des finances, et malgré la passion du tiers état pour la centralisation, les villes avaient leurs recettes et leurs dépenses spéciales; leur revenu consistait d'abord en droits de justice, d'usage,

de pâturage ou tout autre du même genre, mais le plus souvent la couronne avait accordé des deniers d'octroi qui se percevaient aux portes de la ville en même temps que les aides. Les receveurs en étaient quittes pour diviser ce qui revenait au roi et ce qui appartenait à la ville dans la perception commune (T. 530). Le clergé et la noblesse demandaient que les comptes fussent rendus sur place (C. 194; N. 361). Le tiers état, qui n'aimait rien de ce qui ressemblait à un affranchissement du pouvoir central, tenait à ce que les comptes fussent apportés à Paris, à la Chambre des comptes, mais tous les six ans seulement (T. 532).

Comme ces impositions avaient un caractère absolument local, le tiers état, redoutant les interminables formalités de l'enregistrement, demandait que les diocèses pussent s'imposer librement jusqu'à trois mille livres, les villes jusqu'à quinze cents, les petites villes jusqu'à trois cents et les villages jusqu'à cinquante, à la charge de rendre compte des deniers par-devant les baillis et sénéchaux (T. 535).

Ainsi se combattaient, dans l'esprit du tiers état, les avantages de la centralisation et le souvenir, encore vivant dans certaines provinces, des franchises municipales. La lutte entre ces deux principes également chers à la bourgeoisie, et tour à tour défendus par elle, est une des formes persistantes du développement national.

## **FINANCES**

Impôt direct: tailles: doléances du tiers, p. 33. — Exemplions, p. 34. — Égalité de l'impôt foncier, p. 35. — Perception de la taille, p. 37. — Impôts indirects: vins, p. 37. — Gabelles, p. 38. — Domaine: rachat, p. 39. — Plans de Richelieu, p. 40. — Administration: comptabilité, p. 44. — Chambre de justice, p. 45. — Chambre des comptes, p. 46. — Acquits du comptant, p. 48.

Notre histoire financière pendant les deux années qui suivirent la mort de Henri IV est l'exemple le plus saisissant de la vanité des réformes qui ne sont pas appuyées sur des institutions permanentes. Tout est rassemblé dans ce court espace, les contrastes s'v pressent: à la paix succède l'anarchie, à la situation florissante du trésor la ruine, au progrès la décadence, à la grandeur l'abaissement et le désordre. Henri IV soutenait Sully; Marie de Médicis le chasse. Sully dirigeait les finances; Concini les gaspille. La régente, incapable de gagner les cœurs ou de ramener les esprits turbulents, est forcée de les acheter : les pensions passent de deux millions à six, les dons absorbent l'épargne, les tailles sont accrues, on rétablit l'impôt odieux de la pancarte, on recommence à créer des offices; les rentes ne sont plus exactement pavées. enfin on met à prix la justice : arrêts du conseil, évocations, tout est vendu à beaux deniers comptants. Les économies amassées par Henri IV étaient telles que le désordre put se prolonger sans éclat pendant

quatre ans. On se décida enfin à convoquer les États lorsqu'il ne restait plus qu'à leur annoncer la ruine du trésor <sup>1</sup>.

Ce que nous ne saurions trop faire ressortir, avant d'aborder l'examen des cahiers, c'est que ces quatre années virent non point de nouveaux abus, mais la renaissance de tous les désordres que Sully avait eu tant de peine à déraciner.

Le clergé avait voulu entrer dans le détail; mais nous avons vu, dans le récit de la session, comment il lui fut impossible d'obtenir le projet de budget. Il s'en plaignit vivement dans son cahier <sup>2</sup> et insista pour qu'il fût permis à trois députés de chacune des chambres de demeurer auprès du roi pendant la réponse des cahiers pour examiner les finances de l'État.

Des trois cahiers, celui du tiers état est de beaucoup le plus intéressant et le plus développé : il touche à toutes les questions qui formaient la base de l'organisation financière.

Nous examinerons successivement la nature des impôts, leur perception et le contrôle administratif tels que l'entendent les États de 1614<sup>3</sup>.

- 1. Notre sévérité envers le désordre de la régence ne doit pas nous empêcher de constater que le président Jeannin, dont on sait l'intégrité, se trouvait encore dans les conseils et qu'il prit à plusieurs reprises la défense des affaires. Pour se faire une opinion sur le maniement des finances, il faut consulter, outre Forbonnais, les Négociations du président Jeannin, t. III, p. 517 (édit. de 1819), et les Conférences de Loudun, p. 166 (Lettre de Jeannin au maréchal de Bouillon).
  - 2. Voir Articles généraux, 15.
- 3. Nous n'avons pas dressé un état de budget en 1615. Divers motifs nous en ont détourné. D'une part, nous savons que les députés ne purent obtenir des états exacts et que cet échec les empêcha d'examiner les articles; en entrant dans le détail du budget, nous ne suivions donc plus les députés; nous nous

Impôts. — La taille et ses accessoires étaient les seuls impôts directs. En y comprenant le taillon, elle montait en 1609 à 15825000 livres. En 1614, elle atteignait presque 17 millions 1. Aussi l'impopularité de cet impôt n'avait-elle pas diminué. « Plaise à Vostre Majesté, disait le tiers état, descharger vos pauvres sujets de toutes tailles, taillon, creuë, aides, gabelles, subventions et autres impositions généralement quelconques mises sur vos subjects, denrées, vivres et marchandises pour quelque cause que ce soit, et occasion depuis l'année 1576, et les réduire au prix de ceux qui se levoient en ladite année, en laquelle l'Estat estoit troublé de guerre et chargé de dépenses extraordinaires, pour la solde et entretenement d'armées, qui cessent à présent. » (T. 428.) Puis venait l'énumération des dépenses dont le tiers proposait la suppression. L'exagération même de ces demandes les rendait irréalisables 2; les députés ne se faisaient pas d'illusions, mais ils suivaient cette coutume, trop en honneur parmi les hommes, de demander le plus pour obtenir le moins. Le clergé se montra plus sensé en insistant pour obtenir simplement une réduction 3. Après la déclaration que nous

serions livrés à un travail étranger à la session. D'autre part, les longues recherches de Forbonnais et l'insuffisante précision à laquelle il est parvenu nous mettaient en garde et nous prouvaient qu'en deux ou trois pages il eut été impossible de rien donner de certain.

1. 16 940 000 livres. — Voir le Traité du revenu et des dépenses pour l'année 1614 (États Généraux, t. XVII, p. 185).

<sup>2.</sup> Voir la suite de cet article du cahier qui contient une sorte de programme manifestement impraticable. Chacun des cahiers de village mettait cette question au premier rang. Les députés cédaient à une pression irrésistible.

<sup>3.</sup> C. 182. Articles généraux, 19. Le clergé demandait la réduction au taux de 1576, ce qui ramenait le produit de 17 à 7 millions.

venons de rapporter, les députés du tiers s'occupèrent de régler dans ses détails l'assiette et la perception de la taille.

Le tiers état demanda tout d'abord la décharge des arrérages non payés jusqu'en 1616. L'ordonnance de 1629 accorda ce bénéfice jusqu'en 1624 (T. 429; Ord. 410.) C'était un fort mauvais usage et tout à fait propre à rendre impossibles les rentrées régulières, puisque ceux qui ne payaient pas exactement recevaient en quelque sorte une récompense.

Les exemptions de tailles qu'avait réprimées Henri IV avaient reparu : avec la réaction de la noblesse contre les mesures de Sully, on vit renaître les usurpations et la multiplication des charges privilégiées qui faisaient le désespoir du tiers état. Offices de justice et de finances, offices de guerre et de cour servaient de prétexte à des exemptions innombrables qui retombaient de tout leur poids sur la masse des taillables. Le clergé et le tiers étaient d'accord pour demander que ce privilège fût réservé à ceux qui remplissaient réellement leurs charges et que les nobles, ainsi que les titulaires d'offices créés depuis Henri II, en fussent déclarés déchus 1. De même les personnes qui habitaient depuis moins de dix ans dans les villes privilégiées ne pouvaient pas jouir de l'exemption (T. 531.) Le courant qui entraînait la nation vers l'égalité des tailles était tel que la noblesse elle-même dut se joindre au clergé: s'élevant contre les privilèges d'officiers 2, elle osa tout au plus faire entendre une timide protestation contre l'assujettissement des gentilshommes aux impôts indirects 3.

<sup>1.</sup> C. 184, 185. T. 433 à 439.

<sup>2.</sup> N. 246, 276.

<sup>3. «</sup> Que les gentilshommes faisant mener d'une de leurs maisons à l'autre quelque sorte de denrée que ce soit pour

Quelques mois avant la réunion des États Généraux, un édit avait devancé les doléances, en essayant de régler les privilèges en matière de taille; sauf la noblesse dont cet acte ne disait mot, toutes les autres causes d'exemption étaient examinées et restreintes <sup>1</sup>. Aussi l'ordonnance de 1629 renvoyait-elle à l'édit de juin 1614, y ajoutant seulement la remise à la cour des aides d'une liste annuelle des officiers de la maison du roi et des princes (Ord. 407); elle confiait l'exécution de l'édit à la surveillance des maîtres des requêtes, qui, dans leurs chevauchées, examineraient les listes de contribuables et relèveraient les contraventions pour en aviser le chancelier, qui ferait poursuivre les asséeurs et les élus (Ord. 404).

L'ordonnance se chargea de réprimer les usurpations de noblesse: un grand nombre de personnes sollicitaient auprès de la cour des aides l'exemption de la taille; cette juridiction avait été assaillie de demandes et elle avait anobli par arrêt un grand nombre de roturiers, après une enquête locale sur la gêne que pourrait causer à la paroisse une nouvelle exemption; des témoignages la plupart du temps achetés facilitaient cet abus; sur les plaintes du tiers état, l'ordonnance prescrivit une recherche qui devait faire rentrer dans la classe des taillables une foule de bourgeois anoblis (Ord. 406).

Le vœu le plus intéressant de tout ce chapitre est celui où le tiers demande que « dans les pays où les tailles sont réelles, elles soient imposées indifféremment sur tous, à proportion du bien rural qu'ils y possèdent, sans exemption de personnes, villes et communautés, si non que Sa Majesté veuille prendre

leur provision, ils ne puissent estre tenus à aulcune sorte de subside. » (N. 266.)

<sup>1.</sup> Paris, juin 1614, registré en la cour des aides, le 31 déc. 1614.

leur cotte-part à soy à la décharge desdites provinces et communautés » (T. 449). C'était l'extension du principe de l'impôt foncier que les pays d'État conservaient soigneusement. Nous avons déjà remarqué son existence lorsqu'aux États de Tours le cadastre établi en Languedoc excita l'admiration et l'envie des députés du Nord. En 1614, le tiers veut non seulement l'étendre aux autres provinces, mais profiter de cette révolution financière pour établir l'égalité absolue des tailles.

D'ailleurs tout le monde sentait la nécessité de réformer cet impôt. Les notables furent consultés en 1617. Ils se bornèrent à demander la stricte exécution des ordonnances relatives aux exemptions et indiquèrent divers procédés de détail qui auraient pu empêcher les dilapidations 1. Il paraît que ces mesures n'eurent pas de succès, car, en 1626, Richelieu chargea de nouveau l'assemblée des notables de chercher un moyen d'établir « le régallement des tailles afin que les pauvres qui en portent la plus grande charge soient soulagez 2 ». L'examen de la commission des finances, suivi d'une discussion approfondie en assemblée générale, ne provoqua point d'innovation, « Il n'y eut aucun nouvel avis, dit le procès-verbal, pour le soulagement du peuple hors l'observation des anciens règlemens qui avoient pourveu à tout; seulement fut-il proposé par M. le président Chevalier (premier président en la cour des aydes) de rendre la taille réelle comme en pays de droict escrit, mais cette ouverture ne fut suivie que de trois ou quatre, et rejetée de tous les autres, comme estant de très difficile et dangereuse exécution 3. » Les privilégiés qui

<sup>1. 6</sup>º proposition. États Généraux, t. XVIII, p. 78 à 83.

<sup>2.</sup> Lettres du cardinal de Richelieu, t. II, p. 326.

<sup>3.</sup> L'assemblée des notables... p. 162.

composaient l'assemblée obéissaient à leur intérêt en repoussant cette sage proposition.

Le mode de perception des tailles ne fixa pas longtemps l'attention du tiers état, qui se borna à demander que personne ne pût ajouter au brevet de la taille (T. 430). En revanche, la noblesse et le clergé. qui tenaient moins que le tiers à la centralisation du pouvoir entre les mains du roi, réclamèrent pour les divisions territoriales, depuis les provinces jusqu'aux plus petits villages, la faculté de faire elles-mêmes la perception (C. 183; N. 229). Les officiers des tailles. dont les intérêts auraient souffert de cette mesure. empêchèrent une amélioration qui eût, sans aucun doute, fait faire autant de progrès à l'intelligence politique de la nation qu'à son administration financière. Du même principe dérivait la pensée d'attribuer aux communautés (provinces, villes et villages) la faculté de racheter les aides, quand elles seraient engagées à de riches particuliers (T. 406; C. 211).

Les impôts indirects ne provoquèrent aucune critique générale, mais une foule d'observations de détail.

L'impôt sur le vin, qui avait pris une grande importance depuis l'édit rendu en 1602, était mal perçu: outre qu'il était fort lourd, puisqu'il se montait au quart de la valeur totale, l'exercice i semblait très dur aux propriétaires, qui y étaient soumis comme les débitants. Le tiers demandait que les recherches fussent moins rigoureuses et que la taxe fût réduite de moitié 2 (T. 404). Le clergé insistait

<sup>1.</sup> Visites périodiques des commis pour vérifier l'état des caves et les quantités vendues.

<sup>2.</sup> T. 405, 408, 409. « Et d'autant que le peuple se sent grandement travaillé par les Fermiers ou acquéreurs de vos Aydes, pour lesdits droicts de quatrième, huitième, douzième, et ving-

pour qu'elle ne fût perçue qu'une fois (C. 212). Enfin le tiers réclamait la publication d'un tarif des droits sur les boissons, qui serait affiché dans toutes les élections (T. 407).

Le clergé demandait une exemption « du sol pour livre » en faveur du commerce de détail et la défense à tout collecteur de pénétrer dans le domicile du contribuable, soutenant, comme le tiers état, que les recherches ne devaient être autorisées qu'à l'égard des personnes soupconnées de fraude et comme une mesure tout à fait exceptionnelle (C. 213).

Les gabelles et les abus terribles de leur perception contribuaient à soulever le peuple contre toutes les mesures fiscales qui avaient le caractère d'une enquête dirigée contre la personne elle-même. La haine qui poursuivit cet impôt sous l'ancien régime semble parfaitement justifiée quand nous lisons dans les cahiers des États la peinture des procédés habituels aux agents du sel; les mémoires des contemporains confirment et justifient au besoin l'indignation des cahiers. Aussi les trois ordres se montrent-ils unanimes : les ordres privilégiés, soumis comme le tiers à cette odieuse contribution, font entendre les mêmes clameurs. Outre le principe même de l'impôt qui est vivement attaqué, deux points fixent particulièrement l'attention des députés : les achats forcés et les movens rigoureux dont disposaient les archers des

tième des vins, vendus par les particuliers, lesquels on contraint d'aller affermer par devant les Eleuz, juges favorables ausdits Fermiers (et qui souvent sont esloignez de la demeure des parties, de sept ou huit lieues) ce qu'ils ont vendu de vin, quelle quantité ils en ont fait entrer, combien ils en ont acheté, revendu, trocqué, pris ou baillé en paiement : Veulent scavoir à qui, et si on leur a donné congé d'iceluy enlever; et non contens, contraignent les pauvres gens d'ouvrir leurs caves et maisons pour visiter ce qu'ils ont dedans. » (T. 405.)

gabelles. Les grainetiers taxaient chaque village ou chaque famille à une certaine quantité de sel qu'ils les forçaient d'acheter, alors même qu'elle excédait de beaucoup la consommation normale. Cette oppression mécontentait les gens aisés, mais elle révoltait surtout le paysan, dont elle achevait la ruine. Le sel que le malheureux recevait ainsi malgré lui, il ne pouvait ni le vendre, ni l'échanger, ni le donner à ses voisins; s'il voulait, malgré la sévérité des receveurs, s'en défaire en secret, il risquait sa vie ou tout au moins sa liberté. A la suite des officiers des gabelles, arrivaient les archers qui envahissaient son logis, l'opprimaient de toutes façons et, s'ils ne le menaient pas en prison, le ruinaient en saccageant sa chaumière.

Au milieu du royaume, quelques contrées étaient seules à l'abri de ces horribles manœuvres; les provinces de franc salé, ainsi que leur nom l'indique, étaient protégées contre les gabelles. La noblesse et le tiers état défendaient vivement ce privilège que les arrêts de la cour des aides tendaient peu à peu à supprimer 1.

Domaine. — Nous avons vu comment une grande partie du domaine royal avait été rachetée sous Henri IV. Cette opération devait être terminée en seize ans, grâce aux soins d'une compagnie avec laquelle on était entré en arrangements; en dehors du marché, on avait laissé certains droits domaniaux de peu de revenu que la compagnie ne trouvait pas d'avantage à racheter moyennant une jouissance de seize ans. Il s'agissait donc de mener d'abord à bonne fin le traité passé par Sully, de le faire exécuter avec la rigueur qu'y aurait mise le surintendant, puis de

<sup>1.</sup> C. 186, 214 à 217. - N. 381 à 400, T. 412 à 417, 421 à 424.

conclure d'autres marchés sur les mêmes bases, en accordant toutefois vingt ou vingt-cinq ans aux partisans <sup>1</sup> pour qu'ils pussent s'indemniser eux-mêmes sans engager le trésor. Telles furent les deux opérations que le tiers état conseilla au pouvoir (T. 361, 362, 363). En 1615, le gouvernement était trop faible pour entrer résolument dans cette voie.

Loin d'achever l'œuvre de Sully, il laissait le désordre s'accroître d'année en année. Entre la tenue des États et l'arrivée du cardinal de Richelieu aux affaires, dix années s'écoulèrent sans résultat apparent.

Dans la détresse financière où se trouvait le roi en 1626, il demanda aux notables les moyens de rétablir un équilibre de plus en plus ébranlé. La première pensée du ministre était de chercher les moyens de remettre entre les mains du roi les propriétés foncières et les impôts engagés par lui dont l'ensemble constituait le domaine. Richelieu exposa ce plan en des termes qui méritent d'être entièrement rapportés : « On ne peut, dit-il, augmenter innocemment le revenu du roy que par le rachapt de ses domaines, qui ne se peut faire en peu de temps sans un fonds notable. — Il est fort aysé de l'entreprendre en beaucoup d'années sans argent; mais les propositions qu'on fera sur ce sujet auront aussi peu d'effet comme les apparences en seront spécieuses au jugement de quelquesuns. Les François ne demeurent pas sy longtemps en

<sup>1.</sup> Ce traité prend souvent, dans les écrits du temps, le nom de parti, et ceux qui s'engageaient au rachat, le nom de partisans: mais il ne faut pas confondre ces partisans avec les financiers qui, sous le même nom, accaparaient la levée de l'impôt et soulevaient les colères du tiers état. Quand les cahiers réclament la rupture des traités avec les partisans, ils exceptent toujours « ceux qui sont faits pour le rachat du domaine ». Voyez par exemple T. 478.

un mesme dessein. Ainsi qu'il faut quelquefois seigner les corps les plus abattus, et qui ont déjà perdu beaucoup de sang pour leur rendre la santé : ainsy est-il impossible de restablir tout à fait cet Estat et le rendre riche pour jamais si par un nouvel effort on ne tire encore une fois un fonds extraordinaire qui en engendre un autre qui soit ordinaire et qui dure touiours. Je scav bien que toutes fois et quantes qu'on veut avoir de l'argent on tient ce langage. Vous dirés peut-estre qu'ainsy que les maladies dont on meurt et celles dont on reschappe commencent de la mesme façon, ainsy les paroles qui sont suivies d'effets et celles qui ne le sont pas sont semblables... mais aussy on peut la préjuger avec certitude morale par la probité de ceux qui la mettent en avant et la seureté que leurs actions passées donnent lieu de prendre en leurs paroles. C'est le roy qui vous assure qu'il ne désire aucuns fonds extraordinaires que pour augmenter son revenu par le rachat de son domaine, et ainsy se mettre en estat de n'avoir plus besoing de nouveau fonds à l'advenir. Sa Majesté vous permet de penser à toutes les précautions nécessaires pour que le fonds qui sera destiné à ceste fin ne puisse estre diverty..... Il y a beaucoup d'honneur à faire réussir un si glorieux dessein, et on ne peut sans mortification, pour ne pas dire honte, l'entreprendre pour ne le faire pas 1. »

La proposition fut soumise à un examen attentif. Les notables comparèrent les divers systèmes mis en avant depuis un demi-siècle <sup>2</sup>. Ce fut le procédé ima-

<sup>1.</sup> Notes manuscrites de la main du cardinal, en marge des propositions aux notables. Lettres du cardinal de Richelieu, t. II, p. 330.

<sup>2.</sup> Nous avons retrouvé, dans les papiers de Richelieu, une proposition soumise aux notables tendant à un emprunt sur le

giné par les États de 1576 qui l'emporta. Le remboursement immédiat du capital parut irréalisable; la constitution d'une rente servie par le nouveau fermier à l'acquéreur dépossédé réunit la majorité des suffrages; « l'authorité et l'exemple de l'ordonnance de Blois » (333) déterminèrent les notables à voter le rachat, « les acquéreurs attendant le remboursement actuel jouyroient de leurs engagements à raison du denier seize, avec toutes les précautions qui seroyent advisées pour la seureté desdits acquéreurs <sup>1</sup> ».

Les notables rejetaient en réalité une partie du projet de Richelieu. Ils ne consentaient pas à constituer un fonds de rachat, comme le demandait le cardinal. Une nouvelle adjudication des fermes après dépossession des acquéreurs actuels leur semblait un partimoins violent et le seul auquel il fût permis de recourir. Encore est-il évident, d'après les termes du procès-verbal, que ce système était encore à leurs yeux d'une excessive rigueur 2.

Sans doute, les acquéreurs de domaines défendirent chaudement leurs intérêts, car aucune des résolutions

clergé et sur les villes en vuc de dégager le domaine : l'auteur évaluait les biens du clergé au tiers de la surface du territoire. (Aff. Etr., Fonds France, 783, f° 6.)

1. L'assemblée des notables..., p. 168. Voyez plus haut (t. III, p. 289), le système imaginé en 1576 pour la reconstitution du domaine. Nous devons réparer une omission, en ajoutant à cet exposé que l'art. 333 de l'ordonnance de Blois a fait passer dans la législation le projet des députés tel que les cahiers l'avaient proposé. L'oubli que nous signalons existe également sur le tableau de l'ordonnance en regard de l'art. 333.

2. Un membre ayant proposé d'imputer sur le capital à rembourser au possesseur évincé, les bénéfices exorbitants qu'une acquisition sur le pied de 15 et de 20 pour 100 avait dù rapporter au fermier du domaine, la majorité rejeta la proposition, après un vif débat, « ayant esté dit que les propriétaires souf-friroient assez en la dépossession, sans y adjouster cette nouvelle rigueur.... » Assemblée des notables, p. 172.

prises par les notables ne fut mise à exécution. Toutefois les rédacteurs de l'ordonnance de 1629 ne pouvaient passer sous silence un des vœux les plus constants et les plus vifs qu'aient émis les députés. Ils empruntèrent au cahier de 1614 un moyen que le tiers état avait imaginé et qui permettait de racheter le domaine sans que le trésor eût à débourser un denier. Il s'agissait simplement d'autoriser les habitants des domaines fonciers aliénés par le roi « à rembourser, si bon leur semble, les acquéreurs des terres des sommes qu'ils montreront avoir effectivement mises en vos coffres » (T. 363). L'ordonnance autorisa le retrait, en limitant la jouissance du retrayant à un nombre d'années déterminé, et en stipulant qu'après un certain délai les domaines rentreraient libres entre les mains du roi (art. 382).

Les États n'avaient pas assez de confiance dans l'administration financière de la régente pour croire leur tâche accomplie après avoir essayé de réparer les maux du passé. Ils réclamèrent la défense de jamais donner à l'avenir aucune parcelle du domaine, qu'il s'agit de terres, de revenus fonciers, ou de droits domaniaux (T. 372, 373). Pour satisfaire les États, le pouvoir défendit en effet ces sortes de dons, en interdisant à tous les officiers du domaine de tenir compte en aucun cas des ordres qui pourraient leur être donnés contrairement à cette règle (Ord. 366). Telle était l'inévitable formule que revêtaient depuis trois siècles les impuissantes promesses du pouvoir. Dans le gouvernement de notre vieille monarchie, non seulement il n'existait pas de limites à l'arbitraire royal, mais quand une généreuse initiative essayait de mettre des bornes à la toute-puissance du souverain, on sentait aussitôt l'inanité des efforts : autant eût valu bâtir sur le sable; le point d'appui qui sert de sanction à la loi et lui imprime son efficacité manquait absolument, aussi bien sous Marie de Médicis que sous le roi Jean.

Inspiré par la crainte des souvenirs féodaux, le tiers état demandait encore que les apanages, en admettant qu'on dût en constituer, ne donnassent pas aux princes les droits souverains (T. 374). Puis il s'occupa de l'administration si négligée du domaine, obtint que les adjudications de fermes fussent faites en plein conseil (Ord. 346), qu'elles fussent vérifiées par le parlement (T. 389, 490), et qu'après cette formalité, le prix de la ferme ne pût jamais être modifié (T. 391).

## ADMINISTRATION FINANCIÈRE

Le tiers, ainsi que nous l'avons toujours remarqué, avait un penchant particulier à s'occuper dans ses détails de l'administration financière. Les désordres dont il était plus particulièrement le témoin lui en faisaient un devoir, mais en même temps son goût l'y portait; il demandait tout d'abord que les impôts fussent rendus au roi, et que tous les traités passés avec les partisans fussent vérifiés, et annulés pour la plupart 1; puis il examinait la tenue des comptes, exigeant trois registres, savoir: un pour les mentions quotidiennes et deux pour les recettes et les dépenses (T. 480). Il voulait assurer la responsabilité des comptables en instituant le dépôt d'un cautionnement (T. 479); séparant la comptabilité du contrôle, il demandait que jamais les officiers chargés de ces diverses fonctions ne fussent parents (T. 481). La même pensée inspira

<sup>1.</sup> Voir plus haut, page 40, la note sur les partisans.

à la noblesse un vœu excellent : elle insistait pour qu'aucun comptable ne pût être membre de la chambre des comptes, séparant ainsi le juge du justiciable (N. 308). Enfin, en ce qui concernait le mouvement des fonds, le tiers se préoccupa de régler le système des assignations et d'empêcher les transports d'argent en constituant une harmonie entre les recettes et les dépenses locales (T. 483).

La garantie du cautionnement et les règles de comptabilité furent admises par l'ordonnance de 1629 (Ord. 345, 347, 365). Mais on n'arriva pas à diminuer les frais excessifs d'une perception qui était devenue ruineuse aussitôt après la retraite de Sully; rien n'était préparé pour le contrôle. Dès que les ressorts étaient détendus, le désordre reprenait naturellement sa place; les États étaient impuissants à achever aucune réforme, quand un ministre ferme ne se faisait pas l'exécuteur résolu de leurs desseins. Ce que l'assemblée put obtenir de plus efficace, ce fut la création d'un pouvoir chargé de réprimer les abus et de punir les coupables.

Nous avons vu, dans le récit historique ¹, comment l'institution d'une chambre de justice avait été demandée par la noblesse : le conseil en avait solennel-lement promis l'établissement. Le clergé insista pour que cette chambre comprit trois députés choisis dans le sein des États ². Le tiers, s'associant à ce vœu, sollicita dans son cahier la création de « plusieurs chambres de justice, composées de personnages d'une capacité et d'une intégrité reconnue, pour procéder à la recherche des malversations » (T. 527). Ce vœu ne recut de satisfaction que dix ans plus tard : en

i. T. IV, p. 198 et 221.

<sup>2.</sup> C. 153. Articles généraux, 17.

octobre 1624, Louis XIII institua une chambre de justice sur le plan conçu par les députés <sup>1</sup>.

Les parlements se montrèrent peu favorables à cette institution; six mois plus tard elle fut supprimée, et lorsque Richelieu proposa aux notables, en 1626, de la rétablir, il ne s'éleva pas une seule voix dans l'assemblée pour appuyer la proposition. La chambre de justice, disaient les notables, « causeroit beaucoup de despense à Sa Majesté sans produire aucun fruict pour son service; il est à propos que les abus et délicts qui pourroient estre commis au faict des finances, soient renvoyez aux juges ordinaires naturels, ausquels la connoissance en appartient, pour absoudre et protéger les innocens selon la juste intention de Sa Majesté, punir les coupables suivant la rigueur des ordonnances 2 ».

Malgré cet échec, l'ordonnance de 1629 renouvela la tentative, en attribuant à la chambre de justice un caractère permanent qui en faisait une sorte de commission mixte participant des pouvoirs du parlement et de ceux de la chambre des comptes, pouvant alternativement punir ou faire restituer et servant ainsi de menace perpétuelle à tous les comptables infidèles (Ord. 511).

La mission de la chambre des comptes n'était point pour cela diminuée: toutes les vérifications ordinaires lui appartenaient, tandis que la chambre de justice ne connaissait que des comptes argués de faux et de la répression des détournements; à l'une revenaient les erreurs, à l'autre les crimes.

<sup>1.</sup> Lettres de création d'une chambre de justice pour la recherche des abus et malversations commises dans l'administration des finances. Saint-Germain-en-Laye, octobre 1624. Mercure françois, X, 695.

<sup>2.</sup> Assemblée des notables..., p. 178.

Richelieu pensait que les peines criminelles contre le péculat et les malversations financières avaient besoin d'être renouvelées. Les notables examinèrent une série d'articles que le cardinal proposa en 1626 pour atteindre ce but. Il s'agissait de frapper les comptables qui auraient fait la banque, ceux qui auraient détourné les fonds de leur caisse ou qui s'en seraient servis, et d'autoriser en pareils cas les juges à recevoir la preuve par témoins, quelle que fût l'importance de la somme <sup>1</sup>. Les notables donnèrent une approbation entière à ces articles, qui prirent place dans l'ordonnance de 1629 (art. 390 à 400).

La noblesse et le tiers s'occupèrent du contrôle exercé par la chambre des comptes et obtinrent quelques mesures nouvelles destinées à mettre un frein plus sévère aux irrégularités des comptables. Le tiers avait conçu la pensée d'appliquer aux membres de la chambre toutes les règles en usage pour les conseillers au parlement : c'est ainsi qu'il demandait que les parents ne pussent siéger ensemble (T. 506). Dans la pensée d'accélérer les travaux intérieurs de la chambre, il voulait que le travail des auditeurs fût plus rapide et mieux réglé (T. 508, 509; Ord. 370).

De son côté, la noblesse demandait que les comptes fussent jugés dans les six mois qui suivaient la clôture de l'exercice (N. 307). L'ordonnance indiqua des délais fort courts, qui variaient de deux à huit mois, suivant l'importance des fonctions; mais, au lieu de remettre à la chambre des comptes tout ce qui regardait le jugement de la comptabilité, elle donna au conseil une partie de ces attributions, mélangeant et confondant ainsi les compétences, au grand détriment du bon ordre (Ord. 349, 355 à 360).

<sup>1.</sup> Lettres du cardinal de Richelieu, t. 11, p. 330, note 3.

Le tiers entendait confier aussi à la chambre des comptes une autre mission : après avoir longtemps cherché une force de résistance qui fût capable d'arrêter le pouvoir royal dans ses excès, il en était arrivé à se demander s'il ne fallait pas confier à l'autorité qui revisait les comptes de recettes le droit de contrôler certaines dépenses. C'est ainsi qu'il voulait soumettre les dons et les payements personnels du roi à la chambre des comptes (T. 521). Les dons supérieurs à trois mille livres devaient même provoquer la réunion des deux « semestres », c'est-à-dire l'ensemble des conseillers qui se partageaient par moitié le service de l'année. Enfin la chambre des comptes devait rejeter tout don excessif ou entraînant une charge perpétuelle (T. 522).

Ce n'était pas sans raison que le tiers état songeait à attribuer cette mission à la chambre des comptes. Les dépenses personnelles du roi avaient été, sous les Valois, la source la plus déplorable du déficit : elles menacaient sous la régence de faire renaître les mêmes désordres. Les cahiers s'étaient particulièrement préoccupés de ce qu'on appelait l'épargne du roi. On désignait ainsi tout ce qui demeurait disponible après l'acquittement des dépenses nécessaires. Le tiers demandait que les trésoriers généraux de l'épargne fussent soumis à la chambre des comptes comme tous les autres comptables et que le Conseil des finances fût chargé d'ordonnancer les dépenses (T. 491 à 494). Un certain nombre de mesures furent prises pour contraindre les comptables à transmettre à l'épargne tous les reliquats (Ord. 352) et pour empêcher que les restes de comptes fussent affectés à une dépense quelconque sans décision spéciale du conseil (Ord. 353).

Les acquits du comptant, qui permettaient au roi

de donner une délégation sur un receveur sans aucune espèce de contrôle, avaient cessé pendant l'administration de Sully; mais, aussitôt après sa retraite, ce mode de dépenses avait reparu, bouleversant du même coup tout le système de la comptabilité. Le tiers supplia le roi de prononcer la nullité de ces sortes d'acquits (T. 495). L'ordonnance de 1629 prit en effet le parti de les abolir entièrement, mais elle leur substitua les ordonnances rendues en conseil, qui ne présentaient pas de sérieuses garanties, réservant à l'examen de la chambre des comptes les dons excédant trois mille livres (Ord. 379).

Les pensions dépassaient cinq millions de livres dans les états communiqués aux députés. Ce chiffre était fort au-dessous de la vérité, plusieurs autres chapitres contenant des dons annuels. A en croire les contemporains, les dons dépassaient de beaucoup six millions 1.

Le tiers état voulait que la part affectée aux pensions sur l'épargne ne fût jamais dépassée et qu'un contrôle fût établi pour empêcher le roi de dépenser en quelques mois le revenu d'une année. Les notables de Rouen furent saisis de propositions très détaillées en vue de réduire à 3 millions au plus les pensions annuelles et de le soumettre à un contrôle 2. Entre autres mesures, le tiers proposait la vérification à la chambre des comptes d'un état annuel des pensions (T. 498 à 505). C'est le système qui fut adopté. L'état devait être signé du roi et nul ne pouvait y être

2. 4º proposition, États généraux, t. XVIII, p. 73, Mém. de

Mat. Molé, t. I, p. 180.

<sup>1.</sup> C'est ainsi, dit Richelieu, que « les trésors de feu Roy sortirent de la Bastille pour faire du bien à ceux qui méritoient d'y entrer ». (Voir le Mémoire de Richelieu, évêque de Lucon, publié par Armand Baschet, Plon, 1880, p. 45.)

porté avant d'avoir obtenu des lettres patentes vérifiées en la chambre des comptes (Ord. 374).

Cette organisation faisait peser presque toute la responsabilité du bon ordre dans les finances sur la chambre des comptes. Aussi les membres de cette compagnie devaient-ils se montrer d'incorruptibles magistrats. Les épices, qui existaient dans toutes les cours souveraines, avaient peu à peu séduit les gens des comptes, et, comme le remarquait le tiers état. elles devaient être bien plus dangereuses devant une juridiction financière que devant les parlements (T. 517, 518). C'est pourquoi les cahiers réclamaient leur suppression ou tout au moins un tarif maximum au delà duquel tout présent serait considéré comme une tentative de corruption (T. 520). L'ordonnance s'inspira de cette pensée pour remettre en vigueur d'anciens règlements qui limitaient les épices (Ord. 371).

En dehors de la chambre des comptes, les affaires financières ne pouvaient-elles pas donner lieu à des remises scandaleuses, à des pots-de-vin qui achèteraient le silence ou la complicité de personnages influents? Cette crainte alarmait déjà le tiers état, qui demandait que « défense fût faite à tous conseillers et ministres d'Estats, officiers des cours souveraines, de prendre aucun présent, pension ou argent, ny autre chose, directement ou indirectement, des fermiers et partisans de vos droits, à peine de concussion, et de deux mille livres parisis d'amende, moitié au dénonciateur et l'autre moitié aux pauvres 1 » (T. 477; N. 386). Prenant en considération ce vœu, l'ordonnance renouvela les anciens édits qui

<sup>1.</sup> Voyez l'ordonnance du 15 avril 1530. Anciennes lois françuises, t. XII, p. 342.

prononçaient la peine capitale contre tout officier coupable de concussion (Ord. 166).

Le tiers état insista avec moins de succès pour obtenir que tout officier de finance fût contraint de donner, en entrant en charge, l'inventaire exact de sa fortune personnelle pour que « l'augmentation pût être reconnue » (T. 528). Il ne voulait pas que les officiers de finance fussent sans fortune; il comprenait bien toutes les garanties d'indépendance et de probité que pouvait donner une situation aisée, et le cahier demandait formellement que tous ceux qui seraient « appelés au conseil et à l'administration eussent un revenu plus que suffisant » (T. 501). Cette condition nouvelle de capacité était intimement liée au projet qu'avaient concu les députés du tiers, de diminuer considérablement les gages. Mais ces dernières mesures ne furent pas adoptées par le pouvoir, qui se borna, ainsi que nous venons de le voir, à quelques réformes de la chambre des comptes et à certains efforts pour diminuer les dons et pensions du roi.

## COMMERCE

Commerce intérieur. — Lignes de douanes intérieures, p. 53. — Liberté du commerce, p. 54. — Impositions locales, p. 56. — Routes et rivières, p. 61. — Sociétés commerciales, p. 62. Commerce extérieur. — Réciprocité des droits, p. 63. — États des mers: pirates, p. 65. — Création d'une marine: influence de Richelieu, p. 69. Industrie. — Maltrises de métiers, p. 71. — Liberté de l'indus-

trie, p. 71.

Depuis la fin des guerres civiles, les progrès du commerce avaient été constants. A la mort de Henri IV, la prospérité publique, qui n'avait cessé de s'accroître, éprouva une violente secousse; les États de 1614 se réunirent au moment de cette crise. Les cahiers en subirent l'inévitable contre-coup. Par conséquent, loin de retrouver, dans le tableau que nous allons tracer, la situation du commerce à la fin du règne de Henri IV, on y verra ce qu'était au xvnº siècle l'activité nationale abandonnée à elle-même et quels obstacles elle avait à surmonter.

Le commerce intérieur rencontrait à cette époque, comme au siècle précédent, deux entraves qui l'empêchaient de se développer : le régime fiscal et la difficulté des communications. Henri IV avait fait de grands efforts afin d'abaisser ces barrières : pour les routes et les canaux, il avait à peu près accompli tout ce qui était possible en son temps; il était loin d'avoir aussi bien réussi au point de vue des taxes. Le temps lui avait-il manqué pour achever son œuvre? Ce qui

est certain, c'est qu'à la fin de son règne, les douanes intérieures, dont l'établissement remontait au xive siècle, existaient encore. Elles rendaient les diverses parties de la France étrangères les unes aux autres, et élevaient autant d'obstacles entre certaines provinces du centre qu'entre les pays frontières et les nations voisines.

Le clergé et le tiers état demandèrent leur abolition en des termes qu'il est important de rappeler. Les vœux du tiers surtout avaient une précision qui fait honneur à l'intelligence des députés. « Bien que les droits de la traitte foraine, disent-ils, ne doivent estre levez que sur les marchandises qui sortent hors du royaume, pour estre portées à l'estranger (ce qui est clairement monstré par la signification de ce mot foraine), néantmoins lesdits droicts sont levez sur ce qui va de certaines provinces de vostre royaume, en autres d'iceluy, tout ainsi que si c'estoit en païs estranger, au grand préjudice de vos subjets, entre lesquels cela conserve des marques de division, qu'il est nécessaire d'oster, puisque toutes les Provinces de vostre Royaume sont conjointement et inséparablement unies à la Couronne, pour ne faire qu'un mesme corps, souz la domination d'un mesme Roy, et que vos Subjets sont unis sous une mesme obéissance. Pour ces causes, qu'il plaise à V. M. ordonner qu'ils jouiront d'une mesme liberté et franchise : et en ce faisant, qu'ils pourront librement négocier et porter leurs marchandises dans l'estendue de vostre Royaume, en quelque endroict que ce soit, comme concitoyens d'un mesme Estat, sans payer aucun droict de foraine, et que pour faciliter la levée desdits droicts, et empescher les abus qui s'y commettent, la connoissance de tous différends pour raison de ladite Traitte, appartienne à vos Juges, privativement au Maistre des ports, nonobstant tous baux et évocations au contraire (T. 395).

- « Et encores que le droict de domaniale ne se doive prendre par les Edicts d'establissement d'icelle, que sur les bleds, vins, toiles et pastel, qui sont transportez de vostre Royaume à l'estranger: vos Fermiers desdits droicts, sous prétexte de leurs commis et bureaux, qui sont establis en aucunes Provinces et villes, ores qu'elles soient exemptes dudit droict, le font payer pour lesdites marchandises qui y sont transportées, comme si directement elles estoient portées à l'estranger. Pour à quoy remédier, que defenses soient faites d'exiger lesdits droicts sur les bleds, vins, toiles et pastel, qui seront actuellement transportez dans vostre Royaume, pour la provision d'aucunes Provinces, sous quelque prétexte que ce soit, à peine de concussion (T. 396).
- « Afin de remettre la liberté dudit commerce, et faire cesser toutes sortes d'oppressions desdits Fermiers, que les droicts tant de ladite Traitte Foraine, domaniale, que d'entrée soient levés aux extremitez du Royaume; et qu'à cet effet, les bureaux desdites Traittes et droicts d'entrée, soient establis aux villes des frontières et limites du Royaume, et qu'esdits bureaux, lesdits Fermiers soient tenus poser et afficher les tableaux contenans les droictz taxez par l'Ordonnance, et que les Traittes foraines et domaniales pour les droicts d'entrée et de sortie de vostre Royaume seront réduites à l'instar de la Normandie, suivant la déclaration du mois de septembre 1582, afin que chacun puisse sçavoir au vray ce qui est deu pour chaque marchandise, outre lesquels droicts, ils ne pourront prendre ou lever aucune chose desdites marchandises, à peine de concussion, et que les marchandises qui auront acquitté lesdits droicts en

l'un des bureaux de ladite frontière, ne soient tenus de payer une autre fois le mesme droict en quelque lieu qu'elles soient transportées, en représentant les acquits du premier payement : comme aussi que lesdits Fermiers ou leurs Commis ne puissent aller faire aucune visitation ny recherche aux maisons des Bourgeois, Marchands et Habitants de vostre Royaume, ny avoir aucun autre bureau qu'esdites frontières. » (T. 397.)

Ces trois articles du cahier du tiers état sont la plus solennelle protestation qui se soit fait entendre au commencement du xviic siècle contre le système des douanes intérieures. Malgré cet effort, elles ne succombèrent pas avant la fin du siècle suivant. Il y a des impôts dont la base est difficile à justifier, mais que l'ancienneté de leur origine, jointe à une grande facilité de perception, fait survivre à toutes les attaques. Les frontières fiscales qui partageaient la France nous choquent vivement aujourd'hui; il y a trois siècles elles trouvaient beaucoup de défenseurs. La campagne entreprise de notre temps contre les octrois n'est pas sans quelque analogie avec les critiques des États de 1614. L'impôt remontait à deux cent cinquante ans, ses produits étaient considérables et d'une rentrée facile; les provinces réputées étrangères avaient noué avec les nations voisines des relations étroites dont la rupture eût amené de violentes crises industrielles et commerciales. Il résultait de cette situation une double répugnance : l'État craignait d'abandonner une telle source de revenu, et les provinces libres ne voulaient pas aventurer les éléments d'une prospérité certaine en échange d'un succès douteux.

Toutes les parties de la France n'étaient pas également opposées à cet affranchissement. La Bourgogne, dont les vins étaient fort appréciés par les riches provinces du centre et de l'ouest, souffrait beaucoup de l'existence d'une ligne fiscale qui la séparait du reste du royaume. Les débouchés vers l'Allemagne et la Suisse n'avaient pour son commerce qu'une médiocre importance : elle se détermina à les échanger contre le marché de Paris qu'elle ambitionnait.

De toutes les provinces auxquelles le pouvoir, poussé par les vœux du tiers état, offrit le déplacement des douanes, la Bourgogne fut la seule qui accepta. La royauté ne voulut pas user de contrainte vis-à-vis des autres provinces, comptant sur leur initiative et plus encore sur le sentiment de leur intérêt qui les éclairerait avec le temps <sup>1</sup>. Malheureusement il fallut de longues années pour achever sous ce rapport l'œuvre de l'unité nationale.

Les lignes douanières n'étaient pas la seule barrière qui mit obstacle à la circulation des marchandises dans l'intérieur du royaume. Il y avait une série d'impositions locales dont l'origine et le but étaient fort divers, mais qui soulevaient d'égales protestations de la part des députés du tiers état. Le vin, par exemple, payait un grand nombre de droits : comme on le transportait généralement sur les rivières, il

<sup>1.</sup> Voici les termes de la déclaration du 28 février 1622, qui serviront à prouver l'exactitude de ce que nous avançons : « Nos sujets de nos pays de Bretagne, Poitou, Xaintonge, Guienne, Languedoc, Dauphiné, Metz, Toul, Verdun et Limoges ont refusé l'établissement desdits bureaux, à quoi nos prédécesseurs et nous ne les ayant voulu contraindre, espérant que le temps les amèneroit d'eux-mêmes à le désirer, ainsi qu'ont fait les habitans de notre province de Bourgogne, qui après avoir refusé ledit établissement l'ont eux-mêmes demandé; nous nous serions contentés d'ordonner que nos droits d'entrée et de sortie seront payés et levés sur les denrées et marchandises qui entreroient et sortiroient desdites provinces, villes et lieux, ainsi que si c'étoient pays étrangers. »

supportait les taxes perçues à la descente qui frappaient l'ensemble des marchandises contenues dans les bateaux. Ainsi le convoy de Guyenne se levait à Bordeaux et au Bec d'Ambez, sur tout ce qui descendait la Garonne ou la Dordogne 1; le trepas de Loire atteignait tout ce qui passait entre Candé et Champtoceaux 2; un écu par tonne était dû par les armateurs des ports de Normandie<sup>2</sup>; une taxe de 25 sols par muid de vin était levée à Rouen pour la reconstruction du pont 4; une autre semblable était perçue au pont de Meulan. La plupart des grands travaux publics avaient été faits à l'aide de taxes spéciales établies sur ceux qui devaient en profiter directement. Ce système, qui était en lui-même parfaitement logique, se trouvait altéré dans la pratique, parce que les taxes se perpétuaient bien au delà du remboursement des sommes dépensées. Les cahiers rappelaient que les « canaux de Loire, les ponts de Paris, de Saint-Cloud et de Mantes et les autres ouvrages publics » avaient motivé des perceptions excessives, et qu'on devait dans la répartition de la taille rendre au peuple ce qu'on avait recu en trop (T. 475). Aucune de ces doléances ne fut malheureusement écoutée.

Le commerce des blés, intimement lié aux craintes de famine qui pesaient constamment sur la population, fut l'objet de quelques réformes. La liberté que

<sup>1.</sup> Ce droit avait pour prétexte l'entretien de la surveillance qui garantissait des pirates le commerce de la Gironde.

<sup>2.</sup> Le connétable du Guesclin établit cette taxe en 1369, pour arriver à payer à un capitaine anglais la rançon de l'abbaye de Saint-Maur-sur-Loire. En peu d'années les 16 000 francs d'or furent payés, mais le droit subsistait encore en 1758. (Forbonnais, 1, 334.)

<sup>3.</sup> Cette imposition épuisait le commerce maritime; elle avait été établie pour subvenir aux dépenses du siège de Blavet.

<sup>4.</sup> Ce pont avait été commence sous Henri IV; on n'avait pas songé à supprimer la taxe.

le précédent règne avait laissée aux vendeurs et aux acheteurs préoccupait vivement les députés : ils demandaient, en cas de nécessité et de clameurs populaires, des mesures exceptionnelles, telles que l'ouverture des greniers ecclésiastiques, la vente immédiate des grains sur le marché public et l'interdiction absolue de les exporter hors de la province (T. 616).

Consultée par le roi en 1626, l'assemblée des notables exprima son opinion avec un développement qui nous permet de juger le progrès des idées. « L'assemblée estime, dit le procès-verbal, que pour remédier à la disette et pénurie des grains ès années moins fructueuses, et faire que le peuple en puisse estre assisté et secouru à prix raisonnable, il est nécessaire, dès lors que cette disette pourra estre prévue, de faire la deffense des traictez et sorties de grains hors le royaume dans les provinces qui sont menacées et les circonvoisines qui les peuvent secourir 1. » Ainsi, en temps ordinaire, l'exportation des grains était permise, et, en temps de disette, l'interdiction ne s'étendait même point à tout le royaume. Les notables ajoutaient : « Que le transport des grains d'une province du royaume en autre sera libre, permise et ordonnée, afin que la disette de l'une soit secourue et souslagée par l'abondance des autres, avec deffenses aux gouverneurs et officiers d'y apporter aucun empeschement. »

L'ordonnance de 1629 suivit le tiers et les notables dans la voie qu'ils lui avaient indiquée. Elle permit les exportations lorsque les provinces étaient suffisamment pourvues (art. 419); elle défendit aux particuliers de garder une réserve de blé supérieure à

<sup>1.</sup> Assemblée des notables..., p. 163 et 166.

deux années 1, aux marchands forains d'accumuler le blé dans des greniers 2; elle décida que les marchands en gros devraient faire inscrire leurs noms sur des registres spéciaux mentionnant la quantité de grains qu'ils tenaient en réserve 3. Enfin elle interdit aux marchands d'acheter le « bled en verd \* ».

Parmi les fraudes qui étaient le plus redoutées, nous trouvons les manœuvres des marchands qui allaient au-devant des denrées destinées à l'approvisionnement d'une ville pour les acheter avant que la concurrence eût fixé leur valeur réelle. Le tiers réclamait en ce cas la confiscation des marchandises 5. Il l'obtint pour le commerce des blés (art. 424).

Les foires avaient été multipliées depuis quelques années. Elles amenaient à leur suite un faisceau de privilèges qui devaient constituer dans l'avenir le droit commun<sup>6</sup>. Ces rendez-vous commerciaux avaient fait pénétrer peu à peu dans les esprits les résultats féconds de la liberté du commerce. Aussi les foires jouissaient-elles d'une popularité générale : chaque ville demandait pour les siennes de nouveaux privilèges et s'efforçait d'attirer, par l'abolition de quelque incommode péage, un surcroît de prospérité dans ses murs (T. 646 à 648). Pendant que le tiers état réclamait la suppression ou du moins la modération des taxes, les gentilshommes qui avaient recu du roi comme récompense l'autorisation de percevoir quelque droit sur les marchandises d'une foire protes-

<sup>1.</sup> Assemblée des notables..., p. 165, article des grains, § 6. -Ord., art. 420.

<sup>2.</sup> *Ibid.*, § 7. — Ord. 421. 3. *Ibid.*, § 8. — Ord. 422.

<sup>4.</sup> T. 628, 644. Ibid., § 10. — Ord., 423, 424.

<sup>5.</sup> T. 628. Assemblée des notables. Ibid., § 10.

<sup>6.</sup> Voyez à la Table analytique ce qui s'est passé pour la Contrainte par corps et la Saisie-exécution.

taient contre le nombre excessif des marchés libres ouverts par la royauté (N. 380).

A part la voix discordante de la noblesse qui ne voyait dans le négoce qu'un moyen d'écouler plus avantageusement quelques-uns de ses produits (N. 333), nous trouvons dans les cahiers de 1614 un courant très marqué vers la liberté du commerce. Les monopoles surtout irritent vivement la nation. Elle en a vu les déplorables effets : elle veut à tout prix les proscrire. Elle demande l'égalité des droits pour tous ceux qui veulent fonder une entreprise ou tenter une affaire nouvelle. Soit permis, dit le tiers. « à tous marchands de faire trafic en la Nouvelle-France du Canada 1, et par toute l'estendue du païs, en quelque degré et situation que ce soit, et en tous autres lieux, tant dedans que dehors vostre royaume, de toutes sortes de denrées et marchandises, et à tous artisans et autres, d'ouvrir et faire ouvrir toutes sortes de manufactures, nonobstant tous privilèges concédez à aucuns, ou partis faits sur le trafic et manufacture des castors, aluns, tapisserie, eaux-de-vie, vin-aigre, moutarde et autres quelconques, qui seront cassez, et toutes interdictions cy-devant faites à vos subjets, de trafiquer de certaines marchandises et denrées, et de n'ouvrir quelques manufactures, seront entièrement levées et la liberté du commerce, trafic et manufactures, remise en tous lieux, et pour toutes choses » (T. 653).

Telles étaient, apres le règne de Henri IV, les doctrines du tiers état au point de vue du trafic intérieur <sup>2</sup>. On voit que le commerce commençait à com-

<sup>1.</sup> C'est la seule fois que ce nom se rencontre dans les cahiers. Voir sur les entreprises des compagnies, plus bas, p. 70, et note 3.

<sup>2.</sup> Le tiers état entendait toutefois maintenir les prohibitions

prendre les conditions inséparables de sa prospérité.

Sous l'administration de Sully, les voies de communication avaient été l'objet de tels soins que les États de 1614 n'eurent pas à renouveler les doléances que nous avons si souvent rencontrées et qui peignaient sous les couleurs les plus vives le délabrement incroyable des chemins publiss. Le tiers état se borne à solliciter l'entretien des routes dont la création avait été l'honneur du grand voyer. Il veut que cette obligation soit à la charge des propriétaires riverains, auxquels il sera défendu d'empiéter sur la voie qui borde leur champ (T. 603) 1. Au même point de vue, le tiers demande que les officiers royaux maintiennent les droits de la navigation, en empêchant la construction de moulins sur les rivières (T. 606).

La réaction contre les monopoles était si vive que les relais de poste étaient attaqués par le tiers et la noblesse. Ces deux ordres voulaient qu'il fût permis à toute personne de louer des chevaux et d'organiser des services de voitures publiques, pour que la concurrence amenât l'abaissement des prix (T. 617). Le seul effet de ce vœu fut de rendre plus exacte la surveillance exercée sur la police des voitures.

Les transports avaient pris une grande extension depuis que les maîtrises de poste avaient été établies.

qui avaient pour but de protéger l'industrie nationale. Voyez plus bas. Industrie, p. 72.

<sup>1.</sup> Sully avait eu fort à faire pour mener à bien ce travail. En 1610, les députés aux États de Normandie ne craignaient pas de remontrer « combien sont fâcheux au peuple les mandements envoyez presque en tous les endroits de la province par les lieutenants de M. de Sully, grand voyer, pour eslargir et esplanader les chemins » (art. 33). V. les Cahiers des États de Normandie, publiés par M. de Beaurepaire.

Certains pays étaient enrichis par le passage incessant des voyageurs. Ainsi le Dauphiné, qui était autrefois traversé par la route d'Italie, demandait instamment que « le passage et les postes d'Italie en France soient remises par ledit pays » (C. 195).

Nous avons vu avec quelle défiance le commerce français avait toujours poursuivi les étrangers. Le tiers ne demande qu'une garantie de sincérité assez naturelle : la défense aux marchands français de prêter leur nom à des étrangers (T. 631). L'ordonnance accueillit ce vœu sans difficulté (Ord. 445).

Le tiers désirait que la supposition des marques de fabrique fût sévèrement punie (T. 626).

Le tiers voulait soumettre les actes de société à une publicité sérieuse : il y avait intérêt pour tous à savoir avec qui l'on traitait, et le tiers pensait que les constitutions comme les dissolutions de société méritaient des publications spéciales dans les registres du bailliage à l'hôtel de ville et dans « l'auditoire » des juges consuls (T. 630). Cette proposition, qui ne faisait en réalité qu'étendre aux sociétés françaises ce qui avait été institué à Blois pour les sociétés étrangères, fut accueillie en 1629 (Ord. 414).

Tous les efforts du tiers tendirent à empêcher les fraudes: il voulait poursuivre les fausses marques de fabrique (T. 626), les vins d'une coloration artificielle (T. 645), les étoffes mal tissées, ou soumises à la presse, qui pouvait en altérer la qualité sans en modifier l'apparence (T. 636, 637). Il entrait dans les plus minutieux détails, indiquant jusqu'au moyen « d'aulner » sans tromper l'acheteur (T. 640). Ce qui avait infiniment plus d'importance dans ses vœux, c'était la proposition de modifier les poids et mesures, que le clergé voulait, comme le tiers état, ramener à l'unité (T. 641; C. 201). Le tiers demandait vainement que

toute la France se réglât sur les types en usage à Paris, et le clergé insistait pour l'établissement de commissaires spéciaux des poids et mesures.

Commerce extérieur. — Quoique tout le xyie siècle ait vu le développement de nos relations avec les nations voisines, il semble que le règne de Henri IV ait donné une impulsion toute nouvelle à notre commerce d'échanges. Ce progrès peut se rattacher à deux faits qui dominent cette période : la conclusion de traités avec les diverses puissances et l'efficace protection accordée à notre marine marchande. Tout ce que demandèrent les cahiers en 1614 est intimement lié à ces deux idées. En effet, le commerce extérieur, qui doit avant tout compter sur lui-même, ne peut raisonnablement exiger du pouvoir qu'une seule condition : la sécurité. Il a le droit de demander à la puissance publique de le protéger dans les parages éloignés où ses entreprises le poussent et de faire respecter le pavillon national par les étrangers auxquels il porte les produits du sol ou de l'industrie. Depuis quinze ans ce devoir avait été compris par la royauté. Les États de 1614 veulent faire un nouveau pas : ils demandent non seulement que les commercants soient protégés dans leurs personnes, mais qu'ils soient mis sur le même pied que les « naturels du pays » où ils trafiquent. Pour contraindre les nations étrangères à abaisser leurs prétentions abusives, ils proposent de proclamer le principe de la réciprocité, qui venait de faire son apparition dans le droit des gens et qui s'imposait tout d'abord à l'esprit comme le moyen le plus simple et le plus énergique de faire plier les résistances sous l'effort de l'intérêt public (T. 658).

Les notables, en 1617, reprirent ce vœu en demannant au roi « de faire traiter par ses ambassadeurs avec les princes étrangers, ses alliés, à ce que la

même liberté de trafiquer que leurs sujets ont en France soit accordée aux François 1 ».

Richelieu saisit, en 1627, les notables d'une proposition: il mit sous leurs yeux « la différence des traitements qui sont faits aux étrangers em ce royaume » et « ceux que reçoivent les François en pays étrangers ° ». Le cardinal demanda aux députés s'il fallait souffrir ces grands impôts et s'il ne convenait pas « de rehausser les tarifs à proportion de ce que les étrangers nous font payer ° ». L'assemblée se trouva très divisée. Quelques-uns des notables, alarmés du relèvement des droits et de leur effet sur le commerce, émirent l'avis qu'il y avait lieu d'ouvrir des négociations avec les étrangers pour arriver à rendre les impositions égales; mais la majorité, ne s'arrêtant pas à une ouverture si raisonnable, préféra « le rehaussement immédiat des droits ° ».

L'ordonnance y pourvut : rappelant « l'inégalité des conditions du commerce » due à « la vigilance de nos voisins et à notre nonchalance », l'article 528 prescrivit que « les mêmes impositions qui se lèvent ès entrées et ports de nos voisins sur les marchandises que nos subjects y vendent ou achètent, seront levées et reçues en nos ports sur les marchandises que les

<sup>1.</sup> Avis de l'assemblée sur la 13º prop. Mémoires de Mathieu Molé, t. I, p. 199.

<sup>2.</sup> Nous avons retrouvé dans les papiers de Richelieu aux Archives des Affaires étrangères les tableaux qu'il avait fait dresser d'après les renseignements des ambassadeurs (France, 783, f° 212). Ce tarif des importations et des exportations fait ressortir en effet les charges que supportait le commerce français. Nous avons communiqué ce document à l'Académie des Sciences morales et politiques (Voir Compte rendu, 1888, 1er semestre).

<sup>3.</sup> Ass. des notables, 6 et 8 février, à leurs dates. Lettres de Richelieu, t. 11, p. 332.

<sup>4.</sup> Ass. des notables, 6 février.

marchands étrangers et subjects de nosdits voisins y vendront et achepteront dorénavant ».

Mais les relations diplomatiques, avant de protéger les intérêts pécuniaires, avaient à accomplir un devoir encore plus impérieux : elles devaient exiger de certaines puissances moins civilisées une garantie efficace de la vie même des marchands. Les Turcs infestaient la Méditerranée. Partant des ports barbaresques ou d'Alger, ils croisaient entre les côtes de France et d'Italie, imposant au commerce maritime une ruineuse contribution. Le traité de 1604 passé avec le sultan avait arrêté les pirates turcs, mais non les corsaires d'Alger ou de Tunis qui obéissaient de moins en moins à l'autorité de Constantinople.

Après bien des tentatives faites pour les amener à exécuter le traité signé par le Grand Seigneur, on avait dû recourir de nouveau au seul moyen de les mettre à la raison, à l'emploi de la force pour les intimider et les contenir. La faiblesse du nouveau pouvoir qui gouvernait depuis quelques années la France avait réveillé l'ardeur des pirates, qui avaient fait d'énormes prises et retenaient un grand nombre de captifs (T. 659).

Rien n'est plus intéressant que d'étudier dans les cahiers l'état exact des mers à cette époque. On ne peut se figurer l'anarchie absolue qui régnait dans les rapports entre les différentes nations : le commerce maritime était dans la première phase de son développement, les lois qui commençaient à se dégager de ce chaos n'étaient encore visibles que pour les esprits supérieurs qui travaillaient à les préciser <sup>1</sup>. Sur la mer régnait encore cet état de nature contre lequel la

<sup>1.</sup> Grotius venait d'achever depuis six ans son livre de la Liberté des mers.

civilisation tend de plus en plus à réagir; la Manche voyait des pirates anglais guetter les navires qui sortaient des ports de Normandie; Livourne servait de refuge aux « escumeurs de mer » qui épiaient les riches navires échappés à l'adresse du Turc (T. 663). Le tiers état s'indignait de ce brigandage et voulait que les ambassadeurs de France exigeassent du roi d'Angleterre et du duc de Florence que la mer fût rendue libre.

Le remède auquel recourait le pouvoir était fort dangereux. Au lieu de négocier énergiquement, il armait en course sous prétexte de mettre à la raison les corsaires. D'avides aventuriers obtenaient des lettres de marque et contribuaient par leurs coups d'audace à aggraver le péril des navigateurs. Lors même que le gouvernement n'autorisait pas la course sur les mers qui baignaient les côtes de France, il la permettait toujours au delà d'une certaine ligne qui semblait la limite extrême des droits de la civilisation 1. Le tiers état se plaint énergiquement des représailles dont il est la principale victime : en certains pays, dit-il, les marchandises françaises sont saisies « à cause des pirateries » que commettent sur les sujets des puissances étrangères les capitaines français qui obtiennent de l'amiral la permission d'aller faire des prises au delà de la ligne. Le tiers réclamait la suppression de ces lettres de marque, la punition sévère des corsaires quels qu'ils fussent, et l'obligation pour tout capitaine sortant d'un port français de déposer une caution qui servit de garantie contre toute entreprise violente accomplie durant son voyage (T. 662).

<sup>1.</sup> Cette singulière limite était fixée pour le midi au tropique du Cancer; pour l'occident, au premier méridien qui passait par l'île de Fer, la plus occidentale des Canaries. Voyez la déclaration du roi en date du 1er juillet 1634, Anc. lois françaises, t. XVI, p. 409.

Malgré les embarras que lui suscitaient les commencements de la guerre de Trente ans et les difficultés de la politique intérieure, Richelieu donna en 1633 une sorte de satisfaction aux plaintes des États généraux en armant, comme ils l'avaient demandé, à Marseille, à Toulon et à Antibes douze galères avec ordre de surveiller les côtes et de donner la chasse aux Barbaresques qui avaient établi leur centre de ravitaillement aux îles d'Hyères (T. 665). Ce ne fut que dans les années suivantes que furent nouées de nouvelles négociations avec les pachas d'Alger et de Tunis, ainsi qu'avec le Maroc, dont les corsaires devenaient également redoutables. Si la Méditerranée ne fut pas complètement délivrée des pirates, les efforts de notre diplomatie parvinrent à nettoyer les côtes et à rendre quelque sécurité aux navires qui faisaient le commerce avec Gênes et Livourne.

Pendant la session, l'amiral de Montmorency 1, qui siégeait parmi les députés de la noblesse, avait présenté à ses collègues un projet de requête au roi dans laquelle il démontrait la nécessité d'établir des galères pour assurer la sécurité des côtes de l'Océan contre les corsaires, qui « s'étoient tellement licentiés depuis deux ans que les sujets du roi en avoient reçu dommages de plus de deux millions d'or. Y remontroit qu'il n'y avoit si petit État, qu'il n'eût des vaisseaux suffisamment pour se conserver, et que la France seule négligeoit le métier de la marine, quoiqu'elle eût toutes les commodités pour l'entretenir, à savoir les cordages et bois de haute futaie 2. »

<sup>1.</sup> Né en 1595 et filleul de Henri IV, Henri de Montmorency fut fait amiral de France par Louis XIII en 1612. Il devait périr sur l'échafaud en 1633, après avoir pris part à la révolte de Gaston.

<sup>2.</sup> Voyez relation de Rapine. États Généraux, t. XVI, 2º part.,

La noblesse approuva ce vœu, à la condition que les gentilshommes seuls pussent être capitaines des galères du roi. Le clergé se borna à signaler au roi l'examen d'une proposition émanée de financiers « pour mettre ès ports et havres, sous trois ans, trente vaisseaux de guerre de 500 tonneaux » (C. 163). Le tiers état, retenu sans doute par la crainte des dépenses excessives, demeura silencieux.

Pendant le règne de Henri IV, les vaisseaux qui sortaient du port de Marseille pour se rendre en Italie gagnaient la pleine mer afin d'éviter les parages des îles d'Hyères, puis revenaient vers Antibes pour longer la côte jusqu'à Gênes; c'était la seule route qui offrit quelque sécurité. Le duc de Savoie avait imaginé de forcer tous les navires à relâcher dans le port de Villefranche 1, où il percevait un droit de deux pour cent sur la valeur des marchandises transportées. Il avait fallu que Henri IV adressât lui-même des réclamations au duc de Savoie le 6 juillet 1603 2 pour que cette exaction disparût. A peine la France eut-elle été jetée dans les troubles de la régence, que l'insatiable Charles-Emmanuel renouvela ses prétentions : plusieurs galères croisaient devant la rade de Villefranche et mettaient à contribution les vaisseaux qui passaient à plus de vingt milles en mer. Ainsi le commerce se trouvait pris entre les corsaires turcs et la taxe arbitraire du duc de Savoie. Le tiers état fit entendre les

p. 42. V. encore le procès-verbal de la noblesse, 18 décembre 1614, p. 140.

<sup>1.</sup> Villefranche est situé entre deux montagnes à égale distance de Nice et de Monaco. Son port est un des plus beaux de la Méditerranée, d'une profondeur considérable et garanti contre les vents du nord, de l'est et de l'ouest; il formera une des plus magnifiques rades de France, quand une jetée l'aura protégé contre les vents du midi.

<sup>2.</sup> Rec. des lett, missives, t. VI, p. 126.

plaintes les plus vives (T. 660). Toutefois il s'écoula bien des années avant que ce droit inique fût aboli.

En 1617, les notables insistèrent. On leur proposa d'interdire l'armement en course, les côtes et les mers voisines étant le théâtre de luttes incessantes qui empêchaient le commerce. L'assemblée ne se borna pas à approuver ce projet : elle prit l'initiative d'une proposition tendant à « l'entretien dans tous les ports et havres du royaume de vaisseaux de guerre garde-côtes en nombre suffisant ». C'était la pensée encore timide, mais suffisamment exprimée, d'une flotte défensive destinée à faire la police des mers 1.

Députés, notables, officiers du roi, commerçants, tous projetaient à cette époque la création d'une marine; mais il fallut attendre Richelieu pour l'exécution. En 1626, le cardinal sut se servir de l'assemblée des notables afin de réaliser ses grands desseins. Il venait d'être nommé depuis peu grand maître et surintendant de la navigation 2; il n'hésita pas à poser nettement la question aux notables: « Le roy devoitil souffrir les injures, violences et déprédations qui sont tous les jours faites à ses sujets par les étrangers, ou, pour s'en garantir, ne doit-il pas à l'avenir entretenir perpétuellement une flotte 3? » A l'appui de cette proposition, un état était remis à l'assemblée: la flotte devait comprendre 45 vaisseaux dont l'entretien coûterait 1 200 000 livres \*. Après une délibération approfondie, les notables approuvèrent le projet du cardinal : rappelant la situation lamentable

<sup>1. 13</sup>º proposition. Mém. de Mathieu Molé, t. I, p. 199.

<sup>2.</sup> La nomination avait été faite en octobre 1626.

<sup>3.</sup> Lettres de Richelieu, t. II, p. 331, 312.

<sup>4.</sup> Ass. des notables, 5 et 6 février 1627, p. 178, 179. Il faut rapprocher de cette proposition le Mémoire touchant la Marine ecrit en novembre 1626. Lettres de Richelieu, t. II, p. 290.

du commerce maritime, les corsaires maîtres des côtes, nos matelots emmenés en esclavage, les attentats de toutes sortes commis impunément à la vue de nos « rades et havres », ils remercièrent le roi ainsi que son ministre de l'extension qu'ils comptaient donner à la marine.<sup>4</sup>.

Le vote des notables ne fut pas négligé par Richelieu. L'activité qu'il avait déployée depuis qu'il avait reçu du rois la charge de la marine, redoubla; il envoya des ordres sur toutes les côtes pour l'armement de vaisseaux, écrivit aux maîtres des eaux et forêts pour que le bois des forêts royales fût mis à la disposition des constructeurs et communiqua à tous la volonté qui l'animait <sup>2</sup>. Richelieu avait le don des grandes vues et l'art de choisir ses instruments. Il sut se servir des notables pour jeter les fondements de notre puissance navale.

L'ordonnance de 1629 proclama, deux ans plus tard, les résultats de cette politique : « 50 vaisseaux de quatre à cinq cents tonneaux « seraient » équipés en guerre tant pour la sûreté des ports et havres, que pour servir d'escorte aux marchands et leur tenir la mer libre » (art. 430).

Le cardinal devina également l'impulsion que le développement de l'esprit d'association pouvait imprimer au commerce. Il sut le favoriser partout où il en rencontra les germes <sup>3</sup>. Il encouragea les entreprises

<sup>1.</sup> Dans cet avis fort étendu, les intérêts du commerce et l'utilité de la marine sont intimement mêlés. 8 février. *Ibid.*, p. 181, 182.

<sup>2.</sup> Dés le lendemain du vote et pendant tout le mois de février on remarque le nombre de lettres écrites par Richelieu pour hâter les travaux des ports.

<sup>3.</sup> Voir la série des efforts accomplis par le cardinal pour créer des compagnies commerciales, dans l'ouvrage de M. Caillet, Administration de Richelieu, p. 333. Voir le projet de la com-

lointaines, étendit nos relations commerciales, confirma les traités de commerce dus au règne précédent et donna la sécurité aux mers en organisant des croisières pour la surveillance permanente des côtes. Il ne laissa dans l'oubli aucun des enseignements que lui avaient légués les discussions des États de 1614. Il sut les mettre à profit pour la grandeur et la richesse de la France.

INDUSTRIE. — Henri IV avait porté le coup le plus terrible au monopole des métiers par son édit d'avril 1597; il avait affranchi les ouvriers de l'obligation de faire un chef-d'œuvre et n'avait plus imposé que deux conditions à l'entrée des apprentis dans une corporation : la bonne renommée et le pavement d'un droit assez minime qui représentait en quelque sorte notre impôt des patentes. En 1614, les États renouvellent les protestations qu'ils avaient fait entendre dans le passé contre les nouvelles « maîtrises de métiers accordées par le prince à l'occasion d'entrées, Mariages, Naissances, Régences des Rois, Reines et leurs enfants » (T. 621). Le tiers demande que les marchands et artisans ne soient plus soumis à aucune taxe à l'occasion de leurs métiers (T. 622). Mais ce qui mérite de fixer bien davantage notre attention, c'est le vœu émis par le troisième ordre en faveur de la liberté de l'industrie. Il sollicite que « toutes maîtrises de mestiers érigées depuis les Estats de 1576 soient esteinctes, sans que par cy-après elles puissent estre remises, ny aucunes autres de nouvel establies, et soit l'exercice desdits métiers laissé libre à vos pauvres subjects, sous visitation de leurs ouvrages et marchandises par experts et prud'hommes, qui à ce seront

pagnie appelée « la Nacelle de Saint Pierre fleurdelisée », que Molé étudia en 1627 par ordre de Richelieu pour le présenter aux notables. Mémoires de Molé, t. I, p. 423.

commis par les juges de la police » (T. 620). Le tiers réclamait ainsi l'exécution de l'édit de Henri IV, dont il reproduisait presque les expressions.

Malheureusement, rien ne fut fait pour donner satisfaction à ces doléances. Elles furent en vain renouvelées sous le ministère du cardinal de Richelieu <sup>1</sup>. Le privilège demeura debout, et les lettres de maitrise, considérablement multipliées, ne firent qu'aggraver le poids de cet abus.

Le seul vœu au sujet des métiers qui reçut une satisfaction immédiate fut relatif aux apprentis qui travaillaient chez les ouvriers étrangers. On sait avec quel soin Henri IV avait cherché à importer certaines industries, telles que les verreries et faïences italiennes et les tapisseries flamandes. Les compagnons avaient amené à leur suite des apprentis italiens. Le tiers état obtint que les étrangers qui s'établissaient en France fussent forcés d'accepter de préférence les apprentis français qui voudraient apprendre ces nouveaux métiers (T. 625; Ord. 417).

Le tiers état réclamait vivement pour certaines industries l'encouragement de l'État. Les mines attiraient particulièrement son attention. Comme la propriété des richesses souterraines appartenait au roi, les cahiers voulaient que, pour « inciter les subjects par l'espérance de quelques profits à s'employer à l'ouverture des mines découvertes et à descouvrir, le roi remist les droits qui sur ce lui appartiennent » (T. 618). Un édit de février 1626 sur l'exploitation du fer enjoignit aux « propriétaires des terres où les mines se trouveront, de les ouvrir et permettre d'en estre fait l'ouverture par ceux qui y voudront faire

<sup>1.</sup> Mémoires des marchands pour enlever aux corporations leur monopole. Fonds Harlai, no 351.

travailler, suivant le pouvoir qui sera gratuitement donné par le grand maître des mines <sup>1</sup> ».

A côté de ces excellentes propositions, nous retrouvons le vœu que nous avons rencontré depuis un demi-siècle pour la protection des manufactures. Nous voulons parler de la prohibition à l'entrée des marchandises ouvrées et de la prohibition à la sortie des matières premières (T. 635). L'ordonnance traduisit exactement ce vœu en interdisant la vente et l'usage en France des draps, serges et autres étoffes « de manufacture étrangères, afin de donner moyen aux sujets du roi de s'appliquer davantage à ce travail » (art. 42). Ce système était fort dangereux; pour favoriser les manufactures, il nuisait considérablement au commerce, à la marine, et même à l'agriculture, qui ne trouvait de débouchés ni pour les plantes textiles, ni pour les laines et les cuirs. C'est le seul côté par lequel les membres des États s'éloignent des idées de progrès dont ils sont en toute autre matière les fidèles représentants.

En résumé, les députés, tout étrangers qu'ils fussent aux questions commerciales et industrielles, surent y appliquer leur esprit : officiers de finances et de justice, ils firent preuve, en ces matières spéciales, d'une intelligence élevée et d'une profonde connaissance des besoins du négoce. La liberté indispensable au commerce intérieur, la sécurité qui fait la vie du commerce maritime, les franchises nêcessaires à l'industrie, trouvèrent tour à tour des défenseurs convaincus. La France, dont la prospérité avait fait de si grands progrès sous Henri IV, se montrait digne de recevoir les fécondes impulsions de Richelieu et de Colbert.

<sup>1.</sup> Art. 1. — Anc. lois franc., t. XVI, p. 183.

## NOBLESSE

Situation de la noblesse en 1614.

Privilèges nobiliaires. — Usurpations, p. 75. — Anoblissements, p. 75. — Titres honorifiques, p. 77. — Bâtards, p. 78.

Rapports des seigneurs avec leurs vassaux, p. 79. — Droits seigneuriaux, p. 80. — Abus de pouvoir, p. 81.

Rapports avec le roi. — Ambition des nobles, p. 83. — Pages; collèges nobles, p. 86. — Commerce, p. 88. — Esprit d'indépendance des seigneurs, p. 89. — Démolition des forteresses, p. 90. — Restitution du château d'Amboise, p. 93. — Multiplication des duels, p. 94.

Henri IV avait donné à la noblesse deux grandes satisfactions: dans la première partie de ce règne, elle avait pu se livrer à son goût ardent pour la guerre; dans la seconde partie, les gentilshommes avaient reçu de nombreuses charges des mains du roi comme récompenses de la fidélité de leurs services.

Malheureusement, il y avait dans le sein de la noblesse un grand nombre d'esprits turbulents, qui ne pouvaient se plier à l'organisation d'une monarchie où tous les pouvoirs étaient régulièrement constitués; ils confondaient l'obéissance et l'humiliation. Le règne glorieux du chéf de la maison de Bourbon parut à ces cœurs indisciplinés un temps d'épreuve; l'ordre du royaume les gênait: ils étouffaient au milieu de cette administration régulière qui ne leur offrait ni aventures, ni expéditions, ni butin, et qui ne savait même pas, pour les consoler de tant de monotonie, leur donner ces tournois et ces fêtes qui les avaient attirés pendant près d'un siècle à la cour des rois.

Ainsi la noblesse formait deux groupes à la mort de Henri IV: l'un, composé surtout de la petite noblesse, commençant à vivre de la vie nationale, épris d'une violente ambition et décidé à la satisfaire dans l'armée et dans les carrières civiles; l'autre, composé des représentants des plus anciennes familles, plein de rancunes, se rappelant sans cesse le passé pour maudire le présent, cherchait à prendre à la première occasion une revanche éclatante.

Entrons maintenant dans l'examen des vœux émis par la chambre de la noblesse, dominée dans le sein des États par les esprits ralliés au roi, mais ressentant à certains jours l'influence et les aspirations des plus ardents.

Privilèges nobiliaires. — Le chapitre de la noblesse commençait, dans les trois cahiers, par une exposition des services que cet ordre rendait au royaume. La noblesse et le clergé, s'appuyant sur ces preuves de dévouement, sollicitaient ensuite la confirmation pure et simple des anciens privilèges; pour le tiers état, ce n'était là qu'un hommage banal qu'il faisait suivre du vœu formel que le pouvoir n'en admit pas de nouveaux (C. 164; N. 76, 124; T. 132).

Nous avons vu dans tous les temps la noblesse et le tiers état s'élever avec une égale ardeur, mais à un point de vue tout différent, contre les anoblissements. Henri IV, après avoir, en 1598, fait rentrer les nouveaux nobles parmi les taillables, avait eu la faiblesse de vendre en 1606 des lettres de noblesse. Le commencement de la régence avait vu se développer cet abus; aussi les ordres privilégiés ne manquèrent-ils pas de protester contre l'acquisition à prix d'argent des titres de noblesse; ils réclamaient énergiquement une annulation que le tiers sollicitait dans l'intérêt de la masse des taillables; ils insistaient pour obtenir

non seulement des mesures contre les usurpateurs, mais encore une réformation générale de la noblesse, l'institution d'un syndic élu pour tenir un exact registre de tous les nobles du bailliage et enfin la création d'un juge d'armes, arbitre des doutes ou des litiges relatifs aux titres, aux blasons et aux armoiries (N 91, 102, 130).

En 1627, la noblesse proposa un système plus complet qui faisait entrer tous les gentilshommes dans les liens d'une hiérarchie militaire. Dans chaque bailliage, un censeur des nobles devait exercer une surveillance active sur les seigneurs et les gentilshommes de sa juridiction; un tribunal d'honneur en chaque province, composé de quatre conseillers de guerre, exercerait les mêmes attributions <sup>1</sup>. Ce vœu ne fut suivi d'aucune mesure conforme; il aurait donné à la noblesse une organisation politique, c'est-à-dire ce que Richelieu, d'accord avec le tiers état, lui refusait le plus énergiquement.

Le tiers ne manquait pas de confier à la justice ordinaire la répression des usurpations (T. 133), et pour le passé il suppliait le roi d'abolir tous les anoblissements accordés depuis la mort de Henri II, ou tout au moins de prescrire une enquête contradictoire sur la situation de tous ceux qui s'étaient soustraits depuis un demi-siècle au payement de la taille (T. 134).

Ces vœux ne provoquèrent aucun édit: l'ordonnance de 1629 se borna à interdire les usurpations de noblesse. Ce ne fut pas avant 1640 qu'une déclaration royale, révoquant tous les anoblissements octroyés depuis la mort de Henri IV, donna aux États de 1614 une bien tardive satisfaction <sup>2</sup>.

Art. X et XI du cahier présenté par la noblesse en 1627.
 Nov. 1640. Anc. lois franç., t. XVI, p. 528.

Le second ordre voulait que les lettres de noblesse fussent accordées aux plus dignes et qu'aucun office ne pût de plein droit conférer de privilèges (N. 92, 158). Les gentilshommes tenaient vivement à la conservation des prérogatives de la pairie (N. 132), ainsi qu'à l'existence de l'ordre du Saint-Esprit, que Louis XIII promit de relever (N. 81; Ord. 194). Enfin la noblesse et le tiers se rencontraient pour former le vœu que les gentilshommes fussent contraints de ne point porter le nom de leur terre au préjudice de leur nom de famille (T. 170; N. 98). Témoin du désordre que la Bruvère devait si bien flétrir à la fin du siècle 1. la noblesse craignait que d'obscurs gentilshommes ou de nouveaux enrichis ne s'emparassent peu à peu des plus grands noms. Le tiers voulait simplement bannir des actes la variété des noms, qui y jetait la confusion 2. Il fit partager ce désir au pouvoir, qui défendit sous peine de nullité aux nobles de signer dans les actes d'autre nom que celui de leur famille (Ord. 211).

La noblesse réclamait vivement contre l'abus de certains titres honorifiques que l'usage commençait à répandre dans toutes les classes : traiter de messire tout autre qu'un gentilhomme, et de madame une femme de condition bourgeoise, choquait toutes les

<sup>1. «</sup> Si certains morts revenoient, disait la Bruyère, et s'ils voyoient leurs grands noms portés, et leurs terres les mieux titrées, avec leurs châteaux et leurs maisons antiques, possédées par des gens dont les pères étoient peut-être leurs métayers, quelle opinion pourroient-ils avoir de notre siècle? » (Des Biens de fortune, n° 23.)

<sup>2.</sup> Voir, sur ce motif du tiers, les réflexions de Loyseau, Traité des ordres, ch. xi, n° 51. — La noblesse en 1627 demandait, dans le même dessein, l'interdiction absolue à tout roturier d'acquérir des terres nobles sans la permission du roi. (Art. XX.)

règles (N. 103). Cette protestation eut un grand retentissement et arrêta pour quelque temps les progrès du nouvel usage. La Fontaine, en 1659, n'appelait encore sa femme que *mademoiselle* 1. Nous pourrions multiplier ces exemples, qui deviennent de moins en moins fréquents à mesure que nous nous approchons de la fin du siècle.

La situation des bâtards issus de familles nobles préoccupait également les députés de la noblesse et du tiers: aux uns, la barre dans les armes semblait une satisfaction suffisante (N. 93); aux autres, l'absence complète de noblesse, conformément à une déclaration de mars 1600, paraissait nécessaire dans l'intérêt du mariage (T. 171). L'ordonnance déclara que les bâtards des gentilshommes ne seraient pas tenus pour nobles et que, s'ils avaient été personnellement anoblis, ils seraient forcés de placer une barre dans leurs armes et ne pourraient porter le nom de leur père que du consentement de la famille 2 (Ord. 211).

Situation politique de la noblesse. — Personne n'ignore la grande œuvre entreprise par Richelieu, ni comment il abaissa la noblesse; mais ce qui est moins connu, c'est l'influence que les États de 1614 exercèrent sur cette politique. Entre les vœux exprimés par les organes naturels de la nation et les actes de l'homme d'État, il y a un rapport étroit qu'il importe de faire ressortir.

1. Nous avons sous les yeux une lettre de La Fontaine, du 1er février 1659, où il appelle sa femme mademoiselle. Elle a été publiée par M. Monmerqué à la suite des Mémoires de Coulanges, p. 502.

<sup>2.</sup> La déclaration de 1600 choquait tellement les principes favorables aux bâtards admis par l'ancienne législation, que Loyseau cherche à équivoquer en faisant ressortir qu'il s'agit des bâtards des gentilshommes et non de ceux des seigneurs. (Traité des ordres, ch. v. n° 63.)

Arrivé au xvii siècle, nous touchons au terme de la lutte que nous avons vue naître au déclin de la féodalité. La noblesse, qui avait été attaquée depuis trois siècles par le roi et le peuple, ne peut plus l'emporter de haute lutte : elle sent qu'elle ne peut faire un pas en arrière sans perdre définitivement son influence matérielle. Le règne de Henri IV, en organisant l'administration, avait fortifié les barrières qui se dressaient tout autour des seigneurs : ils avaient pu alors mesurer du regard le terrain qu'ils avaient perdu. Contenus par la royauté, mal obéis par leurs sujets, ils tentèrent, sous Louis XIII, une dernière résistance que nous allons examiner sous ses diverses formes.

Rapports des seigneurs avec leurs sujets. — Les plaintes dirigées par le tiers contre l'oppression des nobles revêtent en 1614 un caractère particulier : elles ne s'attaquent pas seulement aux seigneurs, mais aussi aux gouverneurs de provinces ou de villes qui réunissaient sur leur tête une double qualité et joignaient volontiers à la délégation royale dont ils étaient revêtus les abus des pouvoirs féodaux. Gentilshommes et gouverneurs sont donc l'objet des mêmes doléances, comme complices des mêmes excès.

C'est ainsi que le tiers demande successivement et obtient de l'ordonnance de 1629 les défenses de lever des taxes, contributions ou impôts quelconques (T. 149; Ord. 205), de prendre sans les payèr des denrées sur les habitants (T. 150), d'user des biens communaux et de les aliéner (T. 151; Ord. 206), d'exporter l'or et les métaux précieux (T. 152; Ord. 208). Les droits de la justice préoccupent comme toujours le tiers état, qui réclame des « défenses même aux gouverneurs et gentilshommes d'apporter aucun

empeschement que la justice ne soit distribuée en toute liberté et de s'entremettre aucunement au fait d'icelle, ni du département des tailles qu'ils laisseront libres aux habitants des paroisses... à peine d'estre déclarez perturbateurs du repos public, privez de leurs charges et dégradez de noblesse » (T. 153). L'ordonnance transcrivit textuellement les termes du cahier (art. 209).

L'ordre public ainsi garanti, le tiers s'occupa plus particulièrement des droits seigneuriaux. Comme à Blois, la preuve des obligations féodales était toujours l'objet de la plus vive contestation; le cahier du tiers demandait : « que tous gentilshommes et autres ne puissent d'oresnavant faire faire aucunes corvées, gardes ou guet aux laboureurs, ou autres personnes, s'ils n'ont titre valable pour ce faire, dont ils feront apparoir aux juges des lieux dans six mois. après la publication de l'ordonnance, sous peine de déchéance de leurs droicts, et sans qu'ils se puissent aider, pour la preuve d'iceux, de leur possession et jouissance, s'ils n'ont titre. Et soit ordonné dès à présent que les droicts de guet, gardes et corvées se prescrivent par an et jour, et ne puissent iceux droicts de garde et de guet estre exigez qu'ès temps de guerre, sans le pouvoir abonner, ou convertir en taxe de deniers, ou prestation annuelle. Soit encores enjoint à vos juges et procureurs d'informer d'office des impositions qui seront faites sur les païsans et autres; et faire réparer les offenses, sans que les offensez soient tenus se rendre parties, si bon ne leur semble. » (T. 173.)

Ainsi la nécessité d'un titre et la prescription annale, tel était le double obstacle qu'élevait le tiers, dont l'imagination était féconde en détours pour échapper au service féodal. Obligés par le seigneur de porter leurs blés à son moulin, le pain à son four et le raisin à son pressoir, les paysans faisaient entendre des plaintes qui arrachaient à l'ordonnance une disposition exigeant du gentilhomme pour l'exercice de ces droits la production d'un titre régulier (T. 175; Ord. 207).

Le clergé et le tiers sont d'accord pour protester contre l'atteinte portée par les nobles à la liberté du mariage des filles de leurs sujets, et ils insistent pour la stricte application de l'ordonnance de Blois (C. 180; T. 178). Le tiers veut que le coupable soit privé « du titre de noblesse, des droits seigneuriaux sur les héritages desdites filles, de leurs père et mère et de tout droit de justice ».

Le tiers réclame une fixation exacte des droits de tailles et aides appartenant aux seigneurs. Il rappelle que les seigneurs ne peuvent les « exiger sur leurs vassaux et tenanciers sinon en cas de mariage de leur fille, chevalerie du Saint-Esprit, prise pour le service du roi et voyage d'outre-mer » (T. 176). C'étaient les seules aides connues sous le régime féodal, mais elles étaient presque toutes tombées en désuétude. Proclamer que ces aides étaient l'unique impôt exigible, c'eût été détruire tout l'ensemble des contributions seigneuriales, multipliées depuis quelques années, à mosure que les obligations personnelles rachetées par les vassaux s'étaient transformées en taxe. Le pouvoir royal se garda bien de rompre si ouvertement en visière avec la noblesse et préféra laisser, suivant sa coutume, dans les questions délicates, la solution du problème à l'action lente et sûre des cours de justice.

Le tiers voulait que « les laboureurs ne pussent s'obliger avec les seigneurs ou gentilshommes », ct que « telles obligations fussent déclarées nulles, comme présumées faites par force, pour le regard desdits laboureurs seulement ». A cette règle, il n'y avait d'exception que pour les fermiers jusqu'à concurrence du fermage par eux dû (T. 180). A ce vœu qui révélait les abus de pouvoir commis sur les paysans, le clergé ajouta le poids de son adhésion (C. 198). L'ordonnance prononça la nullité dans les termes des doléances (art. 210). C'est encore aux parlements et aux jurisconsultes que le pouvoir confiait le soin d'affranchir le paysan de l'oppression seigneuriale.

Le tiers voulait que tout gentilhomme ayant fait loger des troupes de gens de guerre ou compagnie de Bohémiens en leurs terres et seigneuries « pour travailler les habitants » soient privés de leurs terres, qui seront réunies au domaine royal, et soient dégradés de noblesse (T. 177).

A côté de ces graves abus, nous devons encore parler du droit de chasse, contre lequel protestait le tiers avec sa persistance habituelle. « Que les ordonnances, dit-il, sur le fait de chasse, même celles portant défenses d'avoir chien courans, et de chasser sur terres emblavées, soient estroittement gardées et observées aux peines portées par icelles. » (T. 179.) La noblesse répondait au tiers état en demandant « que tous droits et privilèges prétendus des habitants des villes de chasser ès terres du roi soient révoqués et cassés..., que défense soit faite à tout roturier de porter arquebuses, ni d'avoir chiens à chasser, ni autres qui n'ayent les jarrets coupés, soit paysans ou bergers sous couleur de quelque office que ce soit, à peine de punition corporelle, et sera la connoissance des contraventions attribuée aux capitaines des chasses » (N. 100). Ce fut la noblesse qui l'emporta, l'ordonnance ayant défendu à la fois aux roturiers

« toutes sortes de chasses » et le port de l'arquebuse (art. 203).

Rapports de la noblesse avec le roi. — Henri IV avait toujours tenu à l'écart la haute noblesse : en lui conférant quelques charges, il avait pris les précautions les plus attentives. L'ordre tout entier assemblé en 1614 réagit contre cette exclusion; jamais on n'avait vu la noblesse solliciter avec une plus grande ardeur les fonctions de toutes sortes; son ambition ne connaît pas de limites : le pouvoir, quelle que soit sa forme, excite également son envie. Elle ne se contente plus des grades militaires dont elle a en réalité conquis le monopole, elle veut la préséance sur tous les officiers du roi (N. 96), elle réclame toutes les charges de cour et s'efforce de faire renaître le faste des Valois, qui lui convenait si bien. Elle demande le rétabissement des gentilshommes de la chambre et cette clef d'or, insigne de la fidélité des chambellans (N. 82). Elle veut que le corps des cent gentilshommes qui gardaient le roi soit réorganisé (N. 83). Elle réclame toutes les ambassades et les états de la maison du roi (N. 77). Elle supplie que le tiers des nominations dans les compagnies souveraines lui soit réservé (N. 105). Baillis, sénéchaux, prévôts généraux, prévôts des maréchaux, grand maître des eaux et forêts, telles sont les premières fonctions dont elle sollicite en quelque sorte le monopole 1. La marine commencait à naître : les nobles n'admettent point qu'une navire soit confié à un roturier (N. 129). Les offices de finance sont l'objet de leurs vœux et les trésoriers de France doivent être gentilshommes (N. 136). Enfin il n'est pas jusqu'aux dignités municipales qui

<sup>1.</sup> N. 106, 107, 118, 119, 121. Voir le procès-verbal de la noblesse, p. 285.

ne commencent à provoquer leur ambition. Quelle distance et quelle transformation d'idées entre les fiers seigneurs du douzième siècle en lutte avec les communes et leurs descendants voulant en 1614 que « le premier consul ou maire des villes fût pris du corps de la noblesse, à peine de nullité de l'élection »! (N. 122.)

En 1626, les ambitions sont les mêmes. La noblesse s'étend sur sa misère et fait le tableau de sa propre décadence. Nous supplierons le roi, disaient les députés, « de croire qu'elle est au plus pitovable état qu'elle fut jamais, et qu'il nous seroit mal aisé de représenter sans larmes la pauvreté qui l'accable, l'oisiveté qui la rend vicieuse, et l'oppression qui l'a presque réduite au désespoir. Nous en attribuons la cause au mélange des races nobles avec les roturières. aux insolentes et trop effrénées ambitions d'aucuns de leur ordre du siècle passé, qui, ayant diminué la bienveillance et accru la défiance des rois en leur endroit, les auroient portés à croire qu'il falloit en abaisser la puissance par l'élévation du tiers état, et par l'exclusion des charges et dignités dont ils avoient peut-être abusé. Depuis ce temps-là, Sire, étant déchus, nous avons été privés de l'administration de la justice, des finances et de vos conseils, au dernier desquels i il semble toutefois que Votre Majesté a dessein de nous rétablir 2. »

Aucune de ces prétentions exclusives ne fut sanctionnée par le pouvoir, qui était tout disposé à satisfaire la légitime ambition des gentilshommes, mais non point à leur conférer un droit absolu qui aurait

2. Préambule du cahier de la noblesse, 1627. États Généraux, t. XVIII, p. 300.

<sup>1.</sup> Ce vœu timide s'applique au conseil des finances et des parties. — Cahier de la noblesse, art. XIV.

privé la royauté de tout moyen de récompenser librement les services.

Une seule concession fut accordée aux vœux de la noblesse et du clergé: l'ordonnance prescrivit la nomination de deux gentilshommes en qualité de conseillers dans chaque parlement (C. 167<sup>1</sup>; Ord. 201).

La noblesse voulait en même temps relever les fonctions des baillis, qui avaient absolument perdu leurs attributions judiciaires. Elle implore pour ces magistrats, naguère les seuls agents du pouvoir judiciaire, la faculté « d'assister, si bon leur semble, et présider à l'audience tant aux bailliages qu'au présidial et à la chambre du conseil, au jugement des procès, d'y avoir voix délibérative, et de prononcer, s'il leur plait, à faute de quoi faire, leurs lieutenants prononceront par ces mots: *M. le bailly ordonne* » (N. 144). Voilà à quelles prières en étaient réduits sous Louis XIII les défenseurs des baillis!

La noblesse entendait ressaisir à la fois les titres, les fonctions et les faveurs; à propos des pensions accordées sur le trésor royal, il est impossible de laisser voir plus clairement ce but : après avoir demandé que le roi distribue lui-même les dons, le cahier réclame une diminution générale des pensions et pour celles que reçoit le tiers état une suppression absolue (N. 95, 111, 112). C'est ainsi que la noblesse répondait au vœu du tiers qui avait réclamé, pour jouer pièce aux gentilshommes, l'abolition de toutes les pensions.

En échange de tant de faveurs et de privilèges, la noblesse reconnaissait qu'elle devait au roi le service militaire et elle entendait que les gentilshommes dussent y consacrer leur vie tout entière. A toute

<sup>1.</sup> N. 1627, XII,

époque ils devaient être prêts à partir. « Que tout gentilhomme, porte le cahier, au-dessus de quinze cents livres de rente, sera obligé d'avoir un cheval de service, des armes complètes et de se rendre en état près des gouverneurs et sénéchaux, pour être par eux conduit où les commandements de Votre Majesté l'ordonneront en une pressante nécessité; qu'à cet effet les gouverneurs des provinces, lieutenants généraux ou capitaines des places feront faire visite à ce qu'il n'y ait aucune contravention à cette ordonnance 1. »

La noblesse vouait ses enfants au métier des armes et dès leur plus jeune âge elle les confiait au roi; elle lui demandait de se charger de ses fils et d'augmenter dans une large proportion le nombre des pages dont l'éducation appartiendrait au prince (N. 84).

A la suite de l'assemblée de 1626, la noblesse supplia le roi « de faire établir en chaque province des collèges militaires pour l'institution de la jeune noblesse, depuis la douzième année jusqu'à la dix-septième, dans lesquels les enfants des pauvres gentilshommes soient élevés en la connoissance de Dieu. nourris, entretenus et instruits aux lois et ordonnances de la guerre, aux exercices du corps, autant qu'il sera besoin pour l'usage d'un soldat, et que l'on y dresse leurs esprits selon la force et le talent qu'ils auront de la nature, aux parties des mathématiques servans à la guerre, à l'histoire morale, et porteront lesdits collèges le nom de Votre Majesté sans que nul y puisse être reçu, soit pour chef ou gouverneur, que pour, écolier, sinon par le choix et provision de Votre Majesté sur l'attestation de leur noblesse 2 ».

Ce vœu mériterait la plus entière approbation si le

<sup>1.</sup> Noblesse, 1627, art. XIII. États Généraux, t. XVIII, p. 309 2. Ibid., art. VII, p. 305.

memo article ne contenat une demande tendant a apprimer les collèges dans lesquels les enfants de bourgeois allaient chercher l'instruction; « Et d'au tant, disent les gentilshommes, que votre revaume, sire, est aujourd'hui rempli d'un nombre infini de collèges, tesquels au dommage de l'Elat soustraient au public une infinité de gens, qui abandomment les aris, le commerce, le labourage et la guerre, tourneut à charge au public et qui, pour avoir passé leur jeu nesse dans l'oisiveté des lettres, deviennent pour la plupart incapables de servir; Votre Majosté est supplies de retrancher le nombre escesif desdits collèges; « Heureusement, en souhait un devait que ren contrac de favour.

L'institution que décirait la noblecce ue fut pas ctablic, mais en 1636 Richelieu fonda à l'usage de la jeune noblecce une école militaire ou vingt deux en fants devalent trouver une éducation complete !.

Les familles nobles, ruinées par les déparses massibles que par les dévastations qu'entrainent à leur suite quernite amées de guerre rivile, avaient en leurs blons passer entre les mains de éréantières on darheteurs à vil pris. Elles réchamient le droit de retirer, moyenment une restitution de la somme verses, tous les biens par elles vendus dépuis 1976 (N. 120). Nous ne trouvens aucune decision du pouvoir sur un sujet qui tant de fois avait servi de les le aux defénuées.

Dans to memo endre d'idéas, la noblesse voulait etro affranchie de la contrainte par corps ; elle demandait que « les nobles d'extraction et les capilaines entretenus « fussent à l'abri des dispusitions qui permettaient l'emprisonnement du debitent

<sup>1.</sup> Im ; Into frame , 1. 4VI, p. 400.

quatre mois après la date du jugement qui l'avait condamné 1.

L'ordonnance, en tenant compte des dépenses faites au service du roi, prorogea à huit mois le délai dans lequel la contrainte était défendue et limita cette faveur aux « gentilshommes de race et aux capitaines des compagnies de cavalerie et régimens entretenus » (Ord. 196).

Ouelques gentilshommes avaient eu la pensée de demander au commerce les moyens de reconstituer leur fortune. Deux obstacles s'étaient jusqu'alors opposés à leur projet : d'une part les préjugés de leur ordre et de l'autre les réclamations du tiers voulant soumettre à la taille tous les nobles qui se livraient au négoce. En 1614, les préventions de la noblesse, combattues par Henri IV, avaient cédé; elle réclamait instamment le droit de faire le « grand trafic » sans déroger, nonobstant la coutume de Bretagne et les usages contraires (N. 128). En 1627, les nobles demandaient de nouveau « à avoir part et entrer en commerce, sans décheoir de leur privilége » (N. XXXI). La royauté ne fit pas de déclaration générale, mais nous trouvons, deux ans après le vœu des notables, au moment où se formait la compagnie qui allait fonder les colonies des Indes occidentales, une permission donnée à la Rochelle a à toutes personnes nobles de quelque qualité qu'elles soient, ecclésiastiques, nobles, officiers ou autres, d'entrer en ladite compagnie, sans pour ce déroger aux priviléges accordés à leurs ordres 2 ». Des lettres de noblesse devenaient même la récompense promise aux douze agents les plus hardis de l'entreprise coloniale. Ce n'était là

<sup>1.</sup> Moulins, 48. - Cahiers des nobles en 1627, art. XVIII.

<sup>2.</sup> Anc. lois franç., XVI, 222.

qu'un premier pas dans une voie nouvelle. L'ordonnance de 1629 fit une distinction absolue entre le petit et le grand commerce. Tandis qu'elle faisait rentrer dans la classe des taillables tous les gentilshommes faisant la banque et le commerce (T. 169; Ord. 198), elle contenait au sujet du commerce maritime l'article suivant : « Pour convier nos subjects, disait l'article 452, de quelque qualité et condition qu'ils soient, de s'addonner au commerce et traffic par mer, et faire cognoistre que nostre intention est de relever et faire honorer ceux qui s'y occuperont; nous ordonnons que tous gentilshommes qui, par eux ou par personnes interposées, entreront en part et société dans les vaisseaux, denrées et marchandises d'iceux, ne dérogeront point à noblesse, sans toutesfois pouvoir vendre en détail. » Ainsi un débouché était offert à l'activité de la noblesse.

Richelieu ne voulait pas ruiner la noblesse ni la détruire; ses actes comme ministre, aussi bien que son testament, démentent cette politique que lui ont prêtée certains historiens jugeant sa conduite à travers les passions modernes. Le cardinal entendait mettre les grands seigneurs dans l'impossibilité de nuire : il voulait, suivant leur attitude, les réconcilier avec la royauté ou les forcer à s'incliner devant elle. Sous Henri IV, le maréchal de Biron n'avait pas été le seul à tramer des complots : autour du prince de Condé s'étaient réunis en 1614 un grand nombre de seigneurs prêts à lever, comme sous toutes les minorités, l'étendard de l'indépendance. Les députés du tiers arrivèrent à Paris, heureux de la paix récemment signée. mais persuadés que si de nouveaux troubles devaient bouleverser la France, les nobles en seraient les auteurs ou tout au moins les points d'appui.

Charles VII avait, deux siècles auparavant, réservé

au roi seul, le droit de lever et d'entretenir une armée; il avait ainsi frappé au cœur l'autorité du possesseur de fief, habitué à jouir d'une souveraineté locale jadis absolue. Cette œuvre n'était pas achevée. Les gens de guerre avaient disparu, mais le château féodal était encore debout, pouvant abriter d'un instant à l'autre quelque garnison, commandant la contrée tout entière par sa situation élevée, et prêt à devenir le centre et le point d'appui d'une résistance fatale aux campagnes environnantes. Pour la royauté comme pour les gens du tiers état, les châteaux forts étaient la cause d'une perpétuelle inquiétude : pour le prince, c'était une menace; pour les sujets, le signe toujours alarmant d'une odieuse servitude.

Aux premiers États de Blois, le tiers état et le clergé avaient demandé que toutes les citadelles et forteresses créées depuis les troubles fussent impitoyablement rasées (C. 229; T. 293). En 1588, le clergé avait été seul à renouveler ce vœu (C. 141), reproduit dix ans plus tard par les notables <sup>1</sup>.

En 1614, le tiers état se chargea d'exprimer les doléances de la nation. « Que tous les chasteaux et forteresses, dit-il, appartenans tant au roi qu'autres qui ne sont sur les frontières, soient razées et démolies, sans que celles qui ont esté démolies puissent estre restablies, ni les capitaines des forteresses et citadelles qui ne seront razées, se puissent attribuer aucun pouvoir dans les villes, ni de prendre qualité de gouverneur, ni icelles fortifier de nouveau, et que toutes commissions décernées, mesme de Vostre Majesté, pour la fortification desdites places soient révoquées, et qu'il soit ordonné qu'aux chasteaux appartenans aux princes, seigneurs et gentilshommes, n'y puissent estre. à

<sup>1.</sup> Voir plus haut, tome IV, p. 140, 168.

l'advenir, fait par eux aucune fortification, et que ceux qui ont, à cause de leurs fiefs, droict de Motte et pont-levis, soient tenus se contenter de la mettre en la forme ancienne, selon qu'il est porté par leurs adveux et dénombremens vérifiez, sans les pouvoir aucunement fortifier de fossez, tours et rampars; et si aucunes fortifications ont esté faites pendant et depuis les troubles esdits chasteaux, elles soient razées et démolies, trois ans après la publication de vostre ordonnance, sans qu'il leur soit loisible, ni à aucuns de vos subjects, de quelque qualité qu'ils soient, de bastir de nouveau aucuns chasteaux qui puissent endurer le canon, à peine de deux mille livres d'amende, dont le tiers appartienne au dénonciateur, et l'autre tiers aux pauvres des lieux. » (T. 165.)

Rien ne pouvait être plus précis et plus net que ce vœu : le conseil était résolu en principe ¹, mais il ne savait pas se décider. Le rasement des forteresses ne fut réalisé que onze ans plus tard. En 1626, le roi était à Nantes lorsque les États de la province renouvelèrent le même souhait. Ce fut dans cette réunion que Richelieu fit rendre une déclaration célèbre qui rappelait les vœux des États de 1614 et ordonnait « que de toutes les places fortes, soit villes ou chasteaux qui sont au milieu de notre royaume et des provinces d'icelui non situées en lieu de conséquence, soit pour frontières ou autres considérations importantes, les fortifications en soient rasées et démolies; même les anciennes murailles abattues selon qu'il sera

<sup>1.</sup> En 1621, les députés de Rouen vinrent en cour pour solliciter le rasement du fort de Quillebœuf. « Je scais bien, répondit Louis XIII, ce que vous voulez me dire. Je vous dis que j'ai résolu de faire abattre non pas seulement les fortifications de Quillebœuf, mais de toutes les petites places qui se trouveront en mon royaume à être frontières. » (Mercure françois, t. VII, p. 942.)

jugé nécessaire pour le bien et repos de nos sujets à la sûreté de cet État, en sorte que nosdits sujets ne puissent désormais appréhender que lesdites places soient pour leur donner aucune incommodité <sup>1</sup> ».

Une immense acclamation accueillit par tout le royaume la nouvelle de l'acte le plus hardi qu'un roi eût accompli en France depuis Louis XI. Il semblait aux yeux du peuple que le pouvoir féodal allait s'écrouler avec ces puissantes forteresses qui défiaient depuis si longtemps la royauté. Aussi Louis XIII recueillit-il les bénédictions populaires quand on vit, aussitôt après la déclaration de Nantes, démanteler les châteaux d'Ancenis et de Lamballe.

Seulement cette œuvre demandait autant de prudence que d'énergie : elle ne pouvait être accomplie rapidement. L'assemblée des notables, qui s'ouvrit six mois après les États de Bretagne, fut chargée de dresser la liste des châteaux forts qui devaient être sacrifiés. Elle se fit remettre les mémoires transmis par les parlements de Dauphiné et de Provence et dressa un état des forteresses à démolir. Pendant que l'assemblée était occupée à ce travail, un de scs membres, premier président d'une cour souveraine, avant opiné pour la démolition, ajouta « que l'assemblée pourroit supplier le roi de pourvoir au dédommagement ». Cette proposition souleva l'indignation de Gaston d'Orléans, qui s'écria que les places fortes étaient au roi et qu'on ne pouvait lui faire payer « une récompense pour avoir le droit de disposer de son propre bien 1 ».

On ne donna en effet aucune indemnité aux sei-

<sup>1.</sup> Déclaration du roi. — Nantes, 31 juillet 1626. — Anciennes lois françaises, t. XVI, p. 193.

<sup>2.</sup> Procès-verbal de l'assemblée des notables de 1626. États inéraux, t. XVIII, p. 176.

gneurs 1: les notables, avant de se séparer, insistèrent pour le prompt achèvement de l'œuvre de destruction qui fut continuée pendant tout le ministère de Richelieu.

Les députés avaient un tel souci de soumettre les grands à l'autorité royale qu'ils se mélèrent d'une affaire très grave. Le prince de Condé avait obtenu par le traité de Sainte-Menehould le château d'Amboise qui commandait le cours de la Loire et pouvait servir dans le centre du royaume de point d'appui à la guerre civile. Tous ceux qui voulaient le rétablissement et la durée de la paix étaient alarmés de voir un esprit si remuant en possession d'une telle place. Le clergé prit l'initiative : le 18 janvier 1615, il fut arrêté « que le roy seroit supplié d'ordonner que les places lui fussent rendues et remises sans aucun dédommagement 2. » Dans le sein de la noblesse, il v eut plus de tiraillements; mais les cahiers de Bretagne et de Guyenne étaient formels et la majorité adopta le vœu 3. Dans le tiers la discussion fut vive : l'Ile-de-France voulait l'exécution du traité de Sainte-Menehould. Tous les autres gouvernements se prononcèrent pour la restitution des places 4.

Dès que la nouvelle du vote fut connue, la reine en ressentit une vive joie et le prince de Condé fut mis

<sup>1.</sup> La noblesse était fort émue. Nous trouvons dans une lettre d'un des agents du cardinal le passage suivant : « Pour attirer la noblesse et la débaucher, l'on fait accroire que sur la desmolition des places inutiles, le roy veult faire desmolir toutes les maisons des gentilshommes, leur oster leur juridiction et establir en icelles des officiers royaux. » — 21 décembre 1626 (Aff. Etr., France, 781, se 142).

<sup>2.</sup> Procès-verbal du clergé, p. 363. Cahier du clergé, 135.

<sup>3.</sup> Procès-verbal de la noblesse, 20 janvier, p. 202.

<sup>4.</sup> Procès-verbal du tiers, 15 ét 20 janvier, p. 137 ct 146. T. 167.

en demeure d'exécuter la volonté des États. « Trois fois, il se rendit au Louvre avec les lettres de remise d'Amboise pour les donner à la reine et trois fois il les remporta. » Enfin il se résigna. La Reine s'empressa de les porter au roi, en disant que « de toutes les actions de sa régence, il ne luy estoit resté que cellelà sur le cœur 1 ».

Les députés s'étaient également occupés en 1614 des armes et des munitions que pouvaient contenir les châteaux : ils avaient demandé qu'il fût défendu aux gentilshommes « d'avoir ès villes, chasteaux et forteresses à eux appartenans, aucune pièce de fonte ou sur roue, ou capable d'y estre mise, armes offensives et défensives », jamais plus de deux cents livres de poudre et que « tous les autres canons, armes, poudres et salpestre trouvés dans les châteaux fussent portés aux magasins du roi » (T. 165). Les notables renouvelèrent ces vœux à l'occasion des projets, absolument conformes aux doléances du tiers état, dont ils avaient été saisis par Richelieu 2. L'ordonnance de 1629 contint deux articles qui prescrivirent exactement les mesures sollicitées en 1614 (Ord. 213, 214).

C'est avec la même pensée de ramener la noblesse à l'observation des lois que les États s'occupèrent des duels. Nous en parlons en ce chapitre, parce que les combats se répétaient si fréquemment parmi les gentilshommes, qu'ils étaient devenus un des fléaux de la noblesse. Par la modération de l'édit de 1609, Henri IV serait peut-être parvenu à modifier cette dé-

<sup>1.</sup> Journal d'Arnaud d'Andilly, p. 36. Richelieu dit, dans l'Instruction à M. de Schomberg: « Les États Généraux redemandent la ville et le chasteau d'Amboise accordés à M. le Prince et le retirent. » Lettres de Richelieu, t. I, p. 215.

<sup>2.</sup> Assemblée des notables..., p. 128 et 153.

plorable coutume, mais la régence lui donna un nouvel essor: la fureur des duels reparut plus ardente que jamais. Deux déclarations du roi et un arrêt du parlement étaient déjà venus se heurter contre l'orgueilleuse obstination des gentilshommes. Les États Généraux s'apprêtaient à aborder cette question, quand, le 9 janvier, le bruit d'un duel entre le marquis de la Force et le comte de Grammont, député des Landes 2, fit grand éclat à la cour. D'autres rencontres étaient annoncées. Le 19 janvier, la chambre du clergé prit l'initiative des doléances; le 22, elle décida « d'en faire une vigoureuse plainte et remontrance au roi 3 ». Il n'y avait pas à tarder: le duel Grammont-la Force avait divisé la cour en deux factions qui tenaient pour chacun des adversaires 4.

Le clergé envoya solliciter la noblesse de s'unir à lui : pour toute réponse, elle fit prier le clergé de ne point lui parler de ce sujet <sup>5</sup>. Le 26 janvier, la députation du clergé se rendit seule au Louvre. L'évêque de Montpellier prononça un très long discours, concluant avec force à l'application des édits. Le chancelier lui remit le texte de l'édit de 1613 afin que le clergé examinât s'il convenait d'y ajouter quelque

<sup>1.</sup> Déclaration du 1º juillet 1611. Déclarations du 18 janvier 1613 et du 1º octobre 1614. Arrêt de règlement rendu par le parlement de Paris le 31 janvier 1614. Lettre du roi au parlement du 18 juillet 1617 réclamant une exacte répression. Mém. de Mathieu Molé, t. I, p. 152.

<sup>2.</sup> Journal d'Arn. d'Andilly, p. 29. Dans une lettre du temps datée de Paris le 13 janvier, nous lisons après le récit du duel : « Ils disent qu'ils se rebattront encore. On verra par ce subject si l'édict des combats sera observé, car, s'ils en sont exempts, ils traceront le chemin. » (Lettre de Jehan de Massenod. Arch. de la Creuse, E. 396.) Aucune répression n'eut lieu.

<sup>3.</sup> Procès-verbal du clergé, p. 375.

<sup>4.</sup> Ibid., p. 376.

<sup>5.</sup> Procès-verbal du clergé, p. 382.

chose. Tel fut le succès de l'orateur que la reine lui ordonna de faire imprimer son discours <sup>1</sup>.

La noblesse crut nécessaire de s'expliquer : dans son cahier, elle soutint qu'il n'avait pas été suffisamment pourvu par les rois au maintien de son honneur; elle réclamait le droit de saisir en tout cas le tribunal des maréchaux de France et de se battre si ceux-ci déclaraient que l'honneur exigeait une réparation par les armes (N. 157).

Le clergé et le tiers réclamèrent non seulement des peines contre les combattants, mais « contre les témoins et assistants, encore qu'ils ne mettent l'épée à la main, contre ceux qui les appelleront, porteront lettres ou billets, ou diront parole, en suite desquelles se fera un duel ou rencontre », demandant qu'ils fussent déclarés coupables de lèse-majesté au premier chef (T. 183; C. 181). L'édit d'août 1623 rendu à Saint-Germain-en-Laye, s'inspirant exactement de ces vœux, décida que « si aucun, de quelque qualité et condition qu'il soit, est si téméraire d'appeler, recevoir billet ou parole, conduire ou se porter sur le lieu du combat, il soit tenu criminel de lèsemajesté divine et humaine; qu'enfin tous ceux qui porteront les billets et conduiront au combat, laquais ou autres, soient punis de mort sans aucune grâce ni rémission ».

Le tiers état proposa que tout office possédé par les accusés fût déclaré vacant et les biens confisqués, « aussitost que le crime aura été commis », avant tout jugement (T. 186), et des lettres patentes du 14 juillet 1617, le suivant dans cette voie, déclarerent que « par le seul faict desdicts appels et duels, et aussitôt que le délit aura été commis, toutes charges

<sup>1.</sup> Procès-verbal du clergé, 27 janvier, p. 388.

et offices dont seront pourveus les délinquants seront vacants et impétrables ». Ainsi l'accord était complet.

Un seul vœu n'est pas admis, c'est celui aux termes duquel le tiers ne craignait pas de demander que « le bruit commun fût tenu pour preuve, non seulement pour décréter, mais aussi pour condamner » (T. 185). Voilà jusqu'où peut entraîner la passion quand le législateur n'assigne à la loi criminelle d'autre but que d'intimider <sup>1</sup>.

Le succès ne justifia pas ces mesures; leur excès même les rendit inapplicables, et les rémissions, facilement accordées, leur enlevèrent toute efficacité. Ouand Richelieu arriva au pouvoir, « les duels étoient devenus si communs, que les rues commençoient à servir de champ de combat et, comme si le jour n'étoit pas assez long pour exercer leur furie, ils se battoient à la faveur des astres ou à la lumière des flambeaux qui leur servoient d'un funeste soleil 2 ». Le cardinal vit bientôt que le seul remède serait d'établir une exacte proportion entre le crime et la peine. Ce fut l'édit de 1626 qui donna à la législation ce caractère d'équité sévère qui peut seul faire impression sur les hommes et retenir leurs passions. « Ce n'est point la rigueur des supplices, c'est la certitude de la punition qui prévient le plus sûrement les crimes 3. » Richelieu était trop pénétré de cette vérité pour hésiter un instant à sévir contre les coupables.

Dans l'année qui suivit cet édit, le comte de Mont-

<sup>1.</sup> Il faut lire les articles 183 à 191 proposant une série de peines destinées à atteindre la mémoire des coupables, leur famille et leur fortune pour se faire une idée de l'ardeur du tiers état. Richelieu, que la postérité a trouvé sévère, n'a pas poussé la répression aussi loin que le demandait le tiers en 1614.

<sup>2.</sup> Mémoires de Richelieu, t. III, p. 40 et suiv.

<sup>3.</sup> Beccaria, Traités des délits et des peines, § 17.

morency-Bouteville, qui avait eu déjà vingt et un duels, et que poursuivait hors de France la justice royale, revint à Paris pour la braver, et osa se battre en pleine place Royale au milieu du jour; le comte des Chapelles, son second, ayant tué Bussy, témoin de son adversaire, les coupables furent arrêtés, déférés au parlement, condamnés à mort et exécutés en place de Grève. Tels furent les exemples par lesquels Richelieu répondit aux défis des gentilshommes.

Ainsi la poursuite des duels, la démolition des châteaux, la répression des révoltes seigneuriales, en un mot les mesures les plus graves de la politique de Richelieu, celles qui frappaient le plus visiblement la noblesse, avaient été devancées et inspirées par les vœux du tiers état. Nous pourrions pousser plus loin le rapprochement et montrer que la volonté persistante du cardinal s'accordait avec les sentiments les plus chers à la majorité de la nation. Jamais les doléances n'avaient été si vives, jamais le tiers ne s'était montré plus indigné qu'aux États de Paris contre les oppressions de la noblesse : dix années s'écoulent, et un homme d'État, réalisant ce qu'il v avait de sensé dans les aspirations nationales, réduit toute une classe de citoyens à reconnaître la prépondérance du pouvoir royal et à se courber devant la loi. Richelieu, qui est un des plus puissants organisateurs de l'unité monarchique, avait compris la volonté du tiers état; on peut maintenant juger si, à côté de cette grande et terrible mémoire, la postérité ne doit pas réserver une place aux rédacteurs des cahiers de 1614. qui ont été les échos fidèles des vœux les plus chers à la France.

### ORGANISATION

# ET DISCIPLINE MILITAIRES

Connétable, p. 99. — Gouverneurs, p. 100. — Recrutement, p. 100. — Compagnies incomplètes, p. 102. — Vénalité des charges, p. 103. — Avancement, p. 103. — Retraite, p. 103. — Invalides, p. 103. — Solde, p. 105. — Logements, p. 105. — Hópitaux, p. 106. — Discipline, p. 107. — Etapes, p. 107. — Dépense des prises, p. 109.

Les États de 1614 appliquerent tous leurs soins aux affaires militaires: avaient-ils quelque secret pressentiment de la lutte dans laquelle la France allait se trouver jetée si peu d'années après? Entrevoyaient-ils, dans la grandeur d'une puissance qui absorbait l'Allemagne, une menace qui devait tôt ou tard nous précipiter dans une lutte terrible? Ce qui est certain, c'est que l'organisation de l'armée fut étudiée dans cette session plus sérieusement que dans aucune de celles qui l'avaient précédée.

Jusqu'au xvii° siècle, le commandement supérieur des forces militaires avait appartenu au connétable. Conférant des droits considérables, cette charge apportait de réelles entraves à l'exercice de l'autorité royale. Avec un prince tel que Henri IV, le connétable n'était que le premier de ses lieutenants, mais, pendant une minorité ou bien sous un roi incapable de commander les armées, il acquérait une autorité pré-

pondérante. La puissance excessive que conférait cette charge frappait tellement les esprits, sous la Régence, que le tiers se fit l'organe des plaintes de la nation. Plaise à Vostre Majesté, dit-il, esteindre et abolir à jamais la charge de connestable, pour estre trop puissante en l'Estat, servant tant à laisser du danger au dedans, qu'à porter de la crainte au dehors, et qu'il n'y soit cy-après pourveu en faveur de quelque personne et pour quelque cause que ce soit 1. (T. 136.)

Le vœu du tiers ne fut pas accompli avant l'année 1627: Richelieu, s'appuyant sur les mêmes motifs que le cahier de 1614, supprima la charge de connétable, après la mort du duc de Lesdiguières. Ainsi cette mesure, dont les historiens ont eu raison de faire honneur à la vigueur du ministre, avait été recommandée et soutenue par les représentants de la nation <sup>2</sup>.

Le tiers obtint également la réduction du nombre des gouverneurs, qui furent ramenés à douze comme sous Henri IV (T. 145; Ord. 118). Les trois ordres insistèrent pour qu'il n'y eût plus que quatre maréchaux de France (C. 170; N. 134). Le dernier ordre ne se contenta pas d'émettre ce vœu : blessé de la rapide fortune du Florentin Concini, qui venait d'être élevé à la dignité de maréchal de France, il exigeait qu'il ne fût « pourveu » à cette charge « que d'originaires françois » (T. 137).

Le recrutement de l'armée n'avait pas à cette époque une importance considérable.

<sup>1.</sup> Le connétable de Montmorency, pourvu de cette charge en 1593, venait de mourir le 1er avril 1614. En 1621, après sept ans de vacance, de Luynes la reçut du roi et mourut dans la même année. En 1622, le duc de Lesdiguières fut nommé connétable. Il devait être le dernier.

<sup>2.</sup> Voir l'expression de la satisfaction des notables, Ass. des notables, p. 221.

On se souvient des doléances exprimées par les précédents États Généraux au sujet des levées d'hommes: les cahiers avaient demandé que des commissions fussent données aux capitaines recruteurs, et que leurs opérations fussent soumises au contrôle des autorités locales. Le tiers renouvela ce vœu (T. 160).

En 1627, l'assemblée des notables consacra plusieurs séances à l'examen du règlement que promulgua l'ordonnance de 1629. Le maréchal de Schomberg, qui l'avait proposé, se montrait défavorable aux levées qui formaient en peu de temps un nouveau régiment. Mêler les jeunes soldats aux vieux lui semblait le seul moven de préparer de bonnes troupes. Les notables accueillirent ce système, mais ils ne s'appliquèrent pas moins attentivement à proscrire les abus des levées générales auxquelles en certains cas il fallait recourir. Soumettre les capitaines au contrôle des gouverneurs, ne leur accorder aucun pouvoir avant l'accomplissement de cette formalité 1, les rendre responsables des désordres commis par les nouveaux enrôlés 2; diriger ceux-ci vers les lieux de rendez-vous dans le plus bref délai, les faire conduire sous bonne garde 3, les remettre aux mains des contrôleurs et des commissaires chargés de régler les vivres et la dépense 4, régler la police des soldats et placer l'ensemble de ces mesures sous l'autorité du mestre de camp 5, telles furent les dispositions successivement approuvées par les notables et édictées par l'ordonnance.

<sup>1.</sup> Ass. des notables, p. 48. Ord. 310 à 315.

<sup>2.</sup> Id., p. 47. Ord. 318, 320.

<sup>3.</sup> Id., Ord. 317, 318.

<sup>4.</sup> Id., Ord. 321.

<sup>5.</sup> Id., Ord. 322 à 329.

La composition des troupes attira l'attention des États plus que celle des notables.

Le tiers fit quelques plaintes sur la composition des compagnies de gardes du corps, qui devaient comprendre les vétérans et les soldats d'élite (T. 140), sur les compagnies de gens d'armes presque toujours incomplètes (T. 158), et sur celles de gens de pied, où ne devait se trouver « aucun passe-volant, à peine de la vie contre ledit passe-volant et de la perte des charges, pour le regard des chefs et contrôleurs » (T. 159). La présence des maires, échevins et officiers municipaux pendant les revues était le seul contrôle que le tiers fût disposé à juger suffisant (T. 162; C. 178). L'ordonnance de 1629 ne contint aucune mesure pour arrêter cette fraude, mais, peu d'années après sa publication, une ordonnance du 23 août 1635 édicta la peine de mort contre les passe-volants et la perte de la noblesse contre les chefs qui les toléreraient 1.

Si le recrutement et la composition des corps donnaient lieu à des abus, la nomination des officiers ne préoccupait pas moins vivement les députés. Sous les Valois, la vénalité des charges s'était peu à peu introduite dans l'armée et avait fini par envahir les mœurs militaires, au point d'absorber l'ensemble des grades et d'enlever au roi tout moyen de récompenser librement le mérite. Les États protestaient unanimement, et ils obtinrent une série de promesses suivies de mesures sévères <sup>2</sup>.

La noblesse demanda que les ordonnances sur le cumul des charges fussent exécutées (N. 89, 104, 126); la suppression des chevau-légers (N. 89); la mise en vigueur de l'ordonnance de Charles IX sur la gendar-

<sup>1.</sup> Caillet, Administration de Richelieu, p. 366. Nous n'avons pu retrouver le texte de cette ordonnance.
2. C. 169. N. 78. T. 141. Ord. 190, 191, 192, 230.

merie (N. 87); l'augmentation du nombre des compagnies d'ordonnance (N. 85); et enfin l'obligation pour chacun de monter en grade de degré en degré (N. 101). Ce dernier vœu, qui avait pour cause les faveurs extraordinaires que la cour prodiguait sans mesure, fut pleinement réalisé par Richelieu, qui interdit à l'avenir toute nomination par laquelle un officier franchirait deux grades à la fois.

Les notables, après avoir sollicité la suppression de la vénalité, demandèrent que les grades de lieutenants et d'enseignes ne fussent donnés qu'aux jeunes gens qui auraient fait au moins une année de service effectif sous les drapeaux (Notables, *ibid.*, p. 64).

Le grand obstacle à l'abolition de la vénalité des charges provenait de la situation précaire des militaires atteints de blessures ou d'infirmités dont la seule ressource à la fin de leur carrière était la vente du grade qu'ils avaient conquis par leurs services. Les notables voulaient qu'ils reçussent moitié de leur paye (p. 64). L'ordonnance déclara qu'ils seraient pourvus « pour le reste de leur vie, moyennant quoy ils seront obligés de se démettre volontairement de leurs charges » entre les mains du roi (art. 234).

Déjà aux Etats de 1614, la situation des invalides avait vivement préoccupé la noblesse. « Les pauvres gentilshommes, disait-elle, soldats estropiés aux guerres pour le service du roy et manutention du royaulme qui sont les vrais pauvres de l'Estat jouiront à perpétuité des dons, libéralités, droits et privilèges à eux concédés par le défunt roy Henri le Grand, nonobstant tous édicts, arrêts, déclarations et lettres à ce contraires, donnés après l'édit de juillet 1604. » (N. 418.)

Ce vœu avait donné lieu à d'actives démarches entre les ordres, la noblesse tenant à ce qu'il fût présenté par l'unanimité des députés <sup>1</sup>. Malgré les efforts des nobles auprès du roi, nous ne trouvons aucune décision conforme aux doléances.

En 1627, les « gentilshommes capitaines et soldats estropiez à la guerre » s'adressèrent directement à l'assemblée des notables et firent valoir l'abandon absolu des édits par lesquels Henri IV avait attribué le reliquat disponible de toutes les fondations pieuses à l'entretien des invalides. Les notables prirent en main leur cause et proposèrent la formation dans chaque parlement d'une commission de magistrats surveillant la distribution des secours. A Paris, siégerait un conseil composé des maréchaux, des ministres et de vieux gentilshommes <sup>2</sup>.

L'ordonnance de 1629 constitua le conseil supérieur et affecta une série de pensions « fixée, à cause de l'enchérissement des vivres, à la somme de cent livres par chacun an », si le militaire estropié n'acceptait pas un bénéfice de « religieux lai » dans un couvent (art. 219). Ce n'était là qu'une première satisfaction. La noblesse avait demandé en 1627, dans son cahier particulier, « qu'il plaise au roi instituer un ordre nouveau pour la pauvre noblesse, sous le nom et titre de Saint-Louis, qui consiste en chevaleries et commanderies... à prendre sur les bénéfices vacans... par forme de pension à vie... ce qui déchargera d'autant les finances 3 ». Richelieu se chargea six ans plus tard de réaliser ce vœu de la noblesse.

<sup>1.</sup> Procès-verbaux : noblesse, p. 158 et 191; clergé, p. 450, 461. Le tiers demanda que les places de religieux laïcs ès monastères et abbayes fussent affectées aux pauvres gentils-hommes, capitaines et estropiés. (T. 93.)

<sup>2.</sup> Assemblée des notables, supplique, p. 183. Proposition, p. 189.

<sup>3.</sup> Cahier de la noblesse, art. xvi. États Généraux, t. XVIII, p. 310.

L'édit de novembre 1633 institua « une communauté en ordre de chevalerie, sous le nom et titre de commanderie de Saint-Louis; où tous ceux qui feront voir par bonnes œuvres et attestations qu'ils ont été estropiés à la guerre pour le service du roi seront reçus et admis, pour y être nourris et entretenus le reste de leurs jours de toutes choses nécessaires à la vie ¹ ». Le cardinal prit au sérieux la mission que lui confiait l'édit. Ce fut à Bicêtre que s'élevèrent en 1634 les bâtiments de la commanderie qui devait servir d'asile aux soldats blessés jusqu'à la fondation de l'hôtel des Invalides.

Le maréchal de Schomberg constatait que la plupart des désordres provenaient de l'acquittement irrégulier de la solde. Ce n'était pas là seulement une question de finances : il fallait régler la distribution des vivres, créer pour les pavements en argent ou en nature une publicité qui servit de garantie, fixer le montant de la solde en argent, établir des retenues, organiser une comptabilité pour les avances; toutes ces difficultés furent résolues avec cette minutie qui était habituelle aux documents de cette époque 2. Ce qui peut nous intéresser davantage, ce sont les mesures prises pour empêcher tout désordre quand les troupes arrivaient dans une garnison nouvelle. Le maréchal des logis doit s'entendre avec les maires et échevins; une liste des bourgeois aisés avant été dressée par les officiers municipaux, ceux-ci convoquent les habitants et leur font prêter serment d'avertir les chefs quand le soldat quittera son logement. Cette formalité accomplie et les soldats avant été introduits chez leurs hôtes, une inspection doit être

<sup>1.</sup> Anciennes lois françaises, t. XVI, p. 386.

<sup>2.</sup> Ass. des not., p. 52 à 55. Ord. 240 à 244.

faite chaque semaine afin que les capitaines s'assurent de la présence des hommes et de leur bonne conduite <sup>1</sup>. Le séjour chez les bourgeois paraissait être l'état normal des soldats en garnison; nous ne voyons pas trace d'habitation en commun: une des recommandations qui nous le prouvent est le soin avec lequel on prescrit aux capitaines de loger leurs soldats dans le quartier qu'ils habitent <sup>2</sup>.

Les hôpitaux militaires n'existaient pas encore : ce sont les magistrats municipaux qui sont chargés de faire soigner les malades et les blessés. Les chefs de corps les leur confient en passant dans la ville; les échevins, après les avoir fait entrer dans les hôpitaux civils, ont la mission de les diriger aussitôt qu'ils sont guéris vers leurs compagnies <sup>2</sup>. L'ordonnance admit l'ensemble de ce système pour les garnisons détachées et pour les troupes en marche, mais à la suite des armées, elle créa de véritables hôpitaux pour les blessés et les malades (Ord. 232).

A côté des chefs militaires, nous rencontrons les fonctionnaires civils chargés de pourvoir à l'entretien et à l'aménagement matériel des régiments; le règlement soumis aux notables distingue absolument la mission de ces commissaires du commandement des troupes (p. 58), et l'ordonnance fixe l'étendue de leurs attributions (Ord. 47).

En résumé, la plupart des doléances que nous retrouvons dans les cahiers et tous les vœux exprimés dans les délibérations des notables provoquèrent des réformes de l'organisation militaire sous un ministre qui devait s'occuper de l'armée avec une si intelligente prédilection. Voyons maintenant ce

<sup>1.</sup> Ass. des not., p. 54. Ord, 264, 280.

<sup>2.</sup> Id., p. 51. Ord. 183. 3. Id., p. 56, 57. Ord. 263.

que les députés tentèrent au point de vue de la discipline.

Les déplacements de troupes et leur marche à travers le pays avaient été signalés à toutes les époques comme le fléau des campagnes; les paysans en étaient arrivés à redouter le passage en temps de paix d'un régiment français presque aussi vivement que l'incursion d'une bande ennemie.

En 1614. le tiers réclame de nouveau que « les règlements pour la conduite des gens de guerre soient fidèlement observés ». Il demande, en des termes nécessaires à citer, qu' « il ne soit loisible à aucunes troupes, soit de cheval ou de pied, d'aller par la campagne sans un commissaire ou controlleur, lequel avec le chef qui commandera à la troupe empescheront les désordres qui se pourroient commettre, tant ès vivres que logemens, mettant taxe raisonnable ausdits vivres, selon la commodité des lieux, faisant payer suivant la taxe, ce qui sera baillé par les hostes ausdits gens de guerre, lesquels seront logez de proche en proche, sans que lesdites compagnies puissent tout au plus séjourner en un lieu qu'un jour. Ausquelles sera très expressément défendu de prendre aucuns chevaux, charettes, jumens, bœufs et autre bestial, pour faire porter leur bagage, à peine de la vie. Et respondront lesdits chefs, commissaires et controlleurs, des désordres qui seront faits par lesdites troupes, et pourront pour raison de ce estre poursuivis par devant les juges royaux du lieu où les exceds auront esté commis, suivant l'ordonnance. » (T. 156.)

L'article du tiers semble le résumé le plus fidèle du règlement qui devait émaner douze ans plus tard de l'assemblée de 1627. Les routes militaires furent déterminées dans un règlement préparé par les gouverneurs sur l'avis des baillis <sup>1</sup>. Les régiments devaient se suivre à une journée de distance, à cause des vivres et de la discipline <sup>2</sup>. Les capitaines étaient forcés d'accompagner les troupes en marche et répondaient de leurs désordres <sup>3</sup>. Les prévôts des maréchaux allant au-devant des régiments les escortaient sur toute l'étendue de leur territoire et ne les quittaient qu'après les avoir remis au prévôt du territoire voisin <sup>4</sup>. Les commissaires ne devaient pas quitter un seul jour les régiments en marche <sup>5</sup>. Il était défendu aux troupes de faire halte en un village plus d'une nuit; il leur était seulement accordé après quatre jours de marche une journée entière de repos <sup>6</sup>.

« Et parce qu'il arrive d'ordinaire, disait le règlement approuvé par les notables, que les soldats, pour faire plus commodement la picorée, marchent devant ou après la compagnie, il sera deffendu à tous soldats, sur peine de l'estrapade, de guitter le drapeau en marchant, et de sortir du quartier estant logez. comme de prendre aucun argent ny vivres chez le paysan, soit en marchant ou estant logez, sur peine de la vie. » (P. 50). L'ordonnance promulgue cette disposition dans les termes où elle avait été arrêtée (260). Pendant que les troupes font halte à l'entrée des villages, les officiers et les habitants choisissent d'accord les logements, « dans les quartiers où il v a le plus de couvert, afin de loger toute une compagnie s'il se peut en deux ou trois logis ». Les maréchaux des logis et les échevins ne doivent exempter per-

<sup>1.</sup> Assemblée des notables, p. 49. Ord. 225, 252, 253.

<sup>2.</sup> Id., p. 49. Ord. 255.

<sup>3.</sup> Id., p. 50. Ord. 256.

<sup>4.</sup> Id., p. 50. Ord. 257.

<sup>5.</sup> Id., p. 50. Ord. 254, 258.

<sup>6.</sup> Id., p. 50. Ord. 259.

sonne par faveur du logement des gens de guerre, si ce n'est « la maison du chef de la justice du lieu ». A cette exemption les notables firent ajouter le presbytère ¹. Enfin il fut fait de « très expresses défenses aux soldats d'entrer ès maisons des autres habitants, et de demander aucunes choses à leurs hostes, que le couvert, leur feu pour se chauffer et cuire leur viande, le lict ou la paillasse, et une chandelle pour chaque logis; autrement, continuait le règlement, il se commet de grands abus, et sous le mot d'ustanciles, les soldats rançonnent les pauvres gens ² ».

La répression des désordres était confiée aux prévôts des maréchaux, qui avaient une compétence absolue en ce qui touchait la police militaire. Le tiers aurait voulu que ces attributions appartinssent à la justice ordinaire. Pendant les étapes et dans les campagnes, la juridiction des prévôts était justifiée; dans les villes où les troupes séjournaient, la séparation des juridictions civile et militaire donnait lieu à certains abus. Les conflits se répétaient incessamment dans les villes de garnison et les bourgeois proclamaient que l'impunité était assurée aux gens de guerre.

Le tiers indiquait sur ce point les vrais principes: les soldats ayant commis « quelque crime et délit hors la faction » devaient être renvoyés devant les juges ordinaires (T. 163). Les soldats s'étant rendus coupables pendant leur service étaient donc les seuls contre lesquels la justice militaire pût agir. L'ordonnance admit ces principes, en les modifiant légèrement: la justice civile n'était jamais investie d'une compétence exclusive, mais avait avec la justice

2. Id., p. 51. Ord. 275, 276, 277.

<sup>1.</sup> Assemblée des notables, p. 41 et 90. Ord. 265.

militaire concurrence de juridiction (Ord. 338 et suiv.).

Dans un règlement de guerre dressé vers 1628 et auquel ont été empruntées la plupart des dispositions de l'ordonnance, Marillac disait : L'état militaire repose sur trois fondements : le payement, la punition et la récompense <sup>1</sup>. Les doléances des députés avaient pressenti cette formule précise : aussi reçurent-elles une pleine satisfaction : elles préparèrent sur plusieurs points les réformes de Richelieu, simplifièrent l'organisation militaire, achevèrent de la rendre exclusivement royale, et ouvrirent aux règlements disciplinaires une voie nouvelle. Les États de 1614, sur ce point comme sur tant d'autres, donnèrent l'impulsion aux réformes <sup>2</sup>.

1. Aff. Etr., France, 783, fo 192.

<sup>2.</sup> Nous avons insisté presque uniquement dans ce chapitre sur l'administration militaire. Les États et les notables se sont fort peu occupés du chissre de l'armée; voir à ce sujet le récit des sessions et notamment le récit de l'assemblée des notables de 1626, t. IV, p. 290.

# RÉSUMÉ

### CARACTÈRE DES ÉTATS DE PARIS

La plupart des grandes sessions que nous avons jusqu'ici étudiées se sont ouvertes sous l'empire d'un sentiment général qui emportait la nation. Au temps du roi Jean, l'indépendance du royaume et la faiblesse corrompue du pouvoir, — sous Charles VIII, la réaction contre le règne de Louis XI, — sous Charles IX et Henri III, les luttes religieuses et le désordre des esprits, avaient fait ardemment souhaiter la convocation des États Généraux. A toutes ces époques, la nation était entraînée, et quand l'assemblée s'ouvrait, les députés étaient préparés de longue date à soutenir la lutte avec l'ardeur la plus vive.

Telles n'étaient pas, sous la minorité de Louis XIII, les dispositions de la France. L'opinion publique n'avait aucune raison de réagir contre le règne du prince qui venait de donner à la nation tout ce qu'elle pouvait souhaiter. Elle aurait dû, il est vrai, s'indigner contre les désordres de la régence. Malheureusement, les quatre années qui avaient suffi à ébranler l'œuvre de Henri IV n'avaient pas donné le temps aux provinces d'apprendre les dangers d'un mauvais gouvernement. Il faut, de tout temps, une longue désorganisation pour soulever l'irritation dans

le fond des provinces. L'épargne du feu roi avait fourni jusqu'alors l'argent nécessaire aux dilapidations de la cour et empêché l'augmentation trop sensible des impôts: les édits bursaux commençaient à peine à reparaître. Les gens sensés, les hommes versés dans la pratique des affaires discernaient bien sur quelle pente fatale glissait infailliblement la France, mais ils ne formaient qu'une élite peu nombreuse et non pas la majorité des députés envoyés en 1614 à Paris.

La révolte des princes avait elle-même servi fort heureusement la cour. L'horreur de la guerre civile s'était réveillée en même temps que les sentiments de fidélité au fils de Henri IV. La crainte de retomber dans l'anarchie avait dominé tous les cœurs. Sous cette impression, les électeurs des bailliages avaient confondu les remontrances des esprits politiques avec la conduite factieuse du prince de Condé et des seigneurs de son parti. Aussi les élections s'étaient-elles faites sans autre passion que la volonté de conserver l'ordre et de contenir à tout prix les ardeurs d'une noblesse impatiente du joug.

Les dispositions personnelles des députés et l'influence qui avait régné au moment de leur nomination expliquent donc dans une certaine mesure leurs fautes.

Il y a une autre cause dont nous venons de parler et qui devait nécessairement affaiblir le ton des doléances. Les réformes de Henri IV, en supprimant les plus graves abus, avaient enlevé aux plaintes des députés cette amertume qui avait provoqué à Orléans et à Blois des accents si éloquents et si fiers. Sous ce grand règne étaient venus expirer la plupart des désordres qui avaient si souvent servi de texte aux reproches des députés. C'est ainsi qu'on a pu dire du

règne de Henri IV qu'il avait été le point de départ d'une ère nouvelle. La même réflexion doit s'appliquer aux États de 1614, qui ont fait ressortir les modifications qu'avait subies l'esprit public.

Ce qui distingue entre tous les trois cahiers qui furent présentés à Louis XIII, c'est une profonde expérience des questions spéciales. Sur les 1400 articles contenus dans cette vaste compilation, près de la moitié appartient au tiers état, qui proposa les plus sages réformes. La noblesse fut plus brève; le clergé montre, sur la plupart des questions, une clairvoyance et une précision remarquables. Les députés du tiers nous offrent une multitude d'idées neuves et peu d'utopies, une imagination féconde tempérée par un grand fond de raison. Ils passèrent en revue tous les sujets : clergé, justice, finances, noblesse, armée, furent examinés avec un soin attentif. La législation, qui commencait à se développer avec les progrès du pouvoir central, tint dans leur travail une place qu'elle n'avait jamais occupée. Il en fut de même du commerce; on sent naître peu à peu les éléments d'activité de nos sociétés modernes.

Telles sont les questions sur lesquelles insistèrent tour à tour les députés. S'ils songèrent beaucoup aux réformes spéciales, en revanche, ils ne s'occupèrent nullement de l'organisation du pouvoir central. La royauté de Henri IV satisfaisait pleinement le tiers état: il y voyait l'idéal qu'il avait depuis longtemps rêvé. Dans son admiration, comment pouvait-il chercher à modérer le pouvoir royal? Pour lui, le danger était ailleurs: la noblesse avec ses privilèges, le clergé avec ses souvenirs de domination, lui semblaient bien plus à craindre. C'est la qu'il voulait voir ses seuls ennemis. A aucune époque, les États généraux ne nous montrèrent un antagonisme plus

acharné entre les ordres. Querelles de préséance, susceptibilités mesquines soulevées par la vanité et entretenues par l'amour-propre, voilà en deux mots l'histoire de ces luttes stériles qui fatigueraient le lecteur, si elles n'étaient le témoignage des haines traditionnelles dont l'explosion bien autrement terrible devait, cent soixante-dix ans plus tard, marquer la fin de l'ancienne monarchie.

Pourquoi revenir sur les incidents de la session? On se souvient du langage de Savaron, du président de Mesmes, de Rapine et des réponses de la noblesse. Chaque jour élevait entre les classes une barrière plus infranchissable. Chaque séance faisait mieux ressortir la puissance morale du tiers état et son im-

puissance politique.

Vaincu dans le sein des États Généraux, le tiers se dégoûta de ce vieux système représentatif qui le laissait si faible en présence d'une coalition sans cesse renouée. Il préféra les assemblées de notables et l'action lente des parlements. Richelieu en satisfaisant ses rancunes, Louis XIV en faisant briller à ses yeux l'éclat de la gloire lui firent oublier la vraie forme du royaume 1, jusqu'au jour où, le pouvoir royal faisant cause commune avec les privilégiés, les États Généraux reparurent une dernière fois pour consacrer les conquêtes du tiers état.

Ainsi les États de 1614 sont placés au seuil de l'ère moderne, comme pour montrer l'attitude des classes prêtes à se livrer aux ardeurs d'une rivalité que le temps aigrit et irrite. Depuis un siècle l'oppression des seigneurs n'avait pas augmenté, et à aucune époque les vœux du troisième ordre en faveur de l'égalité ne furent plus vifs. Loin de se ralentir en

<sup>1.</sup> Voyez, plus bas, la citation de Fénelon, page 161.

approchant du terme, les passions du tiers s'accroissent avec le succès. On peut voir cette tendance aux États de 1614 plus clairement qu'en aucun autre temps: c'est ce qui donne à cette assemblée un caractère ineffaçable, intéressant et triste à la fois. On peut y voir le résumé de toute notre histoire, l'avant-coureur et en quelque sorte le programme de notre révolution, compromise par l'excès des ressentiments et négligeant presque toujours les sérieux intérêts de la liberté au profit des chimères de l'égalité absolue.

•

## L'ORDONNANCE DE 1629

# RAPPROCHÉE DES CAHIERS DES DÉPUTÉS ET DES DÉLIBÉRATIONS DES NOTABLES

Les rédacteurs de l'ordonnance eurent évidemment sous les yeux la série des vœux exprimés en 1614, 1617 et 1626. Pour le clergé, ils consultèrent le cahier de 1614 et le règlement dressé à la suite des États; — pour la noblesse, le cahier de 1614 et celui remis au roi en 1627; — pour le tiers, le cahier de 1614 seul. Enfin les délibérations et les avis des notables ont fourni une dernière source qui n'appartient en propre à aucun des ordres et qui fait l'objet des renvois de la quatrième colonne.

# L'ORDONNANCE DE 1629 RAPPROCHÉE DES CAHIERS

| NOTABLES           | 1617, 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1617, 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| TIERS ÉTAT         | 18, 38.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18, 72,<br>22,<br>13,                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 31, 34.<br>31.<br>23.<br>28.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |
| NOBLESSE           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 32.<br>33.<br>34, 35.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26, 64.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 29, 66.<br>30.<br>54.                      |
| CLERGÉ             | 100.<br>8.<br>32, 33, 99 à 102.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 37.<br>XXXI.<br>XXXV.<br>81.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 48, IV-XXVII.<br>XXII.<br>XXII.<br>9, 39.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14.<br>XXV,11,12,94,95.<br>10, 15, 43, 91. |
| OBJET DES ARTICLES | Observation des ordonnances. Remontrances permises Droit d'election conservé aux monastères et abbayes qui sont chiels d'ordre. Coadjutoreries d'évèchés et d'abbayes révoquées Réformation des couvents à faire dans les six mois par les ordinaires. Les ordinaires. Eglises de Saint-Jean de Jérusalem sujettes à la joridio- | Uton des ordinaires. Création de nouveaux séminaires : contribution spéciale. Tout prêtre doit être pourvu de l'institution canonique. Profession monastique défendue sans vérification de la vocation par l'évêque. Vocation par l'évêque. Apprès 5 ans dans un monastère, on est déchu du droit de disposer ou de recevoir. | tout candidat a un benefice sera examine par l'ordi- naire. Union des bénéfices jusqu'à 300 livres de revenu. Rési- edence des uurés. Cutes unies aux chapitres ou abbayes et prieurés. Tout curé devra recevoir au moins 300 livres de rente. Concours et examen centésiastiques. Prolitibition de pensions sur évéchés, cures, hopitaux. Droit de régals. |                                            |
| ARTICLES           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$5.8                                      |

|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1617, 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| જ્રં કહે                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 85. 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 53.<br>51.<br>87, 95.<br>117.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                      | .7,<br>58, 65.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | .83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| XIX, 16.<br>45.                                                                                                                                                                                           | 45.                                                                                                                                                                                                                                                  | IX, X.<br>XXI, 16, 20, 35.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | % 1.89<br>1.89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 41, 42.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Le parlement ne peut contraindre un évêque à accorder un bénéfice.  Défense d'user de censures contre les juges royaux:  recours direct au roi.  Institutions de titres produits en justice on autrement. | Greffes des instrantions ne peuvent être tenus par les domestiques condantres. Registre des greffers des instruations coelésastiques, teur forme. Actes des juges d'Égies en langage français. Promotours tenus à la poursuite des crimes, même sans | partie cyties.  Begistle des baptenes, mariages et mortuaires tenus par les cures. Depot au greffo.  Réparations des églises.  Défense aux juges royaux d'entreprendre sur la juridic- tion spirituelle.  Défense aux juges royaux d'entreprendre sur la juridic- nion separation de la | Ferme des bénéfices prohibée aux gentilshommes et offi-<br>ders royaux.  Inventaire des litres et documents des abbayes.  Coupe de bois de haute futuie, interdite aux ecclésiastiques.  Assemblées du clergé tous les 5 ans. 2 députés de chaque offices a les conseilles efferes de cours souveraines.  Principaux du clergé appelés aux conseils de Sa Majesté. | Mariages clandestins condamnés, Mariages entre étrangers : permission spéciale de l'évêque.  En mariage, les seules preuves par évit valables.  Hôpitaux. — Réglements pour la conservation des titres, droits or revenue des hôpitaux.  Police pour les pauvres: doivent se retirer au lieu d'origne.  Chieversités. — Les lectures sergeant leurs fonctions sont seuls payés. Interdiction de la vénalité des charges.  Lecture publique en droit prohibée ailleurs qu'es Universités.  Défense des confréries d'écoliers. |

| NOTABLES           | 1617, 16.<br>1617, 18.<br>1617, 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tiers état         | 104, 106, 115. 1128. 1128. 1128. 129. 129. 129. 129. 120. 120. 120. 120. 120. 120. 120. 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| NOBLESSE           | 159, 177.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| CLERGÉ             | , , 120, 130.<br>230.<br>257.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| OBJET DES ARTICLES | Degrés: temps d'études. Sincérité des épreuves.  Universités étrangères défondues aux regricoles.  Privides de l'Université de Paris restreinchs pour la juridivides de l'Université de Paris restreints pour la juridise privilégés des l'Estances des privilégés suspendu à l'égard des cessions de créances l'ipprivilége suspendu à l'égard des cessions de créances l'ipprivilége suspendu à l'égard des cessions de créances Examen des manuscrits par le chanceller; permis d'imparine et de déblter.  Aprinces, nuis.  Parrèts, sentences et jugements donnés contre les ordonnués nuis et d'Orféans.  Arrèts, sentences et jugements donnés contre les ordonnes, nuis.  Parrèts et alliance.  Paralation des officiers qui ont des parents au degre prohibé en autre parlement.  Parnèts et alliances.  Etablissement des maitres des requêtes en qualité d'infenue des grands jours chancelleries.  Evecation conforme au turif des chancelleries.  Evocations restreintes an cas précis des ordonnances.  Evocations de finie des évocations.  Défense de finie des évocations. |
| ARTICLES           | \$4\$ \$5 1 2 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| OBJET DE                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OBJET DES ARTICLES                                                                                     | CLERGÉ       | NOBLESSE | TIERS ÉTAT           | NOT | ABLER |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------------------|-----|-------|
| Péremption d'instance dans trois ans en toules cours et juridic, et en loutes affaires.  Juridicion des chambres des vacations, réglée à la première institution d'icelles.  Les greffes in recettes des consignations ne peuvent être                                                                 | ans en toutes cours et<br>ations, réglée à la pre-<br>nations ne peuvent être                          |              |          | 326, 306.            | ]   |       |
| tonus par les juges. Cession de dettes prohibée aux gens de jurtice et de pratique. Arrèls à expéditer par dictum, si les parties le requièrent. Défense aux grefflers d'ajouter ni diminuer aux arrèls. Visites des registres des greffes à faire par les juges tous                                  | ejustice et de pratique.<br>parties le requièrent.<br>i diminuer aux arrêts.<br>iro par les juges tous |              | 174.     | 236.<br>315.<br>250. |     |       |
| Procureurs prendront par récépissé les pièces<br>Exécutions d'arrêts commises aux juges sur les lieux.<br>Exécution d'arrêts défendue aux maîtres des requêt, de<br>l'hôdel. Leur compétence                                                                                                           | s pièces                                                                                               | 262.<br>249. |          | 312                  |     |       |
| Dépens taxés par les sièges qui ont rendu les sentences. Salaire des clores des officiers limité à la taxe et les maitres responsables.  De la réunion des chambres de l'édit seanles à Béziers et Agen, aux parlements de l'oulouse et Bordeaux.  Vacations ont lieu ès chambres de l'édit, comme aux | la taxe et les mai- la taxe et les mai- seantes à Béziers et et Bordeaux                               | 546<br>646   |          |                      |     |       |
| parlements.  Cas de partage aux eb. de l'édit. Le partage règlé comme aux autres chambres.  Ta quels cas les gens de la R. P. R. sont reçus à évoquer, aux chambres de l'édit.  Evocations frauduleuses avec supposition de religion                                                                   | rtage réglé comme<br>nt regus à évoquer<br>on de religion                                              | .663         |          |                      |     |       |
| Kesignations detendues des oinces de conseillers de la religion prétendue réformée                                                                                                                                                                                                                     | déclaré au greffe.                                                                                     | 223, 270.    |          | 206.                 |     | -     |

| Prisonine's doyent cite charges ment est ordone, sans pouvoi protexte que ce soit.  Procédure orminale service. des presidents de découve.  Récusations des présidents en és procés crimmels.  Procédure sommaire. Demande 20 livres.  Procédure sommaire devant les Paris au-dessous de 100 sois. | Prisonniers douvent che elarges is jour ou leur calegues pretexte que ce soit.  Procedure criminelle servicie. Ne pas plaider sur le regit. des procedure criminelle servicie. Ne pas plaider sur le regit. des procedures de pour de découvrir le nom des témoins.  Récusations des presidianx confirmés.  Juridiction des presidianx confirmés.  Procédure sommaire. Demande de salaire au-dessous de Procédure sommaire devan les audieurs au Châtele de Percédure sommaire devan les audieurs au Châtele de Percédure som ax off. de just. d'acheleer des biens adjuges dans leur ressort.  Les elégneurs ne doivent empécher le cours de la justice.  Les seigneurs ne doivent empécher le cours de la justice. | 2.55 | 8    | 24.<br>24.<br>26.<br>26.<br>26. |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ur de decouver le nom des temoins.  nels de confirmes sièges subalternes, nels des confirmes de salaire au-dessous de lire devant les auditeurs au Châtelet de lis de 100 sols.  If de just, d'acheter des biens adjugés lis des officiers nouvellement pouveus.  doivent empêche le cours de la justice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 245. | 8    | 283.<br>237.<br>288.            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ire devant les auditeurs au Châtelet de la de 100 sols.  If de just, d'acheter des biens adjugés lis des officiers nouvellement pouveus.  doivent empleche le cours de la justice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 215. | 8    | 2662.                           |  |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | is de 100 sols.  If de just, d'acheter des biens adjugés ais des officiers nouvellement pouveus.  doivent empécher le cours de la justice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 245. | Š    | .;<br>98                        |  |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ais des officiers nouvellement pourvus. doivent empedier le cours de la justice. Ariant dilinar propositione officiere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 215. | 9    |                                 |  |
| dans leur ressor<br>118 Réception sans fr<br>119 Les seigneurs ne                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | i.   | 241.<br>283, 281.               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | des seigneurs. Les jug. rendus à l'étranger n'enporteront pas hypoth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 215. |                                 |  |
| en France, Nouv. debat                                                                                                                                                                                                                                                                             | en France, Nouv, debal<br>Erection d'off, surnamérair, défendue aux seigneurs hauts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      | 0.9                             |  |
| 123 Les seigneurs ne<br>124 Les degrés de sub                                                                                                                                                                                                                                                      | Justicers Les segments me penvent avoir de juridiction d'appel Les dégrés de substitution comptés par tête et non plus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |      | i i                             |  |
| 125 Substitut, nont li                                                                                                                                                                                                                                                                             | par souche.<br>Substitut, n'ont lieu que pour meubles de prix; défen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      | Ŕ                               |  |
| dues aux pers. 126 Test ments ologie 127 Le conjoint déto                                                                                                                                                                                                                                          | dues aux pers, rushques.<br>L'estuments olographes sont valables.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                 |  |
| du droit d'y rei                                                                                                                                                                                                                                                                                   | du droit d'y renoncer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      | %                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | heriuer airect par benence a int. pretere au constern<br>acceptant.<br>Quittance de dot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |      | 38.<br>39.                      |  |

| ARTICLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | OBJET DES ARTICLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CLERGÉ                   | NOBLESSE | TIERS ÉTAT                                                                   | NOTABLES |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ## 153 ## 154 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## 155 ## | Donations contractuelles. Leur insinuation après la mort du mari.  Nullité des donations à des concubines.  Lois somptuaires. Broderies, points coupés, dentelles probibles.  Réglement des dégenaes des festins privés et publics.  Festins des pourvus d'offices règles à 40 ou 50 livres.  Festins des pourvus d'offices règles à 40 ou 50 livres.  Petins des pourvus d'offices règles à 40 ou 50 livres.  Petins de pourvus d'offices règles à 40 ou 50 livres.  Petins de gages en jeu, avec confiscation et amende.  Sommes perdues au jeu par des mineurs sujettes à répétition.  Hypolit, conservé aux femmes et aux crèanc, aur les imm. vendus à cause du jeu.  Loyers et fermages prescrits après cinq ans.  Loyers et fermages prescrits après cinq ans.  Dorde pus infamie  Convol indigne : perie du dousire.  Succession des mères en blanc : lettres de change simulées en blanc settres en blanc : lettres de changes ma robult.  Prescription des arrêrages par cinq ans.  Défense des prendre des intérèta au delà de l'ordonnance.  Sentences arbitrales : exécution et appel  Sequestres ne peuvent être décharges par les sergents. | 000 8 800.<br>600 8 800. |          | 615.<br>615.<br>615.<br>610.<br>610.<br>610.<br>310.<br>311.<br>388.<br>388. |          |

|                                         | 1626.<br>1626.<br>1617, 1626.<br>id.<br>id.<br>id.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | id. 1626.<br>1626.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 329.<br>331.<br>306.<br>311.            | 88.<br>88.<br>89.<br>89.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 353.<br>341, 342.<br>335.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 833.<br>191.<br>191.                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 836.<br>819.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. | 813                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                         | Charges des officiers tues dans l'exercice de leur office.  Bossegneurs et officiers qui donnent retraite aux criminels.  Rapt 4: subornation de mineurs punis de mort.  170 Défense des ligues et intelligence à l'extérieur du royaume.  172 Ams d'armes probibé.  173 I.d. de-munitions de guerre.  174 I.d. de-anons.  175 Foutification de villes ou châteaux défendue.  176 Foutification de villes ou châteaux défendue.  177 Assemblées publiques ou secrétes, sans permission, défendue. | Officiers ne peuvent sortir du royaume sans congé, ni les particuliers sans décaration.  179 (Pures et libelles diffamaloires défendus. 180 Désobéissance aux volontés et commandements du roi; peine. 182 Prévoix, leur compétence. 182 Prévoix et l'Able incompétent pour les lettres d'abolition. 183 Juridiction du prévoit des armées. 184 Union des offices des prévois payables à leurs personnes seulement. |

| ARTICLES                                | OBJET DES ARTICLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CLERGÉ                       | NOBLESSE                                                                                    | TIERS ÉTAT                                                                                                                       | NOTABLES |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 | Rigiement sur l'expedition des proces des prévotables. Elargissement des prisonniers prévotables. Registre des chanonistions.  Confirmation des prisonniers prévotables. Registre des chanonistions.  Tous prévotables des présentables des courses au l'expelité des des militaires et de la maison du roi interdite. Récité également interdite des militaires et de la maison du roi.  Charges subalterres remises à la disposition du roi.  Charges subalterres remises a la disposition du roi.  Charges subalterres femiches et gendarmes défendue.  Contrainte par corps des gentilshommes interdite huit mois après jugement.  Batra des gentilshommes. Barre dans les armes.  Commerce défendu aux officiers et aux gentilshommes.  Benéfices fondés en favour de personnes nobles divent detre courte en chaque parlement.  Entrée de membres de la noblesse aux conseillers de robiesse (Eablisseuent de deux gentilshommes conseillers de roi.  Entrée de membres de la noblesse sur conseil de courte en chaque parlement.  Toute chasse défendue aux roturiers.  Violences des gouverneurs des places sur les sujets du roi.  Exactions défendues aux gouverneurs des places sur les sujets du roi.  Exactions défendues aux seigneurs. Usurpation des communaux. | 168.<br>168.<br>176.<br>167. | 76, 102.<br>73, 80.<br>78, 79.<br>78.<br>81.<br>1626, XVII.<br>1626, XVIII.<br>1626, XVIII. | 38.<br>35.<br>36.<br>37.<br>38.<br>39.<br>39.<br>39.<br>39.<br>30.<br>30.<br>30.<br>30.<br>30.<br>30.<br>30.<br>30.<br>30.<br>30 | 1617, 2. |

|      |           |      |              | 1617, 1626.<br>1617, 1626.<br>1626.<br>id. | .pi  |      | ਬੰਬੰਬੰਬੰਬੰ ਬੰ | 1686.<br>id.<br>id. |
|------|-----------|------|--------------|--------------------------------------------|------|------|---------------|---------------------|
| 175. | 359, 152. | 153. | 170.<br>166. | 165.<br>165.<br>160.                       | 160. | 165. | £             | 181.                |
|      | 159, 177. |      | .88.         |                                            |      |      | 1026, XXII.   |                     |

| ARTICLES                                 | OBJET DES ARTICLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CLERGÉ | NOBLESSE | TIERS ÉTAT              | NOTABLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 | Ordre et règlement pour l'infanterie.  Ordres de l'envolement.  Qualité de soldat qui veut être enrôlé.  Promesse de servir six mois pour le moins.  Promesse de servir six mois pour le moins.  Rochesse de servir soles.  Ordre pour le payement.  Montte de tois en trois mois.  Contrôle des payements.  Prèts d'argent par les capitaines aux soldats.  Soldats nouveaux reçus, soldats cassés.  Les ables doivent assister aux montres.  Les ables doivent assister aux montres.  Les ables doivent aux montres.  Les absents ne seront payés que sous certificat de congé.  Les absents ne seront payés que sous certificat de congé.  Les absents ne seront payés que sous certificat de congé.  Les absents ne seront payés que sous certificat de congé.  Les absents ne seront payés que sous certificat de congé.  Les absents ne seront payés que sous certificat de congé.  Les absents ne seront payés que sous certificat de congé.  Les absents ne seront payés que sous certificat de congé.  Les absents ne seront payés que sous certificat de confere en cempagne.  Controle des compagnes doit être signifiée aux gent des livrer.  Controle des regiments pour éviter la confusion  Capitaine responante ales factes des soldats, ou obligé de les livrer.  Bence  Brévéis et commissaires de conduite obligés à la prèsence.  Seiour des troupes limité à une nuit. |        |          | 15.6.<br>13.6.<br>13.1. | ੈਂ<br>ਜ਼ੁਬਰਾਜ਼ ਜ਼ੁਬਰਾ ਜ਼ੁਬਰਾ ਜ਼ੁਬਰਾ ਜ਼ੁਬਰਾ<br>ਜ਼ੁਬਰਾਜ਼ ਜ਼ੁਬਰਾ ਜ਼ੁਬਰਾ ਜ਼ੁਬਰਾ ਜ਼ੁਬਰਾ<br>ਜ਼ੁਬਰਾਜ਼ ਜ਼ੁਬਰਾ ਜ਼ੁਬਰ |

| Soldats marshant no peuvent quitter leur rang, sous peine de l'estrapade.                                                                            |   |              | 1626.   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|---------|
| Solution justiciation are prevent pour les exces commission debors du drappeau.  Chevaux et charrettes des paysans doivent être demandés             |   | 7,<br>3,     | .jq     |
| aux martes per les ceptiantes.<br>Règlement pour les soldats tombant malades en marche.<br>Règl, sur le logement; halte en debors du village : bill. |   | 157.         | id.     |
| de log<br>Exemption de logem. Billels de logement.<br>Soldat dérobant à son hôte, pendu.<br>Soldat prenant des vivres aux l'estrapade.               |   | 150.<br>150. | e e e e |
| Avant le delogement, les nabitants pourront porler leur<br>plainte au commissaire                                                                    |   |              | id.     |
| vilage<br>pendante etemps, le régiment fera halte en dehors du village.<br>Les châtiments auront lieu pendant cette halte à la tête                  |   |              |         |
| du régiment                                                                                                                                          |   |              |         |
| à son hôte                                                                                                                                           | • |              | 1626.   |
| étapes.<br>Les capitaines auront droit à moitié pour leur équipage.<br>Officiers exigeant trop de leurs hôtes : peines.                              |   |              | id.     |
| ld. ne pourront forcer leurs hôtes à vendre                                                                                                          |   |              | Ď.      |
| maigre eux.  Distribution de pain de munition dans les garnisons.  Officiers et soldats ne peuvent acheter qu'au prix courant.                       |   |              | ಕ್ಷಕ್ಷ  |
| Garnisons. Marre indiquera habit, qui peuvent loger, les assemblera, etc                                                                             |   |              | Ę Ś     |
| three des ordonnances.  Les compagnies seront logices dans le même quartier.  Les compagnies actors logices dans le même quartier.                   |   |              | .pi     |
| camp, etc., en garnison                                                                                                                              |   |              | id.     |

| NOTABLES           | 1026.<br>id. id.<br>id. id.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TIERS ÉTAT         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| NOBLESSE           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| CLERGÉ             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OBJET DES ARTICLES | Garde ès garnisons jour et nuit  Bourgeois des villes ne peuvent être enrolies dans les garnisons des villes.  Gouverneurs des villes out droit de faire la revue de la garnison et villes out droit de faire la revue de la garnison et villes out droit de faire la revue de la garnison et résidence de maitre de camp.  Hèglements sur les congez.  Hèglements sur les congez.  Devoir et résidence du maitre de camp de congé limité à trois mois.  Devoir et résidence du maitre de camp de congent et résidence des capitaines et autres oil-citers.  Besidence des capitaines et garnisons des frouières et autres soldats ne peuvent être licenciés en temps de siège et de Main-forte au commissaire ou prévôt.  Soldats peuvent demander leur congé après les six mois de sarvice.  Soldat enrolé et payé doit servir six mois sous peine de la vie.  Soldat enrolé et payé doit servir six mois sous peine de la vie.  Soldat en congé touchera as solde s'il revient au jour fixé.  Soldat malade plus de trois mois sera cassé.  Officier en congé perdar as solde, s'il revient après le terme fixé.  Les capitaines doivent tenir en hon état les armes de leurs compagnies. |
| 831DITHA           | 86 8543 89 91 98 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| NOTABLES           | 1617, 2.<br>1617, 2.<br>1617, 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tiers état         | 163.<br>163.<br>163.<br>430.<br>430.<br>430.<br>430.<br>401. 692.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| NOBLESSE           | 307.<br>307.<br>307.<br>307.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CLENGÉ             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| OBJET DES ARTICLES | Règlement pour la justice de l'infanterie.  Juridiction du prévôt genéral et infanterie de justice.  Juridiction du prévôt genéral et infante de justice.  Soldats justiciables des juges ordinaires ou prévôts par concurrence des soldats dans les garnisons punissables par les prévôts ou juges ordin.  Plaintes sur la contravention aux ordonnances militaires.  Figuraces. Brevet annuel de la taille répartition.  Figuraces. Brevet annuel de la taille répartition.  Les bux à ferme du domaine se feront au conseil.  Cautions et garantie des ferments.  Etats des comptables seront vérifiés au conseil.  Etats des comptables seront vérifiés au conseil.  Etats des comptables seront vérifiés au conseil.  Dépenses non comprères du le fauts, rayées.  Dépenses non comprères de fusit se feuts, rayées parties de l'épargne dans les états, payées par les contrò-  leurs des charges.  Les parties de l'épargne dans les états, payées parpréférence.  Debenses restant aux comptables doirent être versés à la fin de l'année montes scont présentés à la chanbre.  Les restant aux comptables doirent être versés à la fin de l'année en bonne forme.  Per miners comptibles conseil en fin de de leurs comptes en bonne forme.  Per nombre seront les doubles de leurs comptes en bonne forme.  Per nombre des assignés. Ils déclareront en quelles espèces ils ont été payés. |
| ARTICLES           | 38.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 80                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOTABLES           | 86.<br>20. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| TIERS ÉTAT         | 430, 433 a 439. 433 a 439. 433 a 439. 439. 430. 430. 630. 631.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| NOBLESSE           | 246, 286, 276<br>a 283.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CLERGÉ             | 184, 185.<br>id.<br>153. A.g. 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OBJET DES ARTICLES | Péculat. Divers cas.  Déficit des comptables Jeu des deniers du roi Près Fraix en écriture publique Rétention de deniers.  Change des espèces.  Gratification pour ne pas poursuivre les rentiers Omission, faux emplois, achat d'acquits Gages, taxes et voitures Preuves du péculat. Ne passer acquits 6 mois après l'an aux comptables. Inégalité des taux. Poursuivre les fausses exemptions. Réduction des exampls. Indemnité à payer par les nobles. Nobles par arrêt. Rémetion des exampls. Cofficiers de la maison des princes non exempte de leur propre autorité. Déf, aux gouv. et offic, quelconques de faire des levées de leur propre autorité.  Déf, aux gouv. et offic, quelconques de faire des levées de leur propre autorité.  Défengre des arrérages jusqu'en 1624 et de trois millions du courant.  Commerce. — Publicité des actes de societé.  Les Français no peuvent prèter leur nom aux étrangers Déflense aux courtière de change de faire le commerce en leur nom. |
| ARTICLES           | 3393<br>3393<br>3393<br>3394<br>3394<br>3397<br>3397<br>400<br>400<br>400<br>400<br>400<br>400<br>400<br>400<br>400<br>40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                            | 1626, 166, 1, 2.<br>id. 6.<br>id. 7.                                                                                                                                                                | id. 8.<br>id. 90.                                                                                                                 | id. 10.<br>id. 11.<br>id. 12.                                                                                                                                           |                                                                                                                                | 1617, 13.                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 625.                                                       | 616.<br>616.                                                                                                                                                                                        | 616.<br>616.                                                                                                                      | 628, 641.                                                                                                                                                               | 658.<br>658.                                                                                                                   |                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                |                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                |                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                              |
| Arlisans étrangers doivent prendre des apprentis français. | Tissus remis aux largeurs anciennes. Reserve de blés et virs non permise à moins d'abondance. Réserve de grants plus de deux ans prohibée. Marchands forains ne peuvent avoir greniers ni magasins. | registre or marchanas nourgeous tranquant en granns.<br>Greniers remnis.<br>Achats de bles limités. Achat près des villes défendu | Defease a niter an-devant oes grains sur les coemins ou d'acheter en vert.  Magasin de hiés enjoint aux communautés de ville.  Poince des villes à garder (Mollins /2). | l'industrie<br>l'activité de douane<br>Réciprocilé des droits de douane<br>Comparnies de trafte recomunandées. Promese de pro- | tection royale.  Marine. Office de gr. maitre de la navigation donré au | card, de Richfelleu. Card, de Richfelleu. Navires à bailler aux armateurs pour la protection de | fears expeditions. Institution des pilotes hydrographes. Enseignement de l'art de la navigation. Institution recommandée aux écherins des villes maritimes. | Cent canonniers à 50 livres de gages entretenus ès villes maritimes.  Prix pour les canonniers apprentis.  Prix pour les canonniers institués par les officiers mun. | des villes marit. Appointement de 50 maitres charpentiers pour les navires. Command, aux Français propres à la navigation de ren- frer dans le royaume. | Prohibition de servir les étrangers au fait de la marine Etats des forces de la marine à dresser annuellement Gébense de charger ni frêter vaisseaux étrangers Marchandises tirées hors du royaume et rapportées par les marchands français. |

| 837                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOTABLES           | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| TIERS ÉTAT         | 397.<br>397.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| NOBLESSE           | 128, 1626,XXI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CLERGÉ             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| OBJET DES ARTICLES | Regiement des droits de péage ou passage sur les marchandises, chandises dax preneurs.  Régiement des droits de péage ou passage sur les marchandises, régroudes.  Dons des droits de péage ou passage sur marchandises, régroudes per naufrege.  Bapports des voyages et entreprises de mer à faire par les capitaines de navire.  Déf. aux gouv., gentil. et offic. des hauts justiciers de commaire des faits marchimes.  Déf. aux gouv., gentil. et offic. des hauts justiciers de connaître des faits marchimes.  Déf. aux gouv., gentil. et offic. des hauts justiciers de connaître des faits marchimes.  Confirmation des anciennes ordonnances pour la peche.  Confirmation des anciennes ordonnances pour la peche.  Congé à requeir du surint. de la navigation avant de mette avires sur mer.  Déf. daborder aux ports étrang, par les regnicoles venant des voyages de long cours.  Visite des vaisseaux al l'aller et retour des voyages.  Mette des pilotes, au retour des longs voyages, à re- Visite générale des potts commisse sur le fait de la navigation. |
| ARTICLES           | 444 446 455 455 456 466 466 466 466 466                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

# RÉSUMÉS GÉNÉRAUX

## DE L'AUTORITÉ QUE LES ÉTATS VOULAIENT EXERCER SUR LE GOUVERNEMENT DE LA MONARCHIE

Dans toute la suite de ce travail, nous avons parlé des délibérations et des vœux des députés, mais nous n'avons pas eu occasion de faire ressortir nettement quel était le genre d'autorité qu'ils entendaient exercer sur le gouvernement. Le vote libre de l'impôt, la périodicité des États, tels furent les principaux buts de leur ambition : il convient d'examiner, à ce double point de vue, la valeur de leurs vœux et la mesure de leur succès.

Les documents rédigés par les députés eux-mêmes, les cahiers et les procès-verbaux parlent peu des prérogatives des États; c'est dans les vœux indirectement émis ou dans les actes émanés de leur autorité que se trouvent les éléments de notre appréciation.

Pour juger quels étaient les droits des États Généraux sous l'ancienne monarchie, il ne faut pas prendre indistinctement toute la série des assemblées.

Parmi les nombreuses sessions que nous avons successivement examinées, il y en a quelques-unes dont le caractère se distingue absolument de celles qui les ont précédées ou suivies. Ainsi les États du roi Jean n'ont aucun rapport avec les assemblées des siècles suivants. Ils ont montré un mélange de hardiesse et d'imprudence, de courage et de témérité qui permet difficilement à la postérité de retrouver clairement, au milieu de cette exubérance de projets et de rêves, les vœux permanents du pays.

On peindrait sous les couleurs les plus fausses le caractère général des États de France, si l'on prenait ces assemblées pour type. Un roi mis en tutelle dès les premières réunions, l'administration passant aux mains des délégués de la nation, les impôts perçus en leur nom, puis, quand le roi est fait prisonnier, ses conseillers mis en jugement : telle fut la première période; dans la seconde, les députés montrèrent encore plus de témérité : imposant au dauphin leur volonté, ils exercèrent sur lui une domination complète jusqu'au jour où, d'empiétements en empiétements, le prince, depuis longtemps sans autorité, se vit privé de sa liberté. Voilà ce que les États firent en deux ans, au milieu du xive siècle.

Ces violences sont un fait anormal et, nous le répétons, unique dans l'histoire. Nos vrais États sont aussi éloignés de la sédition que des plates et incolores assemblées tenues sous Charles V. Entre l'esprit de révolte et l'esprit de soumission absolue se placent quatre grandes sessions qui méritent de fixer notre examen et dans lesquelles nous allons rechercher la pensée des députés sur l'étendue de leurs droits.

De tous les pouvoirs des États Généraux, le moins contestable était le vote de l'impôt. Il avait été souvent méconnu en fait, mais il continuait à demeurer gravé comme un principe dans la conscience publique. « Aucun subside, disait-on, ne pouvait être mis sur le peuple sans le consentement des États. » A chaque siècle nous trouvons une affirmation nouvelle de

cette maxime fondamentale; les députés n'admettent même pas qu'elle ait été sans cesse violée : ils la tiennent pour constante dans le passé et ne la croient jamais tombée en désuétude que depuis peu de temps. Ainsi le xye siècle accusait Charles V d'avoir le premier levé les impôts sans le consentement de la nation: le xviº déclarait Charles VII ou Louis XI coupable d'avoir méconnu les droits du peuple. Le xviie siècle chargeait de cette dérogation aux vieilles coutumes la mémoire de François Ier, et tous les écrivains qui exprimaient cette opinion semblaient croire que le vote de l'impôt était universellement respecté avant le prince dont ils dénoncaient le despotisme. Rien n'est moins exact, car nous ne pouvons trouver dans la suite de nos annales un seul roi qui se soit scrupuleusement borné aux impôts accordés par les États. Charles V continua à percevoir durant tout son règne l'impôt que les États avaient établi pendant un temps limité pour le payement de la rancon royale. On sait comment, dans sa détresse. Charles VII sollicita humblement des États le vote annuel de l'impôt et comment, dans la prospérité, il obtint de la nation une abdication volontaire qui dura un demi-siècle. Les États de Tours réagirent avec la plus sière énergie contre cette faiblesse qui avait failli ruiner la France. Ils réduisirent l'impôt des trois quarts et proclamèrent le droit absolu des États, « car ils n'entendoient point que doresnavant on mit sus aucune somme de deniers, sans les appeler 1 ». On a vu ailleurs toute la portée de ce vote, dont les conséquences se prolongèrent pendant plus de vingt-cinq ans 2.

<sup>1.</sup> Journal de Masseliu, p. 447 et suiv.

<sup>2.</sup> Voir tome II, pages 85 à 87.

Les États d'Orléans proclamèrent également le libre vote de l'impôt. Les États de Pontoise allèrent plus loin et réclamèrent une déclaration annulant toutes les taxes mises sur le royaume « sans le consentement des subjets depuis la réduction faicte aux derniers Estats de Tours 1 ». Ce vœu ne fut pas réalisé, mais en 1576 une nouvelle protestation se fit entendre. Cette fois le clergé s'en chargea en demandant que nulle imposition ne pût être établie « sans assembler les trois États et sans déclarer les causes et les nécessités du roi et du royaume » (C. 240). Le même ordre insistait aussi pour qu'une ordonnance reconnût formellement les droits de la nation à consentir l'impôt (C. 429). Pendant que les députés rédigeaient les cahiers, ils eurent à lutter contre l'obstination et les manœuvres de la cour. Le roi ne se contentait pas de demander de l'argent; pressé par les besoins du trésor, il avait fait lever d'autorité quelques taxes au moment même où se réunissaient les États : l'indignation contre cet abus de pouvoir et les refus successifs de voter des subsides de guerre témoignent des convictions des députés bien mieux que les phrases contenues dans les doléances.

En 1388, les États Généraux déclarèrent que les impôts, et que toutes les opérations qui engageaient une partie quelconque de la fortune publique devaient être soumis aux députés (T. 223, 262). Comme sanction, ils n'hésitaient pas à proposer le refus de l'impôt jusqu'à la convocation des États (T. 224).

Ainsi, au xvi° siècle, toutes les assemblées manifestèrent unanimement leur attachement au principe du libre consentement des subsides.

<sup>1.</sup> Cahiers d'Orléans. N. p. 151, art. 33. — Cah. de Pontoise. N. 126. T. 4.

Il y eut même des États qui ne bornèrent pas là leur ambition: pleins de défiance envers le pouvoir qui gaspillait l'impôt, les députés demandèrent en 1561 le droit de le percevoir eux-mêmes « affin de le lever à leur plus grand soullagement » (Pontoise, N. 113). Aux derniers États de Blois, il fut question de laisser aux députés le maniement des produits de l'impôt. Dans le cours des négociations qui s'ouvrirent entre l'assemblée et le roi, Henri III déclara positivement qu'il consentait à ce que « les deniers fussent distribués par les mains des bourgeois qui seroient nommés par les États ». Ainsi à côté du droit d'accorder l'impôt se plaçait l'administration elle-même que les États s'efforçaient d'attirer à eux.

Mais que pouvaient devenir ces tentatives quand un demi-siècle séparait deux sessions? Un tel intervalle ne venait-il pas rompre toute suite et entraver tout dessein arrêté? Les députés comprirent dans tous les temps que le retour régulier des États Généraux était l'indispensable condition de leur autorité. Les États de Tours, en votant l'impôt pour deux années, réclamèrent impérieusement une convocation nouvelle à l'expiration de cette période. Le conseil accueillit cette demande, mais il négligea d'indiquer, comme le voulaient les députés, le lieu et la date exacte où s'ouvrirait la session nouvelle, et, lorsque les deux années furent écoulées, la voix du duc d'Orléans rappela seule à la France que le conseil l'avait trompée.

Les États Généraux d'Orléans vinrent interrompre la prescription : depuis quatre-vingts ans, la nation livrée au bon plaisir du prince avait vu ses finances ruinées et l'administration désorganisée : les députés voulaient reprendre la place qui leur appartenait. « Ces grandes maladies, qui rongent le royaume, disaient les députés du tiers, se sont accimulées par faute d'avoir tenu l'œil ouvert sur toutes les parties du corps », ce qui est résulté de « la discontinuation de l'ordre des États ». Comme « les inconvénients sont destinés à augmenter si on n'y tient pas la main », il faut « que les États soient plus fréquents qu'ils n'ont été ci-devant ». En conséquence, ils suppliaient le roi « de donner ordre que les États soient dorénavant tenus et assemblés de cinq ans en cinq ans, pour plus long terme, et dès à présent leur assigner le jour et lieu certain auquel ils pourront retourner et assembler, sans attendre plus particulier mandement de Sa Majesté et tenir ce ferme et irrévocable pour quelqu'occasion que ce soit » (T. 352, 353).

A Pontoise, deux des ordres réclamèrent la périodicité; seulement les députés du troisième ordre se montrèrent plus exigeants que la noblesse : tandis que celle-ci se contentait des États décennaux (N. 94), le tiers, reproduisant la pensée exprimée aux États de Tours, demandait qu'ils fussent réunis tous les deux ans (T. 4).

C'est à Blois que le vœu de la périodicité se manifesta avec le plus de force : les trois ordres donnèrent la préférence aux sessions quinquennales (C. 433; N. 244; T. 11), et, voyant la mauvaise humeur du prince qui ne paraissait disposé à tenir aucun compte de leurs vœux, le clergé proposait que la réunion eût lieu à Blois tous les cinq ans sans mandement royal.

L'assemblée des notables obtint en 1597 de Henri IV la promesse de convoquer les États Généraux.

En 1614, le tiers ne demanda que des assemblées décennales (T. 6). Mais quel que fût le terme choisi par les États, ce qu'il faut retenir, c'est l'unanimité des députés, qui, dans tous les temps, voulurent le retour régulier des sessions.

Ils eurent la même pensée pour les États provinciaux. On sait que certaines provinces seulement jouissaient de ce privilège; à Tours, les pays d'élection se plaignirent et manifestèrent le désir de devenir pays d'États. La royauté n'eut garde de se prêter à l'établissement d'une entrave qui la gênait déjà dans une partie de la France. Les cahiers de Pontoise tournèrent la difficulté en demandant la réunion annuelle des « États particuliers des bailliages sans commission ni lettres, le 15 octobre de chaque année, pour la répartition et l'assiette de l'impôt ainsi que pour la police des pays » (N. 93). Jamais le caractère des assemblées locales n'avait été mieux défini; cependant aucune institution ne sortit de ces propositions, qui résument si nettement le rôle attribué de nos iours aux conseils départementaux.

En 1588, le clergé et la noblesse reprirent le vœu exprimé à Tours, en réclamant la transformation en pays d'États de toutes les provinces du royaume (C. 136). La noblesse se montra très explicite : non seulement elle voulait que tous les trois ans les assemblées provinciales fussent convoquées « comme dans les provinces de Bourgogne, Bretagne, Languedoc, Normandie et Provence », mais elle entendait que les gouverneurs et lieutenants pour le roi fussent contraints de rendre compte aux États de leur administration et des levées d'hommes et d'argent (N. 161, 164).

Tel fut le dernier vœu exprimé en faveur des États provinciaux <sup>1</sup>.

Dans la pensée des députés, les États n'avaient dans

<sup>1.</sup> En 1614, la noblesse ne voulut pas émettre un vœu général en faveur des États provinciaux. Le vœu des nobles des pays de Rouergue, Comminges et Quercy est rélégué dans les « articles particuliers » dont le corps de la noblesse ne prend pas la responsabilité (N. 439).

leurs attributions directes que le vote de l'impôt. Mais la pratique du gouvernement représentatif nous a appris quels sont les pouvoirs que confère avec le temps aux assemblées le consentement annuel des subsides : quand le vote de l'impôt est reconnu aux représentants du pays, toutes les autres prérogatives viennent successivement et par la force des choses se grouper autour de ce droit.

Les grandes causes de la ruine du trésor au xviº siècle avaient été, depuis Charles VIII jusqu'à Henri II, les expéditions d'Italie et la lutte contre Charles-Quint. La guerre avait épuisé les finances et servi de prétexte à tous les nouveaux impôts : c'est dans sa source que les États voulurent tarir le mal. Ils revendiquèrent énergiquement en 1561 et en 1576 le droit d'empêcher le roi de jeter la France dans une guerre quelconque. « Qu'il ne soit commencé, disait la noblesse aux États de Pontoise, guerre offensible ni entrée en nouvelle ligue, ni rien entrepris qui puisse mettre le roy en guerre ou deffence sans en avoir communiqué à ses dictz Estatz. » (N. 127. T. 4.) A Blois, le clergé demandait au roi « de ne mouvoir guerre que par juste occasion, et par l'avis et conseil des États Généraux » (C. 196).

Il est vrai de dire qu'à cette époque l'abus des guerres lointaines avait provoqué une réaction générale en faveur de la paix. Le courant était tel qu'on proposa en 1561 de rendre les conseillers du roi responsables des guerres dans lesquelles serait lancé le royaume. Il est bon de citer les termes mêmes du cahier de la noblesse: « Et que le roy ou son filz et successeur à l'advenir et les subjectz du royaulme puissent avoir recours et poursuyvre comme infracteurs de paix ceulx qui pratiqueront, solliciteront, conseilleront ou seront cause que Sa Majesté entreprenne

d'avoir une guerre, rompe une paix ou tresve, ou entre en ligue nouvelle qui le meine à cela sans l'advis de ses dictz Estatz, mesmement que icelles choses sont quelquefois conduictes plus par l'affection des particuliers affin d'y estre embesognez, authorisez ou aultrement en fâyre le proffict que pour le bien et service du roy ny pour l'utilité du royaulme 1. »

Au point de vue de l'autorité directe des États Généraux et du droit des sujets à contrôler le pouvoir, nous pensons que les députés n'ont jamais fait, sous l'ancien régime, de proposition plus hardie.

Le dessein de soumettre à une responsabilité effective les conseillers du prince se retrouve d'ailleurs à d'autres époques : le tiers l'avait conçu à Orléans, lorsqu'en résumant les avantages des États il terminait en répétant qu'il fallait les rendre plus fréquents, « quand ce ne seroit que pour garder que ceux sur lesquels le roi se repose de ses affaires, et qui sont à l'entour de sa personne, n'entreprennent de lui faire imposture » (T. 352).

Le choix des conseillers, qui est devenu dans les temps modernes le principal ressort des gouvernements représentatifs, préoccupait donc très vivement les États; il se rattachait également au succès même des doléances, qui devait passer avant tout autre objet.

Si le vote de l'impôt était le seul pouvoir immédiat des députés, ils étaient investis d'un autre mandat fort complexe et qui n'était pas la moindre partie de leur charge. Au moment où les lettres de convocation parvenaient dans les provinces, chaque village commençait à dresser un recueil de plaintes et de propositions de toutes sortes qui prenait le nom de

<sup>1.</sup> Pontoise, cahier de la noblesse, art. 129.

cahier; lorsque cette première opération était terminée, il se tenait au chef-lieu du bailliage une assemblée générale dans laquelle les délégués des villages formaient un nouveau cahier de l'ensemble des doléances particulières. Dans ces réunions, on choisissait les députés dont le devoir étroit était de consacrer leurs efforts au triomphe des idées contenues dans le cahier : ils devaient le défendre en entier, et n'avaient le droit de rien modifier sans l'autorisation de leurs commettants 1. C'est ainsi qu'étaient remis aux élus les « mandats impératifs ». Arrivé dans le sein des États, chaque député avait donc un pouvoir absolument circonscrit par les limites mêmes des remontrances dont il était porteur. Si une nouvelle question surgissait tout à coup, l'embarras devenait extrême : ainsi, quand les députés, en arrivant à Orléans, apprirent la mort de François II, ils demandèrent d'une seule voix à retourner dans les bailliages pour connaître l'opinion de leurs mandataires sur la constitution d'un conseil de régence; de leur chef, ils ne pouvaient ni penser, ni agir : « faute de charge spéciale », ils auraient encouru « le désaveu ou le reproche de ceux qui les avoient députés 2 ».

Pour les opérations de l'assemblée, il y avait là une entrave qui contribua en maintes circonstances aux échecs des États. D'un autre côté, ce mandat imposait aux députés l'obligation absolue de poursuivre la satisfaction des vœux émanés des électeurs. Les membres des trois ordres et notamment ceux du tiers arrivaient généralement au lieu de rendez-vous avec un sentiment ardent de leur mission et une confiance sans bornes dans le succès. Tantôt les premières séan-

1. Voir plus bas, Elections, à l'Appendice A.

<sup>2.</sup> Remontrance de la noblesse de Rouen, etc., pour obtenir son renvoi dans les bailliages. Recucil des cahiers, 1560, p. 178.

ces suffisaient à leur ouvrir les yeux, tantôt ils ne commençaient à comprendre les difficultés qu'au moment où ils présentaient les cahiers; mais, aussitôt que l'alarme était donnée et que la crainte remplaçait l'enthousiasme, les députés cherchaient à l'envi, avec une émulation qui témoigne de leur dévouement, les moyens de faire prévaloir leurs vœux. A Tours, on nomma des commissions de députés chargés de discuter avec les conseillers du roi chacune des réformes. Ce procédé fut abandonné à Orléans. Les États de Blois, en déplorant l'échec de leurs prédécesseurs, recommandèrent vivement le système appliqué à Tours et demanderent dans leurs cahiers le droit de choisir des députés pour délibérer avec le conseil du roi (T. 7).

Toutefois ce travail en commun, cette sorte de collaboration qui s'établissait entre les représentants de la nation et les délégués de l'autorité royale, soulevait les plus graves scrupules. L'inquiétude du tiers surtout était très vive; ce qui formait le fond de ses appréhensions, c'était la défiance envers les conseillers du prince et la crainte d'être opprimé par les ordres privilégiés.

Au milieu même de leur impuissance, les États de Tours avaient déclaré hautement, par la voix de leurs plus grands orateurs, les soupçons que leur inspiraient les « méchants conseillers » de Louis XI. Le désir de composer le conseil de membres tirés des États était partagé par tous les hommes intelligents qui siégeaient dans l'assembléc. Le même sentiment se fit jour à Orléans : les députés réclamèrent la liste du conseil, afin de le constituer régulièrement pour toute la minorité du roi, ou du moins afin de l'épurer. Ils renouvelèrent plus d'une fois leurs instances, et, à Pontoise, ils répétèrent leur demande en déclarant qu'

l'établissement du conseil sous une minorité appartenait aux États « suivant leurs droits et prérogatives » (N. 4).

Les États de 1576 manifestèrent des le début la ferme volonté de faire triompher leurs doléances.

Dès les premières réunions, les trois ordres cherchèrent avec une égale ardeur les moyens de ne pas échouer dans leur sincère désir de réformer l'État. Une commission mixte fut chargée d'étudier les diverses garanties qui pouvaient être réclamées. Malheureusement les réunions préparatoires obscurcirent la question qu'elles avaient pour objet de rendre plus claire.

Le troisième ordre constata une fois de plus que, dans une commission de trente-six membres, les douze députés du tiers couraient risque de se trouver fort souvent battus. Cette crainte suffit à le retenir. Depuis cette époque, il ne voulut plus déléguer une seule fois son autorité aux commissaires et ne les en voya jamais dans les conférences mixtes pour délibérer, mais pour se borner à écouter les délibérations.

Pendant que le tiers état abdiquait toute influence directe, les deux autres ordres continuaient leur campagne auprès du souverain. Ils demandaient que le roi fût contraint de donner sa sanction aux vœux unanimes des trois ordres, proclamant ainsi implicitement la souveraineté de la représentation nationale. Ils réclamaient également la communication immédiate de la liste des membres du conseil du roi. Toutefois, quand ils l'eurent obtenue, ils ne surent exprimer qu'un vœu banal sur la réduction des conseillers, dont le nombre était disproportionné. Le clergé et la noblesse étaient tout à fait résolus à déléguer vingt-quatre députés pour juger les cahiers avec le conseil du roi, quand le tiers parvint à les déterminer à ne pas se

mêler aux conseillers. C'est cette défaillance qui contribua à retarder de deux ans la promulgation de l'ordonnance.

En résumé, la crainte de voir « deux des ordres lier le tiers » dominait les États. Elle revient à tout propos dans les délibérations, dans les discours, dans les cahiers, et, qu'on le remarque bien, cette expression si fréquemment employée : le tiers, ne signifie pas le tiers état, mais celui des trois ordres qui sera opprimé par la coalition des deux autres. Ainsi le clergé en 1576 demande « que les deux états, combien qu'ils soient d'accord, ne puissent lier le tiers » (C. 240). Il s'agit clairement dans ce passage des deux ordres laïques, qui avaient intérêt à faire retomber sur les ecclésiastiques le poids des charges publiques.

Cette inquiétude constante des députés a troublé plus d'une fois leurs délibérations: elle a retardé leurs décisions et singulièrement contribué à l'ajournement de leur triomphe. Considérée sous ce rapport, la division en trois ordres a été fatale aux États Généraux.

Le Parlement avait montré après l'assemblée d'Orléans une telle jalousie contre les États Généraux que dans les sessions de Pontoise, de Blois et de Paris, les députés demandèrent formellement que les ordonnances émanées des États fussent affranchies de la vérification qui altérait leur pensée et dénaturait leurs vœux <sup>1</sup>. Mais le pouvoir permanent des cours souveraines devait l'emporter sur les efforts intermittents des États Généraux.

Les assemblées de notre vieille France ont agi, hélas! à de trop longs intervalles et elles ont été divisées dans leur propre sein sur un trop grand nombre

<sup>1.</sup> Pontoise, T. 45. — Blois, 1576. C. 434. T. 9, 20. — Blois, 1588. C. 248. N. 1. T. préambule du cahier. — Paris, 1614. C. 301.

de questions secondaires qui, en s'accumulant, ont élevé sur leur route un infranchissable obstacle! Mais si elles ont échoué dans la pratique, elles n'en ont pas moins conçu les plus remarquables desseins. Sans parler de ces réformateurs du xive siècle que nous avons voulu écarter de nos appréciations, parce que, tout en représentant les élans de la pensée nationale, ils ont été mêlés à des désordres qui l'ont déshonorée, nous trouvons depuis les États de Tours jusqu'aux États de 1614 une admirable unité dans le plan du gouvernement concu par les députés. Ce que le discours de Philippe Pot a exprimé dans un merveilleux langage, ce que le journal de Masselin a dit avec la courageuse simplicité d'un citoyen, les autres assemblées l'ont répété avec persistance. Comme ces échos des montagnes qui redisent la même note avec une force inégale, toute la suite des États renvoie à nos oreilles le même appel, présente à la postérité le même désir de contrôle : il n'y a de différent suivant les temps que la puissance de l'effort. Tantôt les esprits paraissent mûrs et l'on se croit tout près d'atteindre la forme idéale des gouvernements tempérés, tantôt on semble éloigné du but et l'on s'aperçoit qu'on a reculé. Il y a dans les maux dont une nation gémit des souffrances fécondes; il y en a de stériles : c'est la postérité seule qui peut distinguer leur caractère. Ainsi le règne de Louis XI a été une période fertile en progrès; les injustices elles-mêmes ont contribué à former l'esprit public en soulevant une indignation unanime; après la mort de ce roi, Commynes proclamait, dans ses mémoires, comme les orateurs dans le sein des États, les droits de la nation : il y avait un réveil général. En 1560, il se produisit aussi un courant qui emportait les hommes, mais il y avait moins de maturité dans les esprits. Si, d'une

part, l'administration française était mieux formée, sielle était mieux comprise par le tiers état, en revanche la politique lui était moins familière et aucune voix ne sut proclamer, comme à Tours, les principes du gouvernement représentatif. La noblesse parut seule discerner le devoir qui lui était imposé de régler l'État sous une minorité (N. p. 122).

Lorsque les députés se réunirent six mois plus tard à Pontoise, ils traitèrent cette grande question et posèrent les véritables maximes de la monarchie francaise: chaque fois que la mort du roi laissait le pouvoir aux mains d'un enfant ou que le roi n'était plus en état d'exercer l'autorité royale, les princes du sang n'avaient qu'une seule obligation à remplir : la convocation des États dans un délai de trois mois « sous peine d'un recours contre eulx comme coupables d'avoir abandonné et mesprisé le bien et utilité de tout le royaulme ». Les députés voulaient que le jour de la réunion fût fixé en principe, de telle sorte que, si les princes négligeaient de s'acquitter de ce devoir, les élections de bailliages se fissent spontanément. Les députés ne se bornaient pas à demander que la réunion eût lieu à Paris, le quinzième jour du quatrième mois, ils allaient jusqu'à fixer l'heure de midi et le lieu de l'assemblée, qui devait se tenir au palais. (N. 17, 18.)

A toutes ces demandes, la royauté n'avait fait aucune réponse, mais elle ne voyait pas sans une secrète inquiétude cette ambition des députés, qui menaçaient de plus en plus son pouvoir et se déclaraient en réalité les maîtres d'une autorité qu'ils avaient déléguée au roi pour le plus grand bien de la nation. A aucune époque le conflit entre le prince et les députés ne se révéla plus nettement qu'aux seconds États de Blois. Henri III était plus que jamais à bout de ressources: les trois ordres refusaient successivement ses demandes de subsides: le trésor était vide. Dans une conférence avec plusieurs membres du tiers, il leur tint le plus singulier langage. « Je jure et promets, disait-il, de ne lever aucun impôt sans le consentement des États. Il est bien vrai que quelques-uns de mon conseil ne sont pas de cet avis et disent que ce seroit me régler sur le duc de Venise et rendre mon État à demi démocratique. Mais je le ferai... Je crois qu'en remettant ce droit aux députés, je ferai un coup de maître. Car j'ai su que la reine d'Angleterre, quelque méchante qu'elle soit, ne s'entretient que par ce moyen et que ses sujets, en cas de nécessité, lui baillent plus volontiers qu'ils ne le feroient étant taillés. »

Henri III était, au fond, bien loin d'être disposé à mettre en pratique les maximes que sa politique lui inspirait pour arracher quelques concessions aux députés; mais nous avons voulu transcrire ce passage, parce qu'il résume ce que souhaitait au xviº siècle comme au xvº, aux États de Blois comme à ceux de Tours, le bon sens des députés. On peut nous montrer des actes de faiblesse, on peut rechercher et faire ressortir des preuves de défaillance, on ne parviendra pas à effacer de l'histoire des États Généraux cette aspiration toujours identique vers une monarchie contrôlée par les assemblées périodiques.

En dehors même des États, que de grands noms prêts à venir attester la certitude de la tradition! Et ce ne sont pas des témoins suspects. Qui pourrait accuser l'autorité d'un conseiller de Louis XI, d'un surintendant des finances sous Henri IV et d'un prélat qui a vécu sous Louis XIV? Et pourtant Commynes, vers la fin du xve siècle, Sully au commencement de xviie et Fénelon quand s'ouvre le xviie font entendre un langage absolument semblable. Tous trois veulent le vote

libre de l'impôt, tous trois dans leurs écrits demandent le contrôle des assemblées 1.

Cette persistance des opinions à toutes les époques nous permet d'affirmer que l'instinct du gouvernement libre est profondément enraciné dans le cœur des Français. Il ne s'agit pas d'une vaine imitation de l'Angleterre ou de quelque autre pays, tous les députés des États Généraux ont conçu plus ou moins nettement ce type du pouvoir pondéré qui existait dans nos traditions et qui constitue une des gloires les moins connues, mais les plus incontestables, de nos annales.

#### OPINION DE COMMYNES

- « Donc, pour continuer mon propos, y a il roy ne seigneur sur terre qui ait povoir, oultre son domaine, de mettre ung denier sur ses subjectz, sans octrov et consentement de ceulx qui le doibvent paver, sinon par tyrannie ou viollence? On pourroit respondre qu'il y a des saisons qu'il ne fault pas attendre l'assemblée, et que la chose seroit trop longue à commencer la guerre et à l'entreprendre. Ne se fault point tant haster, on a assez temps; et si vous dis que les roys et princes en sont trop plus fors quant ilz entreprennent du conseil de leurs subjectz, et en sont plus crainctz de leurs ennemys. Et quant se vient à soy deffendre, on voit venir ceste nuee de loing, especiallement quand c'est d'estrangiers : et à cela ne doibvent les bons subjectz riens plaindre ne refuser, et ne scauroit advenir cas si soubdain où l'on ne puisse
- 1. Nous avons cru devoir insérer textuellement les fragments de Commynes, de Sully et de Fénelon sur lesquels nous avons appuyé un jugement que les cahiers des États nous auraient permis à eux seuls de porter avec confiance.

- « ... Or, selon mon advis, entre toutes les seigneuries du monde dont j'ay congnoissance, où la chose publique est mieulx traictée, où règne moins de viollence sur le peuple, où il n'y a nulz ediffices abattuz ni desmolis pour guerre, c'est Angleterre; et tombe le sort et le malheur sur ceulx qui font la guerre.
- Nostre roy est le seigneur du monde qui moins a cause de user de ce mot : « J'ay privilege de lever « sur mes subjectz ce qui me plaist », car ne luy ne aultre ne l'a, et ne luy font nul honneur ceulx qui ainsi le dient pour le faire estimer plus grant, mais le font hayr et craindre aux voisins, qui pour riens ne vouldroient estre soubz sa Seigneurie, et mesme aucuns du royaulme s'en passeroient bien, qui en tiennent...
- « Et, pour parler de l'expérience de la bonté des François, ne fault alléguer, pour nostre temps, que les trois Estatz tenuz à Tours, apres le decez de nostre bon maistre le roy Loys (à qui Dieu fasse pardon), qui fut l'an mil quatre cens quatre vingtz et trois. L'on povoit estimer lors que ceste assemblee estoit dangereuse, et disoient quelques-ungz de petite condition et de petite vertu, et on dit par plusieurs fois depuis, que c'est crime de leze-majesté que de parler d'assembler Estatz, et que c'est pour diminuer l'auctorité du roy : et sont ceulx qui commettent ce crime [coupables] envers Dieu et le roy, et la chose publique; mais servoient ces parolles et servent à ceulx qui sont en auctorite et credit, sans en riens l'avoir merite, et qui ne sont point propices d'y estre et n'ont accous-

tume que de fleureter en l'oreille, et parler de choses de peu de valleur, et craignent les grans assemblees de paour qu'ilz ne soient congneuz ou que leurs œuvres ne soient blasmees. Lors, que je dis, chascun estimoit le royaulme estre bien attenue, tant les grans que les moyens et petitz, pour ce qu'ilz avoient porte et souffert, vingt ans ou plus, de grans et horribles tailles, qui ne furent jamais si grandes à trois millions de francs pres, j'entens à lever tous les ans, car jamais le roy Charles septiesme ne leva plus de dix huict cens mil francz par an, et le roy Loys, son filz, en levoit à l'heure de son trespas, quarante et sept cens mil, sans l'artillerie et aultres choses semblables; et seurement c'estoit compassion de veoir et scavoir la povreté du peuple...

« En ce royaulme tant foulle et oppresse en mainte sorte, apres la mort de nostre roy, y eut-il division du peuple contre celluy qui regne aujourd'huy? Les princes et les subjectz se mirent-ilz en armes contre leur ieune roy? Et en voulurent-ils faire ung aultre? Luy voulurent-ilz oster son auctorite, le voulurent-ilz brider qu'il ne peust user d'office de roy et commander. My dieux! nenny, si en y a il eu d'assez glorieux pour dire que ouy, se n'eussent-ils este. Ilz feirent l'opposite de tout ce que je demande, car tout vint devers luy, tant les princes et les seigneurs, que ceulx des bonnes villes. Tous le recongnurent pour roy, et luy feirent serment et hommaige et feirent les princes et les seigneurs leurs demandes, humblement le genouil en terre en baillant par requeste ce qu'ils demandoient : dresserent conseil, où ilz se feirent compaignons des douze qui y furent nommez, et des lors le roy commandoit, qui n'avoit que treize ans, à la relation de ce conseil. A ladicte assemblee des Estatz dessusdictz, furent faites aucunes requestes et remonstrances en la presence du roy et de son conseil : en grant humilité, pour le bien du royaulme, remettant tousjours tout au bon plaisir du roy et de son conseil, luy octroyerent ce que on leur voulut demander et ce que on leur monstra par escript estre necessaire pour le faiet du roy...

« ... Et supplierent lesdicts Estatz que au bout de deux ans ilz fussent rassemblez : et que si le Roy n'avoit assez argent, qu'ilz luy en bailleroïent à son plaisir; et que s'il avoit guerres, ou quelcun qui le voulsist offenser, qu'ilz y mettroient leurs personnes et leurs biens, sans riens luy refuser de ce qui luy seroit besoing. Est-ce donc sur telz subjectz que le Roy doibt alleguer privilege de povoir prendre à son plaisir, qui si liberallement luy donnent? Ne seroit-il plus juste, envers Dieu et le monde, de lever par ceste forme que par voulente desordonnee? Car nul prince ne le peult aultrement lever que par autruy, comme j'ai dict, si n'est par tyrannie, et qu'il ne soit excommunié. » (Mémoires de Commynes, édition publiée par la Société de l'histoire de France, t. II, ch. xix, p. 144 à 145.)

## OPINION DE SULLY SUR LE VOTE LIBRE DE L'IMPÔT

Nous devons à la vérité de reconnaître que Sully se montra, en une autre partie de ses mémoires, défavorable aux États Généraux, disant que « pour espérer de bons et advantageux succèz de telles assemblées, il seroit besoin de ces très-bonnes et très-heureuses, mais très-rares conjonctures, esquelles les souverains et les subjects s'aiment mutuellement et sont esgalement bons, sages... » (chap. Lxx). Dans le chapitre que nous citons comme l'opinion définitive de Sully, le ministre indique l'état des finances; quelques

années se sont écoulées depuis la rédaction de la première partie de ses mémoires. Les désordres de la régence l'ont peut-être éclairé et il regrette sincèrement que la nation n'ait pas conservé le droit de voter librement l'impôt; c'est le seul argument que nous voulions tirer de cette citation.

Les guerres entre la France et l'Angleterre « estans estimées comme civiles, ainsi que le sont ordinairement celles d'entre les souverains et leurs vassaux. les rois de France n'en ont jamais pris le prétexte pour establir des tailles, subsides et impositions en evées ordinaires, ains se contentoient, pour subvenir aux despences de leurs guerres, des revenus et domaines ordinaires de leur royaume, et de ce que les peuples, par les voix des trois Estats d'iceluy, leur accordoient volontairemeut et tousjours suffisamment, qui estoit une vove de bien convenable continuation, pour entretenir les roys et leurs sujets en bienveillance; laquelle aussi ne commença de changer que sur la fin du règne de Charles VII, lequel, avant entièrement chassé les Anglois hors de France, établit, par la tolérance des peuples, une levée de tailles, en forme d'ordinaire et en continuation annuelle, les impositions et subsides qui ne se levoient que durant un temps limité, toutes choses estant faites avec tant de modération, que la première levée de tailles ordinaires par tout le royaume ne montoit que dix-huict cens mil livres. Mais, comme l'on est plus enclin à surhausser le mal que le bien, Louis XI augmenta cette taille ordinaire jusques à quatre millions sept cens quarante mil livres; Charles VIII, jusques à cinq millions huict cens trente mil livres 1; Louis XII, jus-

<sup>1.</sup> Ces chistres sont infiniment exagérés : Charles VIII n'a jamais perçu plus de 2 300 000 livres en 1492. Sous Louis XII, le maximum des tailles s'est élevé en 1514 à 3 300 000 livres.

ques à sept millions six cens cinquante mil livres; et François Ier jusques à quinze millions sept cens trente mil livres, mais qui pis fut encore, il laissa en instruction et en pratique à ses successeurs, de ne requérir plus le consentement des peuples pour obtenir des secours et des assistances d'eux, ains de les ordonner de pleine puissance et authorité royale, sans alléguer autre chose ny raison, que celles de tel est notre bon plaisir. » (Œconomies royales, cap. CLVII, p. 103, collect. Michaud.)

### OPINION DE FÉNELON

Plans de gouvernement concertés avec le duc de Chevreuse, pour être proposés au duc de Bourgogne. (Œuvres complètes, t. XXII, 575.) Dans cet ensemble de vœux, qui nous rappelle les meilleurs passages des cahiers, Fénelon indique à grands traits l'administration intérieure du royaume. Ce chapitre donnera idée de la place que le petit-fils de Louis XIV, appuyé sur de tels conseils, aurait donnée à l'expression de l'opinion publique.

Ce projet porte la date de novembre 1711.

## § 3. — ADMINISTRATION INTÉRIEURE DU ROYAUME.

« 1º Établissement d'Assiette, qui est une petite assemblée de chaque diocèse, comme en Languedoc, où est l'évêque avec les seigneurs du pays et le tiers état, qui règle la levée des impôts suivant le cadastre, et qui est subordonnée aux États de la province.

2º Établissement d'États particuliers dans toutes les provinces, comme en Languedoc : on n'y est pas moins soumis qu'ailleurs, on y est moins épuisé. Les États particuliers sont composés des députés des trois États de chaque diocèse; avec pouvoir de policer, corriger, destiner les fonds, etc.; écouter les représentations des députés des Assiettes; mesurer les impôts sur la richesse naturelle du pays, et du commerce qui y fleurit.

3º Impôts. Cessation de gabelle, grosses fermes, capitation et dîme royale. Suffisance des sommes que les États lèveroient pour payer leur part de la somme totale des charges de l'État. Ordre des États toujours plus soulageant que celui des fermiers du Roy ou traitans, sans l'inconvénient d'éterniser les impôts ruineux, et de les rendre arbitraires. Par exemple, impôts par les États du pays sur les sels, sans gabelle. Plus de financiers.

4º Augmenter le nombre des gouvernemens de provinces, en les fixant à une moindre étendue, sur laquelle un homme puisse veiller soigneusement avec le lieutenant général, et le lieutenant du Roi. Vingt au moins en France seroit la règle du nombre des États particuliers. Résidence des gouverneurs et officiers. Point d'intendans; Missi dominici seulement de temps en temps.

5º Établissement d'États Généraux.

Leur utilité. États du royaume entier seront paisibles et affectionnés comme ceux de Languedoc, Bretagne, Bourgogne, Provence, Artois, etc. — Conduite réglée et uniforme, pourvu que le Roi ne l'altère pas. — Députés intéressés par leur bien et par leurs espérances à contenter le Roi. — Députés intéressés à ménager leur propre pays, où leur bien se trouve, au lieu que les financiers ont intérêt de détruire pour s'enrichir. — Députés voient de près la nature des terres et le commerce de leur province.

Composition des États Généraux : de l'évêque de

chaque diocèse; d'un seigneur d'ancienne et haute noblesse, élu par les nobles; d'un homme considérable du tiers état, élu par le tiers état.

Élection libre: Nulle recommandation du Roi, qui se tourneroit en ordre; nul député ne recevra avancement du Roi, avant trois ans après sa députation finie.

Supériorité des États Généraux sur ceux des provinces. Correction des choses faites par les États des provinces, sur les plaintes et preuves. Revision générale des comptes des États particuliers pour fonds et charges ordinaires. Délibération pour les fonds à lever par rapport aux charges extraordinaires. Entreprises de guerre contre les voisins, de navigation pour le commerce, de correction des abus naissans.

Autorité des États, par voie de représentation, pour s'assembler tous les trois ans en telle ville fixe. à moins que le Roi n'en propose quelque autre. — Pour continuer les délibérations aussi longtemps qu'ils le jugeront nécessaire. - Pour étendre leurs délibérations sur toutes les matières de justice, de police, de finance, de guerre, d'alliances et négociations de paix, d'agriculture, de commerce. - Pour examiner le dénombrement du peuple fait en chaque Assiette, revu par les États particuliers, et rapporté aux États généraux avec la description de chaque famille qui se ruine par sa faute, qui augmente par son travail, qui a tant et qui doit tant. - Pour punir les seigneurs violens. - Pour ne laisser aucune terre inculte, empêcher l'abus des grands parcs nouveaux; fixer le nombre d'arpens, s'il n'y a labour : abus des capitaineries dans les grands pays de chasse, à cause du trop de bêtes fauves, de lièvres, etc., qui gâtent les grains, vignes, prés, etc. — Pour abolir tous privilégiés, toutes lettres d'état abusives, tout commerçant d'argent sans marchandise, excepté les banquiers nécessaires. »

Cette citation exprime le fond de l'opinion de Fénelon. Outre le projet secret dont nous venons de transcrire un passage, nous avons une série de lettres intimes dans lesquelles il laissait fréquemment échapper sa pensée. Il existe dans sa correspondance une lettre au duc de Chevreuse qui révèle plus clairement qu'aucune autre les aspirations de cet esprit hardi qu'un roi absolu pouvait trouver chimérique, mais envers lequel il appartient à la postérité de se montrer plus juste.

« Je ne vois, dit-il, aucune solide ressource, que celle que vous ne ferez point entrer dans la tête du roi. Notre mal vient de ce que la guerre n'a été jusqu'ici que l'affaire du roi, qui est ruiné et décrédité. Il faudroit en faire l'affaire véritable de tout le corps de la nation... c'est la nation qui doit se sauver ellemême... Je ne propose point les États Généraux, qu'il seroit capital de rétablir, je me bornerois d'abord à une assemblée de notables... Non seulement il s'agit de finir la guerre au dehors, mais il s'agit encore de rendre au dedans du pain aux peuples moribonds, de rétablir l'agriculture et le commerce, de réformer le le luxe qui gangrène toutes les mœurs de la nation, de se ressouvenir de la vraie forme du royaume 1, et de tempérer le despotisme, cause de tous nos maux. » (Lettre au duc de Chevreuse, passim, 4 août 1710.)

Cinq ans plus tard, le duc de Saint-Simon proposait au régent de convoquer spontanément les États Généraux. Il faut lire dans ses Mémoires le développement de ce projet; nos vieilles assemblées nationales sont jugées avec le sentiment d'un grand seigneur qui veut réagir contre le despotisme au profit

<sup>1.</sup> Dans le mémoire que nous avons présenté à l'Institut, nous avions pris pour épigraphe la phrase imprimée en italique.

de ses ambitions personnelles et qui cherche un moyen de rendre à tout prix à la noblesse le rang qu'elle a perdu. Ce qui doit avant tout nous intéresser dans ces réflexions, c'est le soin avec lequel Saint-Simon constate le prodigieux effet que produirait sur le peuple la convocation des députés. « La multitude ignorante, dit-il, qui croit les États Généraux revêtus d'un grand pouvoir, nagera dans la joie et vous bénira comme le restaurateur des droits anéantis de la nation 1. » (T. XII, p. 223.)

Ainsi, en 1715, non seulement la masse de la nation souhaitait ardemment la réunion des États, mais elle les considérait comme la forme normale de son gouvernement.

1. Il faut lire aussi les *Projets de gouvernement du duc de Bourgogne*. Attribué au duc de Saint-Simon, ce travail a été publié en 1860 par M. P. Mesnard. (Hachette.)

### INFLUENCE

DES

# ÉTATS GÉNÉRAUX

SUR LES

## AFFAIRES ECCLÉSIASTIQUES

Pour mieux faire comprendre l'ensemble des relations de l'Église et de l'État pendant la période que nous étudions, il nous faut remonter au delà du xive siècle.

Le gouvernement de l'Église avait traversé depuis sa fondation des phases très diverses. Grandi par les persécutions, il s'était élevé au niveau de l'empire et était devenu son allié, mais il n'avait pas eu le temps de connaître le repos. L'Église, précipitée au moment de l'invasion dans de nouvelles luttes. avait converti les barbares; elle avait aidé à constituer un ordre régulier, puis elle avait vu échouer après Charlemagne la restauration impériale qu'elle avait rêvée. Se sentant alors, au milieu de la confusion universelle, supérieure à son temps par le dépôt pieusement conservé des lumières divines et humaines, ainsi que par sa forte organisation hiérarchique, demeurée seule debout au milieu des ruines de l'empire romain, elle avait tenté sous Grégoire VII d'établir, au-dessus des souverains de l'Europe morcelée, la grande unité de la puissance spirituelle.

Mais cet effort ne fonda pas un état de choses durable : le xue siècle vit seul s'exercer la suprématic des pontifes, et, à la fin du xIII°, il est clair que la tentative d'organisation théocratique avait échoué. Ce fut Boniface VIII qui déploya le dernier cette grande ambition: exalté par l'élan qui avait poussé vers Rome une multitude de pèlerins, il se crut aussi puissant que Grégoire VII, et, dans l'injuste querelle que Philippe le Bel engagea contre lui, il voulut mettre au-dessus des rois l'autorité temporelle des pontifes. C'est alors qu'apparut pour la première fois dans notre histoire une assemblée d'États Généraux. Le roi, sacrifiant la plupart des prétentions qu'il avait jusque-là défendues, posa simplement à la nation la question de la suprématie du pape sur les rois. Les députés répondirent en acclamant le monarque « qui ne devoit reconnoistre nul souverain sur terre fors Dieu ». La haine du despote se chargea d'exécuter avec passion la sentence des États.

Le xiv° siècle nous montre la papauté exilée de Rome, prisonnière à Avignon, et n'exerçant point sur l'Église l'influence salutaire qui est la source de sa grandeur et la condition de l'unité chrétienne.

A l'époque où les États Généraux entrent en scène, la seule question qui parût intéresser les rapports de l'Église et de l'État était donc la définition de l'autorité temporelle des papes et les limites de leur droit. Ce problème si vaste, quand bouillonnait au xin° et au xiv° siècle l'ardeur des ambitions romaines, était déjà amoindri au xv° siècle par l'indépendance reconnue des souverainetés nationales.

Une préoccupation nouvelle commença alors à agiter les esprits. Au milieu de ce clergé à demi barbare, à demi féodal, renfermant dans son sein les éléments les plus dissemblables, la vertu et la corrup-

tion, l'instruction la plus complète et les misères de l'ignorance, tout à la fois pauvre et riche, la réforme de la discipline devenait une des questions les plus complexes et les plus urgentes. Elle s'imposait non seulement au clergé, mais à la société civile ellemême qui ne pouvait laisser se perpétuer et s'aggraver le péril.

Ainsi l'autorité du pape et la réforme de l'Église furent les deux seuls points autour desquels se concentrèrent toutes les affaires ecclésiastiques. Mais nous devons remarquer combien fut différente l'attitude de la nation représentée par ses États Généraux selon qu'elle eut à exprimer sa volonté sur l'une ou sur l'autre de ces deux questions.

Contre l'autorité du pape toutes les grandes assemblées se montrèrent animées du plus ardent esprit d'opposition: quelle que fût la forme que revêtit l'ingérence de la cour de Rome, celle-ci rencontra une aveugle hostilité qui fut le caractère permanent des États. La pragmatique sanction était la fidèle expression de ce sentiment qui repoussait également les nominations d'évêques par le pape et la levée des contributions pontificales. C'est ainsi que la politique de Louis XI, préférant l'influence lointaine du pontife romain à l'autorité des seigneurs, provoqua aux États de Tours une si vive explosion du gallicanisme.

La nombreuse école de juristes qui n'avait cessé de grandir depuis Philippe le Bel avait pris sous sa tutelle les principes de l'indépendance de la couronne. Sorti du tiers état, le parlement représentait les mêmes convictions. Aussi fut-il, dans tout le cours du xvi° siècle, l'exécuteur empressé des défiances du tiers: mécontent du concordat de 1516, il ne le reçut qu'à la condition d'en atténuer l'effet et d'en paralyser les conséquences; il ne pouvait sans indig

tion voir sortir l'argent du royaume, et sa passion était tellement violente que, tout en luttant contre l'hérésie naissante, ce ne fut pas sans une joie secrète qu'une partie de ses membres vit les doctrincs nouvelles porter atteinte à la puissance romaine.

En 1560, les préjugés sont loin d'être dissipés: le gallicanisme inspire les cahiers du tiers état et domine l'âme des parlementaires. A Orléans, comme plus tard à Blois, les élections canoniques sont demandées pour échapper à l'influence de Rome. Tous les ordres protestent contre les annates et le payement, à quelque titre que ce soit, des taxes pontificales. En 1588, le même courant entraîne les esprits.

A la suite du règne de Henri IV, les vieilles passions renaissent; plus fidèle à ses traditions qu'à la logique des événements, le tiers état se montre aussi défiant aux États de Paris, après vingt ans d'étroite alliance entre la monarchie et le saint-siège, qu'aux premiers États Généraux réunis par Philippe le Bel, trois siècles auparavant, quand Boniface VIII relevait le drapeau de la suprématie romaine et menaçait de déposer le roi de France. Ni l'élection des évêques, ni l'exemption des annates n'était le motif de ses plaintes: le tiers état rappelait avec effroi les exagérations des prédicateurs, la violence des pamphlets, toutes ces expansions ardentes de la Ligue contre lesquelles il éprouvait le besoin de réagir.

C'est à ce sentiment de terreur rétrospective qu'obéissaient les députés, en réclamant impérieusement la proclamation de l'indépendance absolue de l'État.

Ainsi, depuis que le gouvernement de l'Église avait échoué dans sa tentative théocratique, trois siècles avaient assisté aux défiances sans cesse éveillées de la société laïque. Les États Généraux servent à constater la permanence de ce sentiment et à démontrer que les parlement n'étaient en cela que les organes souvent excessifs, mais toujours semblables, des aspirations les plus constantes du tiers état.

Revenons maintenant aux affaires intérieures du clergé; examinons l'influence des députés et le contraste que présente leur attitude.

Loin d'apporter dans la solution de ces questions l'esprit jaloux que nous venons d'observer, nous les voyons dans cette seconde partie de leur tâche pleins de sagesse et de mesure. « Attachement inébranlable à la vieille foi de la France, respect profond du dogme et réforme de quelques points de discipline, soumission à l'Église, limitation des biens et des privilèges exagérés des ecclésiastiques, maintien d'une religion d'État et tolérance des cultes dissidents <sup>1</sup> », voilà quels furent les objets multiples que traitèrent, de 1484 à 1614, les cahiers des États.

La réforme ecclésiastique avait arrêté peu de temps l'esprit distrait des députés réunis à Tours : c'est en 1560 que cette pensée se développe et prend dès l'abord une importance considérable.

On avait, depuis de longues années, souhaité cette réforme, mais, il faut le reconnaître, rien n'avait été fait pour l'accomplir. Le clergé de France s'engour-dissait dans une trompeuse sécurité. L'hérésie vint l'arracher violemment à cette quiétude. Comme une armée prise à l'improviste en pleine paix, le clergé soutint le premier choc avec plus d'ardeur que de discipline; évidemment il devait réorganiser ses forces : il avait perdu depuis trop longtemps l'expérience des luttes.

<sup>1.</sup> A. de Broglie, Du caractère général de l'histoire civile France, p. 27.

Tout était à réformer : les mœurs, dont la corruption avait donné prise à l'hérésie, les règles affaiblies et relâchées, la discipline sans force ni suffisante sanction, la répartition des biens qui laissait dénuée de ressources une cure voisine du plus opulent bénéfice. enfin la hiérarchie elle-même viciée dans son essence par le choix déplorable des supérieurs ecclésiastiques, tels étaient les maux auxquels il fallait remédier au plus vite, si l'on voulait empêcher les progrès de la religion nouvelle. Les trois ordres, et à leur tête le clergé, comprirent à quel point les événements rendaient cette réforme impérieuse. Ils la tentèrent dans les cahiers de 1560, mais ils sentirent en même temps les limites bornées de leur compétence et firent appel au concile, non pas seulement dans l'espérance alors universelle d'en voir sortir l'unité religieuse, mais pour imprimer à la réformation de l'Église un élan plus général qui montrat aux hérétiques ce que devait être le clergé catholique, et les empêchat de le juger sur ses égarements sans considérer son véritable caractère.

Aux États fut due l'ordonnance d'Orléans, au concile ce code de discipline qui a rendu le nom de Trente immortel.

Toutefois les États de Blois trouvèrent, quinze ans plus tard, l'œuvre peu avancée; l'intelligence active des députés s'en alarma: ils complétèrent le vaste travail entrepris à Orléans. Si les scrupules gallicans les empêchèrent d'adopter les canons du concile qui, disait-on, avait empiété sur les privilèges de la couronne, ils eurent, en revanche, l'honneur d'inspirer une ordonnance qui fut plus tard la base des réformes opérées par Henri IV.

Les États de 1588, quoique sans résultat apparent, sont un témoignage du travail lent qui s'opérait dans

le sein du clergé et que n'arrêtaient même pas les violences de la guerre civile.

Les derniers États de 1614 nous offrent des preuves bien autrement évidentes de cette amélioration incessante : nous ne saurions pas, par les assemblées du clergé, les progrès réalisés par le génie de Henri IV, que la lecture seule des cahiers rédigés aux États de Paris nous les révélerait. Les États s'occupèrent avec un soin infini des intérêts du clergé, mais il ressort évidemment de leur travail que, dans les vingt dernières années, l'œuvre avait été presque terminée; aussi lorsque l'Église de France, renonçant à obtenir du roi la promulgation du concile, en adopte pour elle-même les canons, la réforme de la discipline, demandée à grands cris en 1560, a-t-elle, en réalité, atteint son dernier terme. Il avait fallu un demi-siècle pour arriver à ce résultat.

L'hérésie n'avait pas seulement donné un élan aux réformes intérieures du clergé catholique, elle avait fait naître, en brisant l'unité religiouse, le grand problème de l'existence commune de deux religions dans le même pays. C'est en 1560 que la liberté des cultes apparut sur la scène. On sait avec quel bruit. Personne n'en discernait la nature. Le tiers état et une partic de la noblesse en devinrent tout d'abord les chanipions, par passion plus que par principe. Les députés, devancant l'avenir, s'unirent à l'Hospital pour réclamer l'amnistie. A Blois, à la suite de dix ans de guerre civile, les zélés se croient maîtres des États, mais. après deux mois de délibération, les députés finissent par souhaiter la paix. En 1614, la cause de la tolérance est presque gagnée, et le silence du tiers état et de la noblesse, prononcant à peine le nom de protestants, n'osant ni réclamer la persécution, ni même restreindre le nouveau culte, prouve combien avaient

fait de progrès ces principes de modération que l'exemple d'un grand règne avait répandus dans les âmes. Le clergé lui-même, auquel sa conscience interdit une trop facile soumission aux idées nouvelles, soutient moins vivement ses propositions.

En résumé, les États se sont montrés dans leurs délibérations, à toutes les époques, excepté en 1588, favorables à la liberté des cultes.

Cette constance dans les résolutions, ces vœux sans cesse renouvelés jusqu'à leur définitif accomplissement sont la meilleure preuve de l'influence des États. Loin de nous la pensée de prétendre qu'ils aient à eux seuls accompli une réforme si considérable; mais ils ont puissamment contribué à l'accélérer. Ils ont poussé la royauté dans une voie d'organisation et de progrès; c'est à leurs vœux que sont dues les ordonnances d'Orléans, de Moulins et de Blois. Qui oserait nier que le clergé n'ait trouvé, dans ces monuments législatifs qu'il avait contribué à inspirer, un point d'appui dans un temps de lutte où tout manquait autour de lui?

En résumé, deux buts ont été constamment poursuivis par les États Généraux sous des noms divers et avec des formes changeantes : l'affranchissement de la société laïque et la réforme de la discipline ecclésiastique.

Quel que soit le jugement qu'on doive porter sur leur influence, nul ne peut nier qu'ils aient montré à un rare degré le caractère propre aux grandes institutions humaines : la suite dans les entreprises et la fidélité dans les desseins.

#### INFLUENCE

DES

## ÉTATS GÉNÉRAUX

SUR

### L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Au xv° siècle, l'instruction était encore un privilège. Au xvı°, il devient le but de l'ambition universelle. En 1560, les États entendent parler pour la première fois de l'instruction, et c'est l'instruction populaire qui est demandée par les députés. Le clergé insiste : il ne s'agit pas seulement de l'enseignement religieux. Dans chaque paroisse, un précepteur élu par les ecclésiastiques, les maires et échevins donne l'instruction gratuite aux enfants. La noblesse ne laisse pas aux autres ordres l'honneur de ces hardiesses : elle veut que les parents négligeant d'envoyer leurs enfants à l'école soient frappés d'une amende.

Les progrès de la réforme avaient montré au clergé les périls de l'ignorance. Aux enfants, il voulait que le catéchisme fût mieux appris; aux adultes, des prédicateurs en toutes les églises devaient enseigner la doctrine chrétienne. Tous les ordres étaient unis dans une recherche commune des moyens les plus propres à répandre l'instruction.

Les Universités si anciennes en France avaient v'

croître singulièrement le nombre de leurs élèves. Les grades de plus en plus enviés avaient donné lieu à des abus déplorables. Le clergé et le tiers s'unissaient pour demander à la royauté des mesures. « Toute lumière, disaient-ils, jaillit des universités; sans gens doctes et savants ne se peuvent maintenir les royaumes et républiques. »

Le courant n'est pas douteux : il est universel. Toutes les classes de la société reconnaissent le même besoin. La royauté n'a garde de résister.

Seize ans plus tard, les ardeurs sont les mêmes : la discipline des universités fixe l'attention des trois ordres : il est évident que le nombre des écoliers s'accroit sans cesse. Avec les édits bursaux, les offices se multiplient et toute la jeunesse se précipite vers les emplois publics. Pour y atteindre, elle réclame des grades. Les députés veulent des professeurs plus capables, des cours plus réguliers, des examens publics plus sérieux, une discipline plus exacte. Le tiers état ne perd pas de vue l'instruction populaire; en 1588, le clergé veut l'instituer dans toutes les villes et la développer considérablement. A onze ans de distance, les deux sessions de Blois expriment les mêmes yœux.

En 1614, le courant n'est pas ralenti : le clergé et le tiers s'attachent toujours à la création des écoles populaires et les trois ordres veulent améliorer le régime, l'enseignement et la discipline des universités; mais, pour la première fois, il se manifeste un mal que le xvi° siècle n'avait pas pressenti : le nombre des écoliers dépasse tellement les besoins, les universités produisent chaque année un tel nombre de gradés que le clergé s'alarme. Assurément le « savoir éminent » est utile à l'État; mais les députés craignent qu'il n'y ait trop de gens de lettres, que l'armée

ne soit affaiblie, le commerce et les arts détruits, les campagnes dépeuplées, les palais de justice remplis d'ignorants, l'Église pleine de simonies, les offices surnuméraires multipliés. Des étudiants ignorants sollicitaient des grades supérieurs, sans avoir fait d'études littéraires. De là un encombrement excessif de solliciteurs, d'intrigants et de faiseurs de projets. Ne fallait-il pas soumettre ces jeunes gens aux longs efforts des collèges et n'autoriser les étudiants à entrer aux facultés qu'après avoir justifié de la connaissance « des lettres humaines ». Les députés avaient entrevu le mal qui atteint une société lorsque l'instruction donnée imprudemment à des esprits médiocres surexcite l'ambition sans la justifier, et leur fait espérer un emploi dans l'État sans les pouvoir satisfaire.

L'imprimerie, née à l'ombre de l'Université, ne s'était pas affranchie de sa tutelle; les libraires s'aventuraient à peine hors de ses limites, quand, en 1588, les députés provoquèrent des lois de police. Les pamphlets politiques et religieux s'étaient multipliés. Plus rares sous Henri IV, ils reparurent à sa mort, et les députés, en 1614, protestèrent avec la plus grande énergie. Le désordre avait dépassé toute limite. Le tiers imagina le système de censure préalable qui devait se prolonger pendant près de deux siècles, en soumettant les manuscrits à la lecture du chancelier. Les noms de l'auteur et de l'imprimeur furent exigés. Aucune de ces précautions n'arrêta le débordement de pamphlets. Il fallut que les notables assimilassent le libelle diffamatoire au crime de lèse-majesté. Cette loi de répression, dans la main de Richelieu, arrêta tout libelle.

Ainsi l'Université, les écoles populaires, et les premières lois de presse nous montrent à leur naissar une série de questions qui commençaient à poindre à l'entrée du xvuº siècle et qui devaient passer dans l'avenir au premier rang. Timides vis-à-vis de la presse, les députés étaient hardis quand il s'agissait de l'enseignement; ils le voulaient pour tous, n'hésitaient pas à organiser l'instruction populaire et apportaient dans cette œuvre si nouvelle leur esprit méthodique.

#### INFLUENCE

DES

## ÉTATS GÉNÉRAUX

SUR LA

#### JUSTICE

Depuis les États du roi Jean, nous avons examiné, à six reprises différentes, l'organisation judiciaire; nous l'avons vue aux prises tour à tour avec les fougueux députés de 1336, puis avec les réformateurs de l'Université en 1413; plus tard à Tours, à Orléans, à Blois et à Paris, nous avons fait remarquer les attaques des privilégiés et signalé les critiques dirigées par le tiers état, avec une compétence qu'en cette matière aucun des deux autres ordres n'osait lui disputer.

Il nous reste maintenant à rechercher le lien qui unit pendant trois siècles ces doléances; et tout d'abord, avant de mesurer le but atteint par les efforts énergiques de six générations de députés, demandons-nous quel était l'état de la justice au début de la période que nous étudions.

Nous avons dit comment le pouvoir judiciaire, exercé, pendant la domination féodale, par les seigneurs assistés de leurs vassaux, avait passe, avec l'aide du droit d'appel, entre les mains du roi. Cette révolution n'avait été ni subite ni complète; du

xmº au xmº siècle, deux faits principaux avaient marqué son origine: l'établissement des baillis et l'organisation définitive du parlement. La royauté avait ainsi constitué les deux éléments indispensables à toute lutte: elle avait armé des soldats et mis un chef à leur tête. Philippe le Bel s'était habilement servi de ces instruments au profit de son autorité absolue; puis était survenue, après ce prince, une décadence du pouvoir royal. L'organisation judiciaire, que la hiérarchie rendait si vivace, demeurait debout, tandis que la royauté allait traverser une douloureuse période de revers et de faiblesse.

C'est alors qu'apparaissent pour la première fois les vrais États Généraux, non plus cette assemblée timide de bourgeois étonnés de leur nouveau pouvoir, mais une réunion de députés aussi courageux qu'intelligents, établissant, au début de leur carrière politique, les principes qui devaient servir de maxime au tiers état.

Au premier rang fut inscrite l'unité de juridiction. Réaction passionnée de la nation contre la diversité de l'oppression féodale, elle devint le terme vers lequel tendirent constamment les députés du tiers. De 1355 à 1614, cette pensée ne cessa de les inspirer. Les résistances de la noblesse, ses efforts pour la conservation de ses privilèges, ses plaintes contre les empiétements des justices royales font ressortir dès le début l'antagonisme des deux ordres et fixent le caractère de la lutte. En 1413, nous retrouvons la même pensée: mais l'Université, en absorbant à la fois l'initiative et l'exécution des réformes, donne à ses idées une apparence toute nouvelle. On devine, en lisant l'ordonnance, l'esprit théorique des docteurs : au premier abord, on ne croirait pas qu'ils aient voulu lutter contre la noblesse, mais, en réalité, la

hiérarchie savante dont ils se montrent les organisateurs, la prépondérance qu'ils attribuent au parlement et la centralisation royale qui sort de leurs mains constituent les armes les plus terribles qu'ait employées le xv° siècle contre les débris de la féodalité. Le parlement le savait bien, lui qui recueillait précieusement dans ses traditions le souvenir d'une ordonnance apportée par l'émeute et si vite emportée par la réaction. Aussi voyons-nous sa jurisprudence puiser pendant longtemps dans ces vieux textes, non pour les faire revivre ou les citer publiquement, mais pour guider en secret son infatigable et féconde ambition.

Tout autre fut l'œuvre entreprise par les États de 1484 : Louis XI venait de lutter contre la noblesse avec une passion qui avait dû satisfaire pleinement les rancunes populaires. En un seul règne, il avait fait plus pour abaisser les seigneurs que ses prédécesseurs en un siècle. Aussi, quand à sa mort se produisit une réaction qui était toute naturelle après l'exercice d'une autorité si absolue, ce ne fut pas contre les gentilshommes que se déchaîna le mécontentement; Louis XI avait abusé de la justice : ce fut contre les excès du pouvoir royal que se tournèrent avec raison les députés. Il fallait porter remède au mal présent : or, le mal venait incontestablement des commissions extraordinaires, qui s'étaient montrées « un terrible instrument de tyrannie et qui depuis devaient tant de fois souiller et attrister nos annales 1 ». C'est donc contre les abus de la royauté que se dirigent en 1484 les efforts des députés; l'empiétement des juridictions, leurs usur-

<sup>1.</sup> M. Guizot, *Histoire de la civilisation en France*, 15° leçon, Des progrès judiciaires de la royauté sous Philippe le Bel t. 111, p. 384.

pations réciproques, les évocations, le mélange des compétences soulèvent successivement les doléances et les rattachent à un dessein invariable : l'unité de la juridiction royale, que les États entendent assurer aussi bien contre le roi lorsqu'il veut fractionner les compétences que contre les prétentions seigneuriales. Ainsi, dans leur lutte commune, le tiers état veut bien être l'allié du pouvoir royal, mais non son serviteur : il n'abdique point son indépendance. il combat avec lui la noblesse; mais, s'il vient du prince un abus d'autorité qui le blesse, il sait s'arrêter et se retourner contre lui, sauf à reprendre, le danger écarté, la campagne que de concert ils avaient entreprise. Il y a là un aspect tout nouveau du caractère du tiers état. L'assemblée de 1484 le met en lumière et nous devons le faire d'autant plus ressortir que le troisième ordre ne se montra pas toujours doué de tant de clairvoyance.

Nous avons vu Louis XII réaliser en partie les vœux du tiers : les règnes suivants ne firent rien pour empêcher le renouvellement du désordre; hors les parlements, qui réglaient eux-mêmes leur discipline, les autres juridictions étaient envahies par la corruption, ruinées par les édits bursaux et abaissées par la multiplication des offices. Aussi les États de 1560 engagèrent-ils une double lutte contre le roi pour faire cesser une prodigalité qui désorganisait la hiérarchie, et contre les seigneurs qui imitaient la royauté ou profitaient de son inattention pour ressaisir d'anciens privilèges. Dans cette œuvre si vaste et si délicate, les États montrèrent un grand courage et surtout une initiative des plus heureuses. Aucune tentative analogue ne s'offrait à leur imitation. La route qu'ils suivaient n'avait point été frayée par quelque récente assemblée. Les cahiers ne trahissent pourtant

JUSTICE 179

ni inexpérience ni faiblesse. Au roi, ils demandèrent de réprimer les empiétements du conseil qui tentait de s'élever au-dessus des parlements; à la noblesse, ils imposèrent en chaque bailliage un tribunal royal qui devait, sous le nom de présidial, maintenir l'unité et resserrer les liens qui rattachaient les provinces éloignées aux cours souveraines. Ainsi le pouvoir des baillis, qu'on choisissait encore parmi les nobles, s'amoindrissait de jour en jour, tantôt par l'action ouverte du pouvoir, tantôt par le développement naturel des institutions. L'assemblée d'Orléans marque une des phases les plus sensibles de leur décadence.

Les États de Blois suivirent cet exemple : ils n'avaient rien de mieux à faire. Les ordonnances d'Orléans et de Moulins, qu'on cessa d'exécuter aussitôt après la retraite de l'Hospital, n'existaient plus que dans le souvenir des députés. Les rechercher, les analyser attentivement, en transcrire l'esprit dans les cahiers, ne les modifier que rarement et toujours en vue d'y ajouter quelque sanction qui prévînt la mauvaise foi ou la faiblesse du prince, telle fut l'œuvre des trois ordres, qui comprirent tous, quoique avec un inégal entraînement, ce qu'il y avait de fécond dans l'œuvre du vertueux chancelier appuyé sur les États d'Orléans. Si l'expérience des députés fut plus grande, leur but fut donc identique; quant au résultat de leur œuvre, il se résume tout entier dans la grande ordonnance rendue trois ans après.

Les seconds États de Blois ne laissèrent derrière eux que le souvenir d'une tentative avortée, mais, dans cet essai lui-même, quel respect pour l'ordonnance de 1579! Les députés sentent que la sagesse de deux générations se trouve consignée dans ce monument qui contient ce que la législation du xvi° siècle à produit de plus complet.

Henri IV règne vingt ans à peine et tout se transforme sous sa main puissante et habile : il prend dans le passé tout ce qui peut servir à organiser les pouvoirs; il corrige les abus sans blesser les intérêts, rend plus puissante la royauté sans opprimer au-dessous d'elle, satisfait les partis sans irriter leurs adversaires, et meurt en emportant avec lui le secret d'une politique qui avait renouvelé la France.

La justice avait admirablement profité de la paix générale. Jamais elle n'avait été plus sagement et plus honnêtement rendue; grâce à une merveilleuse connaissance des hommes, Henri IV avait mis à la tête des parlements les plus sages magistrats : le Maistre, du Vair, Groulart, Édouard Molé, digne père de Mathieu Molé, furent successivement appelés dans les cours souveraines, et répandirent autour d'eux cet esprit de justice plus capable qu'aucune loi de réformer les hommes.

Les États de 1614 se réunirent après quatre ans d'incertitudes et d'agitation; les plus graves abus avaient été successivement réprimés sous Henri IV, les députés n'avaient devant eux aucune de ces questions majeures qui appelaient, comme en 1484, l'effort immédiat des assemblées. Il aurait fallu seulement se montrer moins susceptible, savoir surtout discerner quelle était la nouvelle voie à suivre, s'occuper un peu moins des mesquines attaques de la noblesse et davantage d'une royauté qui n'avait déjà plus de frein. C'est ici que nous apercevons de la part du tiers état les premiers symptômes d'un asservissement volontaire : pour peu que le roi l'aide à satisfaire ses rancunes, il se donnera tout à lui et ne sera plus un allié, mais un serviteur armé pour sa cause.

C'est ainsi qu'il continue pour le compte de la couronne la lutte entreprise pour réaliser l'unité de juridiction; il poursuit les justices seigneuriales de ses attaques traditionnelles, sans se soucier d'obtenir des mesures efficaces contre le pouvoir grandissant du conseil du roi. Il s'épuise en vains efforts et ne songe pas aux garanties sérieuses. On comprend, en étudiant son langage, comment tout sera permis et pardonné à Richelieu et à Louis XIV.

Voilà l'aspect politique de notre histoire judiciaire; mais à côté de ces questions, si intimement liées au développement de la monarchie, se place, dans une sphère moins élevée, la suite constante et un peu monotone des doléances exprimées par les cahiers au sujet des magistrats et de la procédure. Ici encore nous trouvons des mérites qui ne sont point à dédaigner. Quel qu'en soit l'objet, les desseins acquièrent une rare grandeur quand la persistance leur imprime le caractère d'une tradition. C'est ainsi que l'abolition de la vénalité des charges sit pendant trois siècles le fond des remontrances : clergé, noblesse et tiers sont unanimes à en demander la suppression; le roi ne manque jamais de s'y engager, mais l'exécution de ses promesses est toujours ajournée par l'influence de la routine et la crainte de multiplier les embarras,

A entendre les députés, le système de la vente doit être remplacé par l'élection : en 1484, elle est demandée avec insistance comme une ancienne loi du royaume. Plus nous avançons, plus ce vœu devient populaire, mais la vénalité l'étouffe, et quand celle-ci est un moment suspendue, une si mémorable expérience n'est pas accompagnée de la libre élection des juges par les gens de lois qui aurait pu bannir l'intrigue et empêcher la formation des castes fermées

Ensin nous laissons la vénalité debout au xyue siècle, non comme une institution définitive, mais comme un expédient préférable au débordement des faveurs et aux choix de la brigue.

Les devoirs des magistrats ne paraissent pas avoir été clairement compris avant le xviº siècle. Les premiers efforts des États s'étaient manifestés en 1356 sous la forme la plus naïve : on devait frapper d'une amende les juges dont les sentences seraient réformées. Les États de Tours comprirent les premiers que l'indépendance était la seule garantie efficace. Ils mirent tous leurs soins à faire naître et à développer ce sentiment dans l'àme des magistrats.

L'inamovibilité, proclamée mais non appliquée sous Louis XI, le juge affranchi par des gages royaux de la protection humiliante des seigneurs, telles furent les premières propositions émanées des États et devenues des réalités sous Louis XII. Les trois grandes sessions reprirent cette œuvre au point où les efforts ininterrompus du Parlement l'avaient laissée : abolir le cumul des offices, écarter du juge l'intérêt personnel sous toutes ses formes, bannir les influences de famille ou de parenté, restreindre la perception des épices en établissant des gages réguliers, voilà le but complexe poursuivi à Orléans, à Blois et à Paris. Quel que pût être le découragement des contemporains en voyant l'inexécution des ordonnances, pour celui qui embrasse l'ensemble des réformes, les mœurs des magistrats avaient fait de grands progrès de 1560 à 1614. Il s'était produit dans les cours une lente transformation : la publicité des doléances et l'amour-propre développé par les mercuriales avaient exercé sur l'opinion publique une influence qui avait atteint les magistrats et qui avait servi de frein à leurs désordres. Seules, les épices avaient subsisté, mais l'indépenJUSTICE 183

dance du juge s'était développée avec l'esprit de corps chaque jour plus vivace dans le sein des compagnies.

Ce résultat n'était pas le seul qui fût dû aux États Généraux. L'abréviation des procédures civiles avait trouvé sa place dans les doléances du xive siècle : elle la conserva à toutes les époques. Les premiers États s'en prenaient à la paresse et à l'insuffisance des juges, les derniers s'attachaient plus particulièrement aux délais de la procédure imaginés pour multiplier les procès et occuper le nombre exagéré des magistrats. En trois siècles, le tiers état, enrichi, avait accaparé peu à peu les charges de justice comme un bien dont il entendait conserver le monopole. Toutes les conditions matérielles des juridictions s'étaient transformées, et les procédures sommaires, les abréviations de délais, en un mot la simplification des rouages judiciaires ne trouvait pas de plus grand ennemi que l'encombrement des cours, remplies par les édits bursaux. Aussi les suppressions demandées par les députés dans toutes les sessions marchèrent-elles de front avec l'accélération des affaires.

L'économic des frais est encore une des idées constantes des trois ordres: nous en trouvons dans tous les temps la trace permanente; c'est une des réformes que la royauté, quand elle était servie par un l'Hospital, poursuivait avec le plus de fruit, mais jamais les États ne se lassèrent de traiter cette question avec un soin minutieux.

Ainsi, pendant les six grandes sessions que nous avons analysées, les garanties qui assurent l'indépendance du juge, une justice prompte et économique, et, au-dessus de ces réformes spéciales, la prépondérance des juridictions royales fortifiant, contre les justices seigneuriales, la grande unité monarchique, tels furent les vastes problèmes qui s'imposèrer'

l'esprit des députés. Sur toutes ces questions, nous devons signaler la persévérance des États Généraux : si la liberté politique les trouve inconstants et mobiles, l'égalité devant la loi, l'ordre des juridictions, l'harmonie d'une hiérarchie régulière, sont autant d'intérêts qui les passionnent. Dans cette réaction contre l'isolement et la séparation, qui étaient le propre de la féodalité, rien ne les arrête, jamais ils n'hésitent, ils marchent d'un pas sûr vers ce but qui résume d'un mot l'histoire tout entière du tiers état, l'unité nationale par la centralisation monarchique.

#### INFLUENCE

DES

# ÉTATS GÉNÉRAUX

SUR LA

### LÉGISLATION

L'action des Etats Généraux sur le développement de notre législation est plus difficile à caractériser qu'aucune autre partie de leur œuvre. Tandis que, dans les cahiers, des chapitres spéciaux traitent des matières ecclésiastiques ou judiciaires, les réformes législatives sont dispersées cà et là sans ordre et suivant le caprice des députés. C'est à cette confusion qu'est dû l'oubli immérité d'une portion si considerable du travail des États. Et pourtant que d'idées neuves! quelle initiative courageuse! quelle intelligence féconde dans ces articles émanés de quelques bailliages et devenus tout d'un coup, par l'assentiment des autres députés, l'expression des vœux de la nation manifestés devant le roi! la précision est égale à l'énergie : ce sont les faits eux-mêmes qui se dressent et qui prennent vie pour provoquer des réformes. Jamais les membres des États n'entreprirent un examen général et théorique du droit. L'esprit de l'époque, non plus que la rapidité du travail, ne l'aurait pas permis. Chaque vœu est provoqué par

besoin immédiat; chaque doléance porte l'empreinte de la souffrance qui l'a fait naître.

Ainsi en 1356, quel est le point de la législation qui occupe seul les États? Le respect de la propriété privée est constamment réclamé par le tiers, tous ses vœux s'y rapportent. Il attaque les abus du pouvoir royal, en protestant contre le droit de prise, qu'il parvient à faire abolir; — les abus féodaux, en arrêtant successivement, par ses plaintes, l'extension du droit de chasse et la multiplication des guerres privées, qui ajoutaient leurs incessantes dévastations aux misères de l'invasion anglaise. Ainsi, les marchandises entre les mains du commercant, les fruits de la terre dans le champ du laboureur, sont protégés contre le roi et contre le seigneur. Et qu'on y prenne garde : ce n'est pas seulement un article de l'ordonnance qui doit rassurer les opprimés, c'est le droit le plus énergique, le droit de résistance, c'est-à-dire la révolte légale, qui est accordé au peuple contre le renouvellement de cette spoliation.

Il nous faut maintenant franchir un siècle et demi avant d'entendre parler de la législation civile. Réformer les mœurs des juges et fixer la compétence des juridictions préoccupaient les États plus que la modification des règles du droit. Si le besoin de quelque réforme se manifestait, le Parlement n'était-il pas la pour corriger la coutume à l'aide de sa jurisprudence? Mais quand les magistrats se laissaient aller, comme sous Louis XI, à de coupables faiblesses, le devoir retombait tout entier sur les États; aussi ne manquèrent-ils pas, en 1484, de protester avec énergie contre les confiscations de biens prononcées sans jugement; non contents de vaines promesses, ils auraient voulu que le trésor pût restituer aux propriétaires dépouillés ce que la haine ou le caprice du prince

leur avait enlevé. Ils ne parvinrent pas à obtenir du fils de Louis XI une réparation qui eût imprimé à la mémoire du précédent roi une flétrissure publique.

Dans une sphère moins politique, leurs vœux furent couronnés de succès: l'insaisissabilité des instruments de l'agriculture et les ménagements à prendre, dans le cas où le roi recueillait les biens vacants comme épaves, aubaine ou bâtardise, furent ordonnés dans les termes où les cahiers les demandaient. La propriété privée protégée contre les abus du pouvoir royal était donc, aux États de Tours, le but commun des efforts des députés.

En 1560, le courant était tout différent : avec le xyie siècle les besoins s'étaient multipliés; les rapports des hommes entre eux, que les lois ont pour mission de régler, avaient acquis, grâce au développement du commerce et à l'augmentation de la richesse, une variété qui devait provoquer des vœux nouveaux. Aussi les États s'occupent-ils moins des personnes que des biens. Tandis que la noblesse dit à peine quelques mots des mineurs, qu'elle veut mettre sous la protection spéciale du ministère public, et des mutations de propriété qui doivent être transcrites, le tiers état s'attache à fixer les rapports réciproques du créancier et du débiteur; il obtient que les intérêts des sommes demandées en justice courent de plein droit du jour de l'assignation; il fait attribuer aux juges la connaissance des répits à accorder aux débiteurs et il insiste pour obtenir la solennité des contrats devant notaires.

La circulation des marchandises que le mouvement des transports commençait à établir en France influe considérablement sur les réformes apportées au droit commercial; celui-ci n'emprunte point au droit civil la diversité des coutumes, les transactions ont besc de la sécurité que donne à des commerçants éloignés l'unité de législation. Aussi le droit commercial nous offre-t-il avant toute autre branche du droit cette uniformité qui est le rêve permanent des États. C'est ainsi que sont généralisées la contrainte par corps et la saisie-exécution, qui étaient auparavant le privilège exclusif de quelques villes.

Aux États de Blois, la législation fit de nouveaux et de bien plus rapides progrès. Au premier rang se place la constitution de l'état civil, qui devait être un jour enlevé à l'Église; le tiers état fait prévaloir un système mixte qui met les registres sous la garde du greffe. Les mariages clandestins, l'abus des lettres de légitimation et de naturalisation attirent les plaintes des députés qui se heurtent aux droits inviolables de la souveraineté; enfin la corvée et les servitudes personnelles qui avaient survécu à l'affranchissement des serfs soulèvent les plus vives protestations du tiers, qui tient à honneur de parler toujours au nom de la nation. Il échoue, mais ne se décourage pas : en 1614 il insiste de nouveau, propose l'attribution d'une indemnité aux propriétaires dépouillés de leurs mainmortables, et demande que tout citoyen soit capable de posséder des immeubles. Infructueux effort d'une volonté qui ne devait atteindre son but qu'à travers une révolution! A côté de ce vœu se place, en 1614, la publicité donnée aux incapacités légales et la prescription par dix ans des actions dévolues au mineur.

Les successions, à propos de l'édit des mères, donnent lieu dans ces deux grandes assemblées à une lutte entre les principes contraires du droit romain et du droit féodal. L'égalité des partages ou du moins la libre disposition des biens soutenue par les parlements vient se heurter aux traditions de la famille germaine telles que les barbares les avaient transmises

aux habitants des Gaules. La royauté, d'accord avec la noblesse, s'oppose aux prétentions de la magistrature et du tiers état; elle est forcée de renouveler deux fois ses défenses et ne parvient pas, en 1629, à anéantir les dernières traces de la tradition romaine.

L'influence opposée de ces deux courants venant se mêler pour former notre législation moderne est un des spectacles les plus intéressants que présentent les discussions législatives des États Généraux. Les obligations se ressentent surtout du droit romain; si la signature des contrats et l'organisation des notaires sont étrangères au droit de Justinien, le contrat de mariage avec ses formes rigoureuses, la vente avec son privilège spécial viennent directement des lois romaines.

Le droit commercial nous montre en 1614 la restriction de la contrainte par corps aux dettes supérieures à trente livres, et dans le sein du tiers état nons voyons poindre à propos des banqueroutes des projets de réforme qu'on serait tenté de croire modernes; la faillite suivie du concordat et de la réhabilitation se trouve en germe dans les cahiers : les députés réservent ces mesures aux commerçants malheureux, tandis que la sévérité du droit pénal est destinée à ceux qui ont employé la fraude pour tromper leurs créanciers.

Ainsi naissent, avec les besoins de toute nature, les lois qui doivent protéger les citoyens dans leurs rapports mutuels. La législation civile a suivi en trois siècles la marche de la société elle-même: aux peuples encore jeunes, les usages servent de lois; puis se multiplient, avec les formes variées de l'activité humaine, les conventions privées qui sont le fondement du droit; la mauvaise foi s'y mêle et en vicie

la nature: alors apparaît le rôle du législateur qui doit fixer les usages et assurer aux gens de bien la protection de la justice. C'est ce devoir qui s'est imposé plus impérieusement à chacune des assemblées, à mesure que la France, s'éloignant du moyen âge, marchait vers l'état perfectionné de nos sociétés modernes.

Ce progrès n'est autre que le développement même de la civilisation : aussi devons-nous rattacher à un principe semblable la marche de la législation pénale. Seulement le but est tout différent : la loi civile règle les droits, tandis que la loi criminelle réprime les violences, qu'elles s'adressent aux personnes ou aux biens. De ce caractère, il résulte que l'une doit naître dès l'origine de la société humaine, tandis que l'autre appartient aux États policés. Il y a même des temps où la loi répressive devient un des instruments les plus efficaces du progrès matériel; ainsi, vers la fin du moyen age, après cette terrible guerre de Cent ans qui avait bouleversé la France, la royauté comprenait que le premier besoin de la nation était l'ordre intérieur: on vit alors le pays tout entier s'éprendre avec passion des garanties qui devaient le mettre à l'abri des violences de la force. Lorsque les ordonnances royales changèrent la forme des procès criminels pour substituer l'instruction secrète aux traditions de la vieille procédure orale, aucune voix ne, s'éleva pour rappeler les garanties individuelles: l'ordre public et l'intérêt général parlaient plus haut que toute autre considération, et le pays effrayé acceptait avec enthousiasme tout ce qui pouvait supprimer les désordres dont il avait si longtemps gémi.

C'est à cette disposition des esprits, favorisée par la royauté, que fut dû le silence des États Généraux sur une question mise de nos jours au premier rang des problèmes soulevés par la législation.

L'ordonnance de 1413 ne parle que de la nécessité de poursuivre impitovablement les coupables. Aux États de Tours, les députés ne songent qu'à rapprocher les parlements des justiciables en instituant les grands jours, et ne disent pas un mot de la procédure criminelle. Avec le xvi° siècle, la France voit se former le plus terrible système de répression que la frayeur d'un peuple ait jamais combiné. Lorsque les États d'Orléans s'assemblent, vingt années à peine se sont écoulées depuis l'ordonnance de Villers-Cotterets: on espère entendre sortir de la bouche des députés quelque généreuse protestation : l'attente est décue; dans les trois sessions qui se succèdent en un demi-siècle, nous trouvons quelques lueurs, mais nulle part ces jets de lumière qui éclairent les défauts d'un système et sont le prélude d'un changement.

L'action publique trouble évidemment une de nos vieilles traditions nationales, en enlevant au plaignant le droit de diriger la poursuite; les doléances de la noblesse, moins résignée à cette nouveauté judiciaire que les deux autres ordres, se perdent au milieu des regrets qu'elle prodigue indistinctement au passé. A peine retrouvons-nous parfois chez le tiers quelque sentiment d'humanité : la salubrité des prisons et la conduite des prisonniers le touchent en 1560. Aux États de Blois, il obtient même que l'instruction soit faite à décharge. Enfin, en 1614, il fait déclarer que le prisonnier sera interrogé dans les vingt-quatre heures. Mais cet instinct vague ne se rattache à aucun principe fixe : la brièveté des doléances, aussi bien que l'incertitude des expressions, nous démontre que les États se refusaient à attaquer une procédure criminelle qu'ils jugeaient au-dessus de leurs critiques.

Ils s'occupérent plus attentivement de la police ju-

diciaire et cherchèrent dans leurs dernières sessions à constituer fortement la maréchaussée.

Enfin les lois pénales provoquèrent une série de vœux destinés à rendre la répression plus sévère : tous furent conçus dans le dessein de rendre aux peines l'efficacité qui leur faisait défaut. Établir l'ordre par la terreur est l'unique principe des députés; ils ne connaissent que la peine capitale : tous les crimes indistinctement appellent la mort. Au milieu de ces impuissantes exagérations, une seule réforme est digne d'être signalée : la responsabilité civile des seigneurs et des villages, lorsque le coupable ne peut être découvert, est instituée en 1576, à la demande du tiers état. C'est un des vœux les plus intéressants que le chapitre des lois pénales nous ait offerts dans le cours des six sessions.

L'histoire du droit français est, à vrai dire, l'histoire de la formation des intérêts généraux et des idées générales dans notre pays. Aussi divisée que le gouvernement, la législation au moyen àge était composée des éléments les plus dissemblables : les coutumes locales et le droit romain se mêlaient partout, mais dans des proportions diverses. Ici avaient prévalu les traditions barbares, là dominaient encore les lois des vaincus; mais le fait constant, c'était la tendance de ces éléments à la séparation, à l'isolement, à la diversité locale.

Après le XIV<sup>e</sup> siècle, nous rencontrons un courant absolument contraire; suivant l'expression d'un grand historien, « l'Europe entrait naturellement et comme par instinct dans les voies de la centralisation <sup>1</sup> ». C'est alors que Louis XI, qui fut une des

<sup>1.</sup> M. Guizot, Histoire de la civilisation en Europe, 11º leçon, p. 301.

personnifications de ce besoin universel, concevait l'espérance d'établir l'unité de la législation. Cette pensée ne revêt pas la même forme dans l'esprit des députés de Tours : ils sollicitent la rédaction des coutumes locales. Projeté par Charles VII, ce travail fut continué, à la demande des États, par Charles VIII et Louis XII, et apporta à la magistrature royale une autorité dont elle se servit puissamment contre les juridictions seigneuriales.

En 1560, la noblesse avait compris la nécessité des lois écrites, et elle se joignit au tiers état pour demander non seulement l'achèvement des coutumes, mais la rédaction en un corps de toutes les lois en vigueur sous Charles IX. Une nouvelle impulsion fut donnée à cette constatation du droit coutumier, et les États de Blois obtinrent que la coutume de Normandie, la seule qui n'eût pas été revue, fût également rédigée par une commission spéciale. Il avait donc fallu plus d'un siècle et trois sessions d'États Généraux pour poser la dernière pierre de ce vaste monument.

Le code, rêvé par Louis XI, et demandé par les États d'Orléans, ne fut commencé qu'après une nouvelle sommation des députés de Blois : l'initiative d'un magistrat avait seule abordé un si difficile travail; les trois ordres veulent, en 1614, qu'une commission officielle entreprenne cette vaste compilation; ils se montrent ainsi les précurseurs de l'œuvre entreprise par Louis XIV et achevée deux siècles après eux.

Le xvi° siècle avait rendu la revision des textes absolument nécessaire; les ordonnances royales, les édits et les mandements s'étaient accumulés de règne en règne au point de mettre obstacle à l'administration de la justice : hors les magistrats, personne r

pouvait distinguer les lois en vigueur de celles que le temps avait fait tomber en désuétude. Le texte même des ordonnances n'était pas connu : leur publication était insuffisante. Les États de Tours avaient réclamé une lecture annuelle des ordonnances au siège de chaque juridiction. Heureusement l'imprimerie vint, quelques années plus tard, rendre inutile ce mode de publicité.

Les États de Blois et de Paris s'occupent d'une question qui se lie intimement à l'histoire politique des parlements. La vérification des édits et le droit de remontrances étaient les seuls moyens par lesquels l'opinion publique pût exercer, dans l'intervalle des sessions d'États, une influence efficace sur la rédaction des lois. C'est à ce titre que les députés protestent contre les lettres de jussion et qu'en 1588 le tiers propose l'élection par les États provinciaux de procureurs syndics chargés de présenter au Parlement sur chaque édit les doléances de leurs provinces.

Telles furent les dernières tentatives des États Généraux pour restreindre, en la personne du roi, l'autorité législative qui était sans limites. Dans la pensée des députés, lorsque les États n'avaient pas partagé avec le roi l'initiative des réformes, les parlements avaient le droit de contrôler l'action du pouvoir législatif; ils servaient ainsi de frein à la royauté en se plaçant au point de vue du droit; mais cette théorie, qu'on peut retrouver dans les cahiers, ne fut jamais sincèrement appliquée; la royauté la redoutait comme une atteinte à sa puissance; les États eux-mêmes ne la présentaient pas sans embarras. Entre les parlements et les députés, malgré leur but commun et précisément à cause de la similitude de leurs ambitions, régnait une secrète jalousie. C'est

une des causes qui empêchèrent les députés de 1614 d'obtenir la seule garantie que pouvait espérer la nation du moment où elle n'était pas protégée par des assemblées périodiques.

En résumé, les États Généraux prirent une part considérable au développement de la législation, du xive au xviie siècle : la propriété privée mise à l'abri des violences féodales, l'unité pénétrant dans nos lois par les traditions et par l'étude du droit romain, le droit commercial se formant peu à peu, la rédaction des coutumes commencée et achevée, les recueils législatifs dressés pour faciliter l'administration de la justice, les remontrances des parlements encouragées, voilà quelle fut, pendant trois cents ans, l'œuvre à laquelle le souvenir des États Généraux demeure attaché. Tout ce qui fut fait n'émane pas de leur initiative, mais le rôle qu'ils ont joué dans ce vaste travail suffit à leur gloire : ils furent les auxiliaires infatigables de la royauté, et peut-être en aucune question ne se montrèrent-ils plus capables d'exercer librement l'autorité qui leur était incessamment contestée.

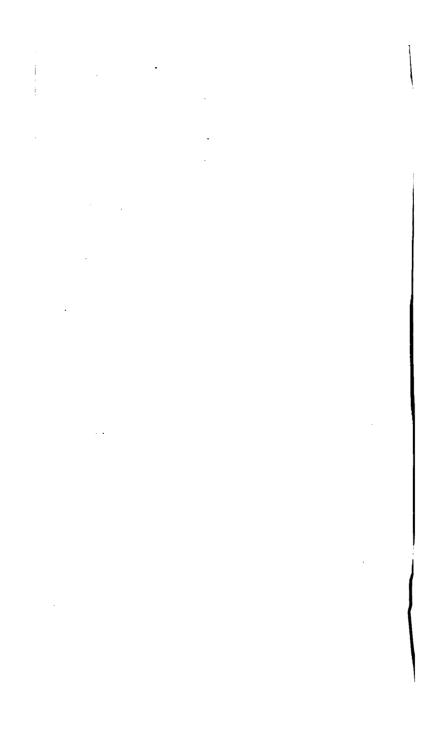

#### INFLUENCE

DES

# ÉTATS GÉNÉRAUX

SUR LES

#### FINANCES

Mis en présence des affaires financières, les députés de la France éprouverent, dans tous les temps, les mêmes sentiments de surprise et d'embarras. Chargés, au moment de leur élection, par les bailliages, de réclamer la réduction des anciennes taxes, investis de ce mandat impératif et décidés à y demeurer fidèles, ils apprenaient, dès leur première séance, que la royauté, loin d'être prête à des diminutions, réclamait de nouveaux sacrifices. A l'étonnement dans lequel ils étaient tout d'abord jetés succédait l'irritation, quand les gens de finance leur avaient révélé la détresse du trésor. A partir de ce moment s'envolaient tous leurs rêves; suivant que les illusions étaient remplacées par le découragement ou par des colères énergiques, les États se terminaient par une complète abdication ou par d'heureuses réformes.

A toutes les époques, nous avons rencontré ces espérances naïves des représentants de la nation; jamais nous ne les avons vues survivre au premier exposé de la situation financière. C'est là une in

riable règle à laquelle aucune session n'a échappé. Il ne faut pas s'en étonner trop vivement : les points de vue auxquels se placent le peuple qui paye l'impôt et le gouvernement qui le percoit n'ont rien de commun. Sous les meilleurs princes, la divergence subsiste. Tandis que les sujets ne veulent donner au pouvoir central que la moindre part de leur revenu, le devoir du prince est de lutter contre ce sentiment égoïste pour assurer les divers services, pourvoir à tous les besoins et satisfaire aux conditions multiples qu'une nation est en droit d'exiger du gouvernement. Plus les convocations sont rares, moins les députés sont en état de comprendre par eux-mêmes les nécessités publiques. Dans les temps que nous étudions, cette réaction utile et permanente contre l'énormité du budget s'accroissait dans la mesure de l'ignorance des députés. C'est à ce défaut absolu d'expérience qu'on doit attribuer, dans quelques sessions, les votes qui semblent contredire les indignations des premiers jours. Les membres des États apprenaient peu à peu quelle était l'élévation des charges; ils étudiaient la répartition et le mécanisme du budget, et ils reculaient parfois devant l'accomplissement des projets qu'ils avaient eux-mêmes concus.

Reprenons rapidement l'histoire de leurs tentatives.

Au premier rang nous devons mettre le vote de l'impôt: nous en avons déjà parlé, mais il nous faut rappeler ici que, depuis les premiers États jusqu'aux dernières sessions, il n'est pas une assemblée, durant trois siècles, qui n'ait revendiqué par des vœux directs ou indirects le droit d'apprécier la mesure des sacrifices imposés à la nation. Il y a eu là un accord unanime, une volonté évidente que nul ne peut récuser ni mettre en doute.

Puisqu'ils affirmaient le principe, les députés devaient s'efforcer d'en faire triompher l'application pratique. Dans aucune des grandes sessions, ils n'y manquèrent. Sous le roi Jean, à partir de la période qui commence en 1355, aucun subside ne fut perçu sans leur assentiment. Les impôts furent soigneusement discutés et même recueillis par leur entremise. Le cours si variable des monnaies témoignerait, à lui seul, de leur incontestable influence; à chaque session, le taux de la livre se relevait pour s'avilir aussitôt après la dissolution des États.

A part la perpétuité des aides établies pour la rancon du roi Jean, Charles V créa peu de nouveaux impôts. Après lui, les États ne retrouvèrent leur pouvoir que sous Charles VII. Ce fut exclusivement au profit de la royauté qu'ils en usèrent durant cette dernière et glorieuse période de la guerre de Cent ans. Après avoir sauvé la France par d'intelligents sacrifices, le tiers état demanda l'abolition de l'impôt seigneurial, que le roi s'empressa de lui accorder en échange d'une taille royale de 1 200 000 livres. De ce jour les États abdiquèrent entre les mains du prince, comme si leur tâche eût été achevée.

Les États de Tours apprirent un demi-siècle plus tard à la France qu'on ne s'abandonnait pas impunément au caprice d'un maître. Louis XI, en flattant le peuple, avait quadruplé la taille accordée à son père. Les députés protestèrent contre l'élévation des charges publiques, refusèrent d'écouter ceux qui déclaraient une diminution impossible, et réduisirent à 4 500 000 livres l'impôt direct qu'ils avaient trouvé à 4 500 000. La réforme se prolongea l'espace de deux règnes: ce fut un des plus beaux triomphes, un des résultats les plus directs des États Généraux durant toute leur histoire. Charles VIII et Louis XII ne lais

sèrent pas la moyenne de la taille dépasser deux millions.

De la mort de Louis XII à l'avènement de Charles IX s'écoule une longue période de despotisme. L'arbitraire seul régnait. A Charles-Quint demandant quel impôt François I<sup>er</sup> tirait des villes, le roi pouvait répondre : « Ce qu'il me plait, » De deux millions, la taille, que nous prenons pour mesure de la progression de revenus, est bien près d'atteindre sept millions.

Les États se réunissent : ils n'ont qu'une pensée, qu'un souvenir, les impôts sous Louis XII. Ils demandent en vain un retour au passé; ils se trompent cruellement en croyant une telle réduction possible. Le rapport des valeurs entre elles s'est modifié. Ils ont raison de réagir contre le désordre de François I<sup>er</sup> et de Henri II, mais ils ne peuvent redescendre aux chiffres des recettes perçues sous Louis XII sans ruiner l'État. De plus, la royauté a des engagements : elle a contracté des dettes que le temps ne cessera d'augmenter. Il faut payer les créanciers, et les députés sont forcés de se soumettre à cette nouvelle obligation. Une diminution de deux millions et demi sur l'ensemble de l'impôt, voilà tout ce qu'ils purent arracher au conseil par l'entremise de l'Hospital.

Quinze ans se passent : les recettes totales atteignent seize millions; les députés terrifiés apprennent que le roi va réclamer de nouveaux subsides. Onze millions nécessaires à la guerre seront demandés à l'impôt. L'assemblée s'indigne et rejette toutes les propositions de Henri III. Le prince revient à la charge : il prodigue les promesses et les prières. C'est en vain : neuf fois les députés délibèrent et refusent. Dans cette session, les États n'attaquèrent pas la royauté; leur honneur fut de s'être victorieusement

défendus et d'avoir maintenu inébranlable le droit pour les représentants de la nation d'accorder ou de refuser à leur gré les subsides.

Onze années seulement séparent cette assemblée de celle qui la suit, et les dépenses sont doublées. Toutes les misères et toutes les corruptions aggravées en un si court espace de temps, les provinces ruinées et désolées, un trésor vide, des courtisans enrichis et des financiers dont le luxe insensé révolte les députés, voilà l'état de la France en 1388. Les députés ne peuvent plus penser à invoquer la mémoire du meilleur roi qu'ait eu le xvie siècle : Henri III avait un budget triple de celui qui accablait la nation sous François Ier. On ne pouvait demander des réformes irréalisables. On se contenta de réclamer la diminution de moitié dans les tailles. L'énergie d'une assemblée irritée arracha une réduction de huit millions; Henri III ne céda que la rage dans le cœur.

Sous Henri IV, nous ne devons pas chercher de réduction apparente dans les charges publiques; à ne voir que les chiffres, les impôts furent accrus : il faut examiner la situation de la France et sa prospérité pour comprendre que le secret de cet admirable renouvellement de toutes choses reposait sur le choix des dépenses productives pour lesquelles Henri IV et Sully se montrèrent aussi larges que les Valois l'avaient été pour leurs folies. Sages prodigalités qui donnèrent quinze ans de prospérité à la France, et qui préparèrent sa richesse!

En 1614, nous assistons à un désarroi général. Jamais l'État ne ressemble davantage à un navire privé de son pilote, battu par les flots et attendant qu'une main énergique reprenne la barre. Entre Henri IV et Richelieu, le gouvernement absolu se montre à nu : on voit ce qu'il vaut quand un homm

supérieur ne le dirige pas. Une assemblée aussi dénuée d'initiative que d'énergie ne sut pas porter remède à un mal que plus d'intelligence politique aurait pu prévenir.

On le voit par ce résumé : les États voulurent tous la réduction des dépenses, ce fut leur espérance constante et leur unique étude.

Cette persistance se montra quelquefois aveugle. Ils ne virent pas que par des réformes générales ils auraient pu atteindre plus sûrement le même but et travailler, non plus seulement pour eux-mêmes, mais pour la postérité. Les députés se montrèrent absolus; c'est souvent le défaut de la faiblesse et de l'inexpérience. Ils ne surent pas discerner le remède. S'ils avaient cherché à créer le contrôle des dépenses publiques et à l'assurer dans l'avenir, ils auraient rendu à leur temps et aux siècles qui devaient les suivre un plus grand service qu'en demandant sans cesse la réduction des tailles.

Une pensée les poursuivait, c'était ce qu'ils nommaient la « suffisance du domaine ». Ils se souvenaient vaguement que les revenus du domaine royal avaient jadis suffi au pouvoir. Ne se rendant compte ni des progrès du pouvoir central, ni des charges croissantes de l'État, se bornant à considérer l'augmentation considérable des revenus domaniaux, ils soutenaient que les impôts extraordinaires pourraient être presque supprimés si cette part des revenus publics était bien administrée. On sait d'ailleurs qu'elle n'était pas limitée aux produits du domaine foncier de la couronne. Plusieurs impôts étaient compris sous cette dénomination : la traite foraine, les droits sur les marchandises, les gabelles, les droits d'enregistrement et de sceau, lui donnaient une grande importance. Malheureusement ces revenus, qui étaient à la libre disposition du prince, étaient les premiers dissipés. Servant de gage entre les mains de créanciers qui l'administraient, ou consacré à des apanages princiers, le domaine, que les États du xiv° siècle avaient déclaré inaliénable, était l'objet des préoccupations constantes des députés : ceux-ci voulaient le dégager de toute entrave, le reconstituer et en rendre au roi la pleine jouissance en échange d'une large réduction des tailles. Henri IV, seul, réalisa en partie ce projet par un esprit de suite dont une session de quatre mois ne pouvait être capable.

Sur la nature de l'impôt, les États laissèrent entrevoir leur pensée, mais ils mirent une réserve extrême à l'exprimer, tant était vive la crainte qu'une proposition ne fût le signal de nouvelles charges. L'impôt foncier tel qu'il était organisé en Languedoc, une taille réelle fondée sur un cadastre et proportionnée à la valeur de la terre, voilà ce que rêvèrent les députés à Tours, à Orléans et à Blois. Une seule fois la royauté sembla entrer dans leurs vues, mais ils redoutèrent un piège et rejetèrent le projet de Henri III, qui voulait remanier adroitement tout le régime financier pour tirer quelque profit du désordre.

Ce qui devait attirer et fixer le plus longtemps l'esprit réformateur des membres des États, c'étaient la perception et la comptabilité des deniers publics. Nous avons eu occasion de montrer, pendant les États du roi Jean, le contraste que présentaient l'honnête gestion des échevins élus dans les riches communes du Nord et l'administration corrompue du pouvoir central. On a compris ce que la brusque comparaison des deux systèmes devait faire naître d'irritation dans le cœur des députés. La même cause produisit dans toutes les sessions des conséquences analogues. A toutes les époques on vit les mêmes surprises, le

même mécontentement et des tentatives semblables pour corriger les abus. Les projets soutenus par les députés ont entre eux des liens tellement étroits que nous pouvons indiquer quel en était le plan général.

Ainsi le nombre des agents du fisc était un des plus grands vices de la perception; presque tous les États demandèrent d'un commun accord que la recette des impôts fût confiée aux receveurs du domaine royal, qui formaient une hiérarchie régulière et tout organisée. Ils détruisaient du même coup ces charges créées dans l'intérêt du fisc et qui en devenaient peu à peu le fléau. Grâce aux receveurs, ils établissaient une exacte centralisation des fonds qui venaient se réunir entre les mains des trésoriers, soumis au contrôle minutieux de la Chambre des comptes.

A côté de cette organisation fort rapprochée de celle que le temps a fait prévaloir, les députés proposaient un système qui reposait non plus plus sur la royauté, mais sur les citoyens. A Tours, en 1484, les pays d'élection s'étaient trouvés en présence des pays d'États: les privilèges de ces derniers, sans cesse invoqués dans leurs débats avec la couronne, n'avaient pas tardé à fixer l'attention. La session ne s'acheva pas sans une demande formelle que le xvie siècle vit se renouveler. Laissée à elle-même, la France aurait voulu que les impôts fussent consentis chaque année par les provinces. Là ne s'arrêtait pas son ambition: elle souhaitait un retour aux institutions du passé, dont les pays d'États conservaient le bénéfice: elle voulait que les habitants fissent eux-mêmes leurs propres affaires, choisissent librement les députés chargés de fixer l'impôt, les asséeurs chargés de le répartir, les élus chargés d'en surveiller la perception. Chaque province eût été responsable du chiffre que les États auraient voté: la levée des taxes se serail

faite à ses risques et périls. De tous les projets que nous avons entrevus, c'était là sans contredit le meilleur. Il aurait donné aux provinces, avec l'habitude de compter sur elles-mêmes, une plus grande expérience des affaires; la fréquence des assemblées locales aurait préparé et garanti la périodicité des États Généraux. D'une excellente institution financière serait sortie peu à peu une institution politique d'autant plus solide que le temps l'aurait fondée et que les mœurs l'auraient soutenue. Organisées au xve siècle, les assemblées provinciales devenaient une des forces les plus fécondes de la France : reprises trop tard par l'ancien régime ébranlé, elles ne firent que précipiter sa ruine.

Ainsi, au point de vue financier, les États Généraux, malgré leurs lacunes, présentent une suite digne de fixer l'attention; ils avaient horreur du désordre : animés de l'esprit de règle et d'unité qui fut dans tous les temps le caractère de leur œuvre, ils voulurent appliquer à l'administration des finances cette hiérarchie dont les juridictions leur offraient le modèle, et entourer les comptables d'un réseau de vérifications qui empêcherait toute fraude. Ils réussirent en partie dans cette grande œuvre. Non seulement ils se dressèrent en face du pouvoir comme les défenseurs de la nation écrasée par les charges publiques, mais ils voulurent créer une organisation régulière, laisser derrière eux des garanties, établir des droits. Cette tache demeura inachevée, mais, s'il ne leur fut pas permis de la mener jusqu'au terme, ils donnèrent du moins à la royauté une série d'impulsions qui ne furent pas étrangères à ses progrès. Henri IV puisa dans leurs projets, et parmi leurs doléances, on en trouverait fort peu que les grands ministres du xviic siècle n'aient essavé de satisfaire.

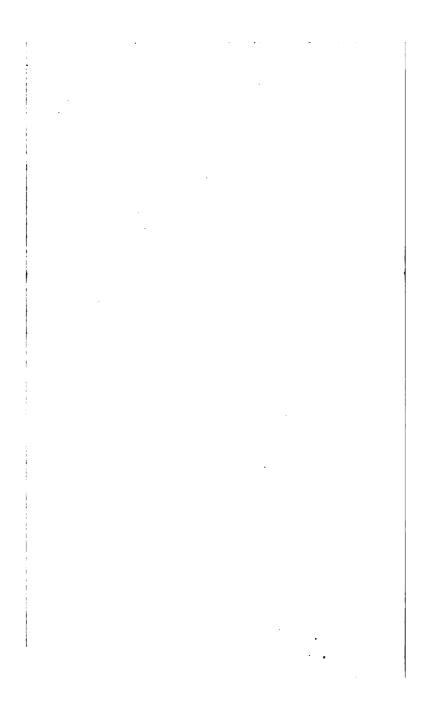

#### INFLUENCE

DES

# ÉTATS GÉNÉRAUX

SUR LE

### COMMERCE ET L'INDUSTRIE

L'histoire des trois siècles que nous avons étudiés nous fait assister au premier développement du commerce et de l'industrie en France. Entre Charles VII et Henri IV, entre Jacques Cœur et les riches marchands du xvii<sup>e</sup> siècle, nous voyons se dérouler une suite de doléances qui fixent mieux qu'aucun document la situation précise des commerçants et des manufacturiers.

Laissons pour un moment l'industrie et examinons les conditions inséparables d'un commerce actif. L'économie des transports et la liberté des échanges constituent ses premiers et incontestables besoins : privé de ces deux éléments, il s'étiole et disparaît; s'ils lui sont rendus, il se ranime et prospère. C'est là une loi absolue de son existence. Cette loi a été comprise dès que les échanges se sont multipliés. Nous ne parlerons pas des premiers États Généraux : leur silence nous prouve que cette forme de l'activité ne s'était pas encore manifestée à cette époque; on ne connaissait alors que le commerce restreint entre les villes; le mauvais état des routes, la lenteur et

le péril des voyages n'avaient pas permis aux marchands de courir au-devant d'aventures qui auraient compromis leurs intérêts.

C'est au xv° siècle que se produit le developpement du commerce; un homme d'une énergie prodigieuse devance son temps et noue des relations avec le Levant et les rives de la Méditerranée : il entraîne ses contemporains, et, si son œuvre ne lui survit pas tout entière, il a du moins le mérite d'avoir ouvert une voie nouvelle à la prospérité de son pays. Les États de Tours consacrent à la « marchandise » un chapitre de leur cahier. Le commerce est devenu un des grands intérêts de la France.

De ce jour jusqu'en 1614, six assemblées politiques se sont réunies. Toutes sans exception font entendre les mêmes critiques et les mêmes vœux. Le commerce intérieur rencontre deux obstacles : l'état des voies de communication et les entraves du fisc.

Tracer de nouvelles routes, réparer les anciennes. consacrer à ce travail le produit des péages que les seigneurs continuent à exiger, supprimer les taxes établies sans droit, constituer enfin un service régulier d'entretien qui garantisse un libre passage, voilà l'ensemble des demandes des trois ordres, au point de vue des chemins publics.

Les États d'Orléans s'occupèrent les premiers des rivières, dont le lit encombré empêchait la navigation si favorable au bon marché des transports; tous leurs successeurs répétèrent leurs doléances. Les députés obtinrent quelques améliorations. Charles VIII fit réparer les routes, Louis XII revisa les taxes. Le xvi° siècle vit un certain progrès, mais à Henri IV devait appartenir l'achèvement de ces grandes voies destinées à donner, sous le nom de routes royales, un si puissant essor au mouvement des marchandises.

Les obstacles ne venaient pas seulement des accidents naturels du sol et de l'avidité des riverains : le pouvoir avait élevé à la fin du xive siècle les plus déplorables barrières entre les différentes parties du royaume. A l'occasion de la rancon du roi Jean et des aides qui servirent à l'acquitter, il avait traité d'étrangères les provinces qui s'y étaient soustraites, et cette fiction avait servi de prétexte à l'établissement de lignes de douane dans l'intérieur de la France. Né de l'irritation de Charles V blessé d'un défaut d'élan, ce système bizarre se perpétua pendant quatre siècles. Étonnant exemple de la durée des abus! En vain les députés de Tours supplièrent-ils le pouvoir de reporter aux frontières les bureaux de douane qui divisaient la France, en vain Charles VIII essaya-t-il de les abolir, en vain à Orléans, à Blois et à Paris le même vœu fut-il maintes fois émis, la routine et la facilité de perception l'emportèrent sur le bon sens de dix générations. Les douanes intérieures ne furent abolies que dans la seconde moitié du xviiie siècle.

La sécurité du commerce est une des plus essentielles conditions de sa prospérité : elle se fonde sur un ensemble de conventions exécutées de bonne foi. Parmi ces conventions nécessaires, se trouve la fixation des mesures qui doivent servir à évaluer les quantités. Absolument différentes suivant les parties du territoire, elles créaient pour les transactions une gêne permanente. Louis XI avait rêvé l'unité des poids et mesures; les États la demandèrent instamment. C'était un des articles du programme de réaction contre la diversité féodale dont le tiers état se faisait le champion déterminé. Pour cette question comme pour tant d'autres, le triomphe n'apparut qu'avec la Révolution française.

L'industrie n'avait pas eu, comme le commerce, l'heureuse fortune de trouver dès ses débuts des hommes qui s'attachassent à faire prévaloir ses intérêts. Son origine était plus obscure : née dans le sein des communes, mêlée à leur affranchissement, elle avait bientôt constitué à leur exemple des groupes d'hommes liés entre eux par des règles librement débattues et prêts à défendre en commun leurs droits. Les corporations réunissant les artisans d'un même métier furent au xiiie siècle l'unique protection des intérêts menacés. Sous Louis XI, les corporations favorisées par le roi grandirent et s'enrichirent. Au xvie siècle, cette institution n'avait plus la même utilité, mais elle s'appuvait sur la tradition : autour d'elle s'étaient groupés une foule d'intérêts secondaires qui la maintenaient. A Orléans, le tiers état se sit leur organe. Avec les États de Blois, l'opposition contre les monopoles se développa. Henri IV s'efforça de diminuer la puissance des métiers, dont les privilèges étaient devenus une entrave aux progrès de l'industrie: mais la routine triompha de ses édits et les États de 1614 furent forcés de faire entendre contre le système des corporations et les épreuves imposées aux artisans les plus énergiques doléances.

Le commerce extérieur ne fixa pas moins fortement l'attention des députés. Les États de Blois et de Paris furent cependant les seuls qui s'en occupèrent séricusement. A Orléans, les cahiers n'avaient parlé que des traités de commerce et avaient invoqué pour les multiplier l'appui du roi et l'envoi de ses ambassadeurs. A Blois, l'assemblée s'intéresse davantage à ces grandes questions. La sécurité des mers, la répression de la piraterie, l'abaissement des tarifs qui ferment aux marchandises françaises l'accès des ports etrangers sent l'objet de remontrances nombreuses

qui prouvent combien la France songe aux intérêts de la marine qui commence à naître. Henri IV s'efforce de la développer par d'admirables traités, et les États de 1614, comme l'assemblée des notables de 1626, préparent, en renouvelant ces vœux, la politique de Richelieu, qui est appelée à imprimer au commerce maritime son élan définitif.

Malheureusement, les États Généraux ne comprennent pas les avantages de la liberté des échanges : ils invoquent à Blois et à Rouen le système des prohibitions absolues, comme l'unique moyen de développer les manufactures françaises. Ils arrêtent à l'entrée les produits de fabrication étrangère et empêchent la sortie des matières premières que la fertilité de notre sol, fécondé par l'agriculture, eut été prête à fournir à l'Europe. Il y a là une lacune qui se comprend d'autant moins que la libre circulation des produits dans l'intérieur du royaume était un des principes les plus profondément gravés dans l'esprit des députés. Il n'y a pas de sessions où la liberté ne soit réclamée; aux États de Paris ce vœu revêt les termes les plus généraux, embrassant le commerce avec les colonies françaises et les échanges sur tous les points du territoire. A ne lire que cet article du cahier, on croirait les convictions des députés conformes aux principes les plus avancés de la science économique. Toutefois ce n'est pas avant le xviiie siècle que la France est parvenue à comprendre l'action féconde des échanges dans le mouvement commercial. Nous avons eu occasion de dire de quelle source était sorti le profond dédain de la France pour tout ce qui ne lui appartenait pas. L'exagération de l'égoïsme national est un des sentiments condamnables des cahiers qui traitent du commerce et de l'industrie.

Néanmoins les vœux exprimés en cette matière ont

une grande importance, parce qu'ils se rattachent aux principes supérieurs de toute civilisation.

Le commerce intérieur exige pour sa prospérité la sécurité, l'ordre public et l'égale protection de tous les droits.

L'industrie réclame la liberté et l'activité des citoyens.

Le commerce extérieur ne peut se passer de la paix et des relations amicales avec les nations voisines.

Ainsi, pour satisfaire à leurs besoins essentiels, le commerce et l'industrie proscrivent également le despotisme, l'anarchie et la guerre, ces trois fléaux de toute civilisation. Ils appellent au même degré la liberté, l'ordre et la paix, qui sont l'idéal vers lequel tendent tous les efforts des nations éclairées.

#### INFLUENCE

DES

# ÉTATS GÉNÉRAUX

SUR LA

### NOBLESSE

La situation de la noblesse du XIVº au XVII° siècle nous présente l'exacte contre-partie du gouvernement central pendant la même période : au développement régulier de la puissance royale correspond une décadence également rapide des institutions féodales. A côté du pouvoir qui s'élève, nous voyons un pouvoir qui décline : dans les deux sens, la marche est semblable, les progrès sont les mêmes.

Dans le sein des États, où nous allons la suivre, la noblesse cherche incessamment à retarder sa décadence, tente de retenir les privilèges qui lui échappent et s'efforce de ressaisir le pouvoir qu'elle a connu.

Il est très difficile de tracer la part qui revient à la noblesse dans les grandes ordonnances issues des États du roi Jean. Unie aux réformateurs, la noblesse s'éloigna d'eux dès que les violences commencèrent. Si un petit groupe voulut donner la couronne au roi de Navarre, la masse demeura fidèle au Dauphin, dont elle entendait limiter mais non renverser la puissance. Ainsi, malgré les fautes de quelques-uns de ses membres, sa conduite fut constamment modérée.

La longue anarchie du règne de Charles VI, les misères de l'invasion suivie de la délivrance nationale, montrèrent tour à tour les ambitions remuantes et le courage personnel des gentilshommes. Quand commença la réaction royale, Charles VII ne se souvint plus que de leurs prétentions: il les priva à la fois du droit de lever des troupes et des tailles et prépara le règne de Louis XI, qui devait achever de les dominer et de les abattre.

C'est aux États de Tours que nous retrouvons la noblesse, à peine délivrée du joug qu'elle portait depuis quarante ans. La transformation s'est faite: ceux qui parlent en son nom semblent prêts à échanger les vestiges des droits féodaux contre l'autorité que donnent les charges militaires et le conseil du roi. L'expérience récente d'un despotisme tourné contre elle, loin de l'avoir rejetée vers le passé, semble lui avoir fait entrevoir le rêve d'une monarchie qu'elle entourera de ses conseils et qu'elle limitera par son contrôle. Philippe Pot est un de ses orateurs. Commynes, seigneur d'Argenton, siège dans le conseil de régence. La théorie du gouvernement royal tempéré par les lois et par l'expression régulière de la volonté nationale est défendue par les gentilshommes, qui se réunissent chaque jour aux gens du tiers pour délibérer en commun et rédiger d'accord leurs cahiers de doléances. Il y a donc à la fin du xve et au commencement du xvi siècle un apaisement, une sorte de trêve entre les classes; heureuse période pendant laquelle un pouvoir habile aurait pu fonder en France, avec le concours de tous les ordres, un gouvernement mixte tel que la nation le souhaitait!

Malheureusement une suite de rois devait anéantir cette première tentative de conciliation. François I<sup>er</sup> et Henri II rendirent à la noblesse ses espérances et

son orgueil. Les États d'Orléans virent se rallumer une lutte qu'un demi-siècle de préférences et de faveurs avait préparée. La noblesse, accusée par le tiers état, ne cherche pas à nier ses violences; elle soutient, il est vrai, la légitimité de son droit, elle défend les souvenirs du passé; mais, en réalité, ce qui la préoccupe, c'est de se faire une place dans l'organisation qui nait autour d'elle. A Orléans, à Blois, à Rouen, aux États de Paris, son but est identique. Elle veut d'abord entourer le roi, ne permettre qu'aux gentilshommes de le conseiller, de le servir ou de le défendre. Elle veut ensuite arracher le pouvoir au tiers qui s'en est emparé : siéger dans les parlements, gouverner les provinces, occuper les bailliages, remplir toutes les charges militaires, obtenir les dignités épiscopales, voilà dans toutes les carrières les espérances de son insatiable ambition. Elle ne se contente pas de disputer la puissance publique à ceux qui en sont revêtus; elle veut obtenir pour elle-même une sorte de monopole qui constitue à son profit une nouvelle féodalité, non plus composée de ficfs, mais d'offices et de charges. Avec ce désir immodéré d'honneurs, ce besoin d'action, de bruit et d'éclat, les passions s'exaltent; le goût de la domination que les gentilshommes tiennent de leur naissance même se développe et l'orgueil de race s'accroît à chaque session. Loin de se rapprocher de la masse de la nation, il semble que la noblesse s'en détache peu à peu jusqu'au jour où, laissée à sa propre inspiration, entre la mort de Henri IV et l'avènement de Richelieu, elle laisse échapper les derniers éclats de sa colère contre les entreprises heureuses du tiers état.

Henri IV s'efforça pendant son règne d'employer au profit de l'État l'ardeur de la noblesse : il eut l'art de se servir de cette ambition et de ne se point laisser dominer par elle. Richelieu alla chercher plus loin ses exemples : il reprit en quelque sorte l'œuvre de Louis XI, sans repousser les nobles qui étaient prêts à se courber devant le roi.

En résumé, il faut faire deux parts des vœux de la noblesse: les uns, favorables au passé qu'elle vou-lait faire renaître, échouèrent devant la volonté coalisée de la nation et du roi; les autres, destinés à la faire pénétrer dans les fonctions publiques, furent souvent accueillis. Chaque session d'États, de 1560 à 1614, est pour les seigneurs féodaux une nouvelle défaite. Pour ceux qui se livrent au souverain et acceptent franchement les conditions du gouvernement central, chaque session est un progrès.

Entre la rébellion et la servitude, on ne vit pas se former une classe supérieure, indépendante et fidèle, qui aurait sans cesse rappelé au roi « les vieilles formes du royaume » et qui aurait assuré sans secousse les transformations de l'avenir. Pour le malheur de notre histoire, les seigneurs, en cessant de dominer; devinrent courtisans. Les antichambres et les ruelles recueillirent les habitants des châteaux forts rasés par Richelieu. La noblesse, qui n'avait jamais joué comme ordre qu'un rôle secondaire, abdiqua de plus en plus, sans comprendre qu'elle rendait inévitable l'avènement plus ou moins prochain des hommes auxquels elle abandonnait en quelque sorte le privilège de l'activité intellectuelle et sociale.

<sup>1.</sup> Un instant, elle parut deviner le parti qu'elle pourrait tirer des assemblées périodiques. Voir, à la fin de ce volume, l'Appendice B. Note sur la tentative de 1651.

#### INFLUENCE

DES

# ÉTATS GÉNÉRAUX

SUR

# L'ORGANISATION ET LA DISCIPLINE DE L'ARMÉE

Au xive siècle, il n'y avait pas encore d'armée permanente; à vrai dire, il n'existait même pas d'organisation militaire. Le ban et l'arrière-ban convoqués par le suzerain, qui n'avait le droit de les retenir sous les armes que pendant quelques jours, étaient la seule force régulière dont le roi de France pût disposer. Le pouvoir royal sentit bientôt combien était précaire un secours que le caprice des seigneurs pouvait si vite retourner contre lui. Sous l'empire de cette crainte, les compagnies soldées se multiplièrent : engagées à prix d'argent pour la durée d'une expédition, elles vinrent s'ajouter aux forces en déclin de la hiérarchie féodale.

Telle était pendant la guerre de Cent ans la composition de nos troupes. Les premiers États influèrent peu sur l'organisation militaire. Se confiant à l'initiative royale, ils confirmèrent simplement ses décisions. Cependant nous distinguons dès cette époque une réaction de la masse de la nation contre armées seigneuriales : les désastres de Crécy et d'Azincourt étaient attribués à l'ardeur immodérée des chevaliers, celui de Poitiers avait servi de prétexte aux plus violentes attaques. Les bourgeois auraient évidemment souhaité une organisation plus forte, mettant dans les mains du pouvoir central une milice plus exercée et mieux disciplinée. Quoi qu'il en soit, les députés ne tentèrent rien jusqu'au jour où Charles VII triomphant leur soumit à Orléans le plan qu'il avait conçu.

Les seigneurs dépouillés du droit d'armer leurs vassaux, le roi seul maître de lever et de réunir les gens d'armes, voilà la double réforme que les victoires du prince lui permettaient de proposer aux États de 1439. De ce jour l'armée royale était créée.

Cette transformation fut profondément populaire : l'abaissement des seigneurs déchus de leurs droits excita l'enthousiasme national. Il fallut plus de quarante années pour qu'on discernat le danger de ce nouveau système. C'est aux États de Tours qu'appartient l'honneur d'avoir protesté les premiers contre l'exagération des armées permanentes. Ils admettaient bien l'existence d'un noyau autour duquel viendraient au moment du danger se grouper les ressources extraordinaires; mais, au delà de ces limites, un état militaire trop considérable leur semblait à la fois une cause de ruine et une tentation périlleuse pour la royauté en quête d'aventures. L'organisation mixte que défendait le tiers état ne prévalut point. Les guerres d'Italie absorbèrent bientôt l'attention de la France: la royauté en profita pour développer ses armées, répudiant en même temps l'élément féodal en décadence et l'élément national que l'opinion publique aurait voulu y introduire.

En 4560, l'armée royale avait fait de grands pro-

grès; les régiments venaient d'être récemment créés. Les États d'Orléans et ceux qui les suivirent s'occupèrent peu de l'organisation militaire. La noblesse demandait que tous les grades lui fussent réservés. Le tiers implorait timidement une réduction des cadres, mais aucune réforme générale ne fut tentée. Les notables de Rouen s'en remirent au génie du prince qui venait de conquérir la France. Outre la charge de connétable dont ils réclamèrent hautement la suppression, les États de 1614 demandèrent l'abolition de la vénalité et une organisation plus régulière. La main de fer de Richelieu allait bientôt réaliser ces vœux et préparer l'armée aux réformes qui devaient la placer si haut à la fin du siècle.

Quoi qu'il en soit, les modifications introduites au point de vue de la composition des troupes sont fort insignifiantes. Il n'en fut pas de même de la discipline.

Depuis les États du roi Jean jusqu'en 1614, les cahiers et les ordonnances contiennent à toutes les époques le plus douloureux tableau des désordres des gens de guerre. Pendant trois siècles et demi, ils ont été le fléau des campagnes. Les grandes compagnies traversant la France à la fin du xive siècle et laissant derrière elles une longue trace de sang et de feu ne sont que l'avant-coureur des calamités qui signalèrent la dernière moitié de la guerre de Cent ans. L'horreur de l'oppression féodale est dépassée par la terreur que cause l'approche des compagnies. Qu'elles appartiennent à l'un ou à l'autre parti, les désordres sont les mêmes. La création de l'armée royale amena quelques progrès, mais le xvie siècle vit se renouveler les mêmes maux.

Les compagnies incomplètes, les passe-volants multipliant fictivement le nombre des hommes, les cataines détournant la solde, les gens d'armes mal payés, les déplacements de troupes donnant aux soldats débandés l'occasion de vivre sur le paysan, les exactions et les crimes impunis, voilà en quelques mots le thème invariable des doléances. A ces excès, les députés opposaient une série de mesures si éclairées que, lorsqu'on voulut dans la suite établir une solide organisation, on se borna à les transcrire. Un contrôle sévère des revues et des payements, un règlement sur les étapes, la création d'un corps d'intendance sous le nom de commissaires dés guerres furent dus à Henri IV et à Richelieu, qui ne firent en cela qu'exécuter le vœu général des États Généraux et des notables.

L'action des assemblées se montra donc en cette matière énergique et féconde. Les députés déployèrent surtout cette faculté d'organisation qui a toujours été une des premières qualités du tiers état. Réagir contre le désordre, substituer la règle à l'anarchie, tel fut partout son but. On peut assurer que de 1560 à 1629 ses vœux n'ont été étrangers à aucune des réformes.

## CONCLUSION

Pourquoi notre pays, au milieu duquel étaient nés de si bonne heure les États Généraux, a-t-il dû attendre cinq siècles avant de voir les assemblées délibérantes devenir une des institutions du gouvernement? Sur qui doit retomber la responsabilité d'un retard si fatal à l'expérience politique des Français?

Telle est la question que nous sommes fatalement amené à nous poser, en parvenant au terme de ce travail

Quand les responsabilités s'étendent sur une longue suite de siècles, elles se partagent à l'infini. Cependant, au milieu de cette triste accumulation de fautes, nous pouvons distinguer celles qui appartiennent à la royauté et celles qui pèsent sur la nation.

Pleins du souvenir d'Étienne Marcel, les rois ont toujours considéré les États Généraux comme leurs plus redoutables adversaires; ne les ayant jamais convoqués de bonne grâce, mais sous l'empire d'une nécessité dont ils gémissaient comme d'une faiblesse, ils se sont toujours trouvés dès les premières délibérations en lutte avec les députés. Pénétrée de la tradition impériale que les juristes avaient puisée dans le droit romain, la royauté française n'a compris qu'à de rares intervalles ce qu'elle gagnait

à être en communication avec ses sujets. Orgueilleuse et jalouse de ses droits, elle avait devant les yeux je ne sais quel rêve de grandeur antique qui s'accommodait mal avec la libre délibération. Elle songeait trop à sa propre puissance et pas assez à la prospérité réelle du pays, ou plutôt elle avait identifié ces deux termes au point de confondre les intérêts de la patrie et ceux du trône dans un prodigieux égoïsme dont Louis XIV devait être le plus illustre représentant.

La nation voulait exercer une influence directe sur les affaires de l'État. Le roi aurait cru manquer aux serments du sacre en ne retenant pas intacte entre ses mains la plénitude de la toute-puissance. Voilà l'inébranlable conviction qui se dressait devant les députés quand ils se réunissaient pleins d'ardeur pour réformer l'État! Voilà l'opposition de maximes et de vues qui devait soulever fatalement un conflit entre deux principes si contraires! Comment s'étonner dès lors de la lutte qui naissait entre les députés et le conseil du roi, des moyens auxquels recourait l'impatience du prince, des délais et des ruses, des tromperies et des artifices qui abusaient les membres des États jusqu'au jour où, trouvant la salle des séances démeublée ou close, ils ouvraient les veux et maudissaient leur trop longue confiance!

Ainsi, la royauté a une part considérable dans l'insuccès immédiat des sessions d'Etats; il ne faut pas cependant exagérer l'importance de son action : elle n'est après tout que le premier des coupables. Sur la noblesse et le tiers doivent peser devant l'histoire de lourdes responsabilités.

La noblesse française s'était trouvée investie, au x° siècle, d'un droit absolu sur les terres et sur les hommes; elle avait exercé une tyrannie d'autant plus

intolérable qu'elle était plus voisine de ceux qu'elle écrasait. Il était arrivé un jour où les opprimés avaient tenté de secouer le joug. Les communes et la bourgeoisie étaient issues de cette réaction. Ainsi le tiers était né avec une passion qui faisait partie de sa nature. Loin de s'affaiblir avec le temps, elle demeura aussi vivace après six siècles qu'au moment où il luttait contre la servitude. Toute son histoire politique se résume en une seule pensée : l'abaissement de la noblesse. Le tiers y consacre toutes ses forces : pour effacer les traces de son esclavage, il se courbe devant le despotisme royal. Il implore son alliance, sans en débattre le prix, et, quand il vient siéger dans les assemblées nationales, il met au service de sa hainc le pouvoir qui lui est accordé.

Que faisait de son côté la noblesse? Essayait-elle par une conduite loyale de faire oublier les rancunes qu'elle avait soulevées? Nullement. Elle se tenait à l'écart, mécontente des réformes, ne vivant que pour les armes, et ne participant à la vie nationale que par un goût ardent de la guerre, et le sentiment de la grandeur extérieure de la France. Quand les États Généraux rapprochaient les deux ordres, l'animosité des bourgeois se réveillait au contact des prétentions des gentilshommes. Privilèges abolis dont les seigneurs demandaient le rétablissement, exemption de l'impôt dont ils se targuaient, juridictions seigneuriales dont ils revendiquaient les droits, organisation militaire qu'ils voulaient dominer, presque toutes les questions faisaient naître la lutte entre les deux ordres et renouvelaient l'irritation du tiers état.

Quelquefois cependant ils se rencontrèrent dans les mêmes souhaits, mais des principes tout différents les inspiraient. La noblesse, qui avait un profond mépris pour les roturiers, se montrait mécontente du roi parce qu'il les soutenait. Quand elle demandait la périodicité des États, c'est le pouvoir royal qu'elle voulait battre en brèche; quand elle réclamait les libertés que soutenait le tiers, c'était presque toujours sous la forme d'un privilège, tant les gentilshommes se rendaient peu compte de l'égalité des droits.

Leur âme contenait un singulier mélange de présomption et de générosité. Suivant le courant qui emportait la nation, les cahiers nous montrent les défauts ou les qualités de la noblesse. Avant Richelieu et Louis XIV, Louis XI fut le seul roi qui sut les abaisser, mais les guerres d'Italie et le souvenir glorieux du sang versé pour la France leur rendirent bientôt cette hauteur dédaigneuse qui semblait s'accroître d'assemblée en assemblée, jusqu'aux États de 1614, où l'on vit ressortir, dans leurs querelles avec le tiers, toute l'insolence de leur morgue. Leur vanité croissait avec le déclin de leur pouvoir.

Ainsi, l'attitude de la noblesse fut une des causes les plus sensibles de l'échec des États Généraux de France. Tout autre fut la conduite de la noblesse anglaise. Dès l'origine elle s'était unie à la foule du peuple pour attaquer la royauté : elle avait pris la tête du mouvement et elle avait entraîné les communes à l'assaut de la puissance royale. En France, les seigneurs, maîtres du sol, alors que la royauté était faible, furent naturellement le point de mire des haines et des réactions populaires : ce fut à l'assaut de la féodalité que le roi conduisit le peuple. Tandis qu'en Angleterre les barons protégeaient les communes contre l'arbitraire du souverain, en France le roi protégeait les bourgeois contre l'oppression des seigneurs. En Angleterre, les communes étaient dévouées aux barons; en France, les bourgeois tenaient le roi pour leur défenseur.

Mais, dans ce grand insuccès dont nous recherchons les motifs, quelle est la part du tiers état? Nous avons vu les entraînements de la royauté éprise du pouvoir absolu, nous venons de montrer l'orgueil de la noblesse déplorant la chute de la féodalité, arrivons à cette bourgeoisie française qui avait dans le cœur le sentiment de ses maux, sans se rendre un compte précis du remède. Il ne s'agit point ici de juger le tiers dans le développement complet de son histoire, mais son attitude dans le sein des États. Rien n'est plus différent. Pendant que la nation. depuis l'affranchissement des communes jusqu'à la Révolution, s'avance sans dévier de sa route vers l'égalité civile, le tiers état dans le sein des assemblées nationales tente timidement ses premiers pas vers la liberté politique. Son expérience marche d'accord avec sa passion dominante. Adroit et ferme dans sa lutte séculaire contre la noblesse, il est faible et inhabile quand il s'agit de contrôler le pouvoir royal. Une seule fois il voulut être courageux et il se montra téméraire : il pensait réformer, et il s'apercut qu'il avait mené la France aux abimes. Son ardeur, qui avait besoin d'être entretenue, fut glacée par ce premier échec : dans la suite il lui arriva de refuser les droits qui lui étaient laissés. Trois minorités lui offrirent d'admirables occasions de limiter la puissance du prince; il les laissa échapper, non par indifférence, mais par je ne sais quelle lenteur dans la décision qui donna toujours le temps au pouvoir de clore l'assemblée avant que l'autorité des États se fût développée. Cette faiblesse du tiers a deux causes : la rareté des sessions et la forme des États Généraux.

ll faut de longues années pour qu'un corps ou une compagnie arrive au complet développement de sa force. Quand il s'agit du rôle du tiers, on se montr $^c$ 

plus exigeant. On voudrait qu'en un mois cent ou deux cents délégués venus de vingt provinces se fussent liés à ce point qu'un accord se fût établi entre eux sur la forme du gouvernement et les movens de régler l'intervention des États. C'est à ces hommes. la veille inconnus les uns aux autres, qu'on demande un courage, une énergie, une suite dans les desseins dont le parlement lui-même n'a été capable qu'après des siècles d'expérience et de lutte. Les institutions humaines n'ont que rarement ces éclairs: la solidarité soudaine dans la conduite qui fait les grandes assemblées et prépare les triomphes politiques n'était pas possible en un temps où les esprits n'avaient entre eux aucune de ces communications intellectuelles que fournit à la vie publique l'activité des sociétés modernes.

Au-dessus de ces difficultés matérielles, multipliées par l'abus des mandats impératifs, par la longueur des distances, par la crainte d'un désaveu, se trouve la division même des États, qui était à elle seule un réel obstacle à l'influence sérieuse des assemblées.

Nous avons examiné jusqu'ici le rôle de la noblesse et du tiers; ils devaient attirer les premiers notre attention. Antagonistes dans la grande lutte dont le développement remplit nos annales, c'est sur eux que se fixent tout d'abord les regards; l'action est si vive, le combat si ardent, qu'ils semblent occuper à eux seuls toute l'étendue de la scène. Pourtant il n'en est rien. A côté d'eux se tient un ordre qui puise son autorité dans sa mission divine : étranger par son origine aux passions d'ici-bas et constamment mêlé à leurs discordes, détaché des intérêts de la terre par son principe même et contraint par la force des situations à s'en rapprocher pour en subir les entraves, le clergé se ressentait à tout moment de l'inconséquence

fatale d'une attitude qui ne le mettait jamais à son véritable niveau.

Quand le royaume s'était morcelé en une multitude de souverainetés indépendantes, les évèques, entourés du respect populaire et jouissant d'une puissance morale considérable, avaient été tout naturellement investis de ces fiefs qui étaient alors le signe visible de l'autorité. Ils avaient traversé la féodalité en mêlant dans leurs mœurs les vertus du prêtre aux rudes usages des seigneurs. Appuyés sur de vastes domaines, les évêchés et les abbayes partageaient avec la noblesse les privilèges qui étaient l'apanage de la propriété territoriale. L'identité des droits forma un lien naturel, qui se resserra plus encore quand l'affranchissement des communes vint menacer également les seigneurs, qu'ils fussent laïques ou ecclésiastiques.

Les assemblées politiques nous montrèrent toujours combien était profonde la sympathie qui réunissait dans le même camp les évêques et les nobles. Mais cet attrait ne s'exerçait pas sur tout le clergé : tandis que la noblesse et le tiers se dirigent sans hésiter vers des buts qu'ils connaissent, les ecclésiastiques se sentent emportés par un double courant. Les prélats, jaloux de leurs droits temporels, inclinaient vers la noblesse, tandis que la masse du clergé, avant moins à perdre et se souvenant davantage des maximes de l'Évangile, élevait la voix pour réclamer avec la nation les garanties de justice et d'équité qui faisaient si étrangement défaut à la société féodale. Tel est le secret de la marche incohérente du clergé, défendant tour à tour les privilèges et l'égalité, les droits du passé et les réformes de l'avenir, selon qu'il songeait à ses intérêts d'ici-bas ou qu'il demeurait fidèle aux lois divines qu'il avait le devoir d'ensei

gner. Dans les grands débats politiques, la noblesse trouvait presque toujours en lui un allié qui était prêt à l'abandonner pour une foule de revendications secondaires.

Revenons maintenant à l'organisation intérieure des États Généraux. Qu'y trouvons-nous? Le troisième ordre, qui représentait la majorité de la France, voyait se dresser contre lui, dans les plus graves questions, la coalition des deux ordres privilégiés. Que faire contre cette alliance? Comment la rompre? De quelle facon s'y soustraire? A ce problème qui se posait pendant toute la session devant les députes, le tiers ne trouvait d'autre solution que l'abstention : il se refusait à délibérer avec la noblesse et le clergé, fuvait les réunions communes, les plus intéressantes de toutes, s'éloignait des conférences auxquelles il était convié, et répondait froidement qu'il ne pouvait délibérer, si l'on ne trouvait un moyen d'équilibrer les forces. Voilà l'obstacle devant lequel échouèrent au xviº siècle la plupart des sessions! Le tiers état montra plus de défiance que de hardiesse, il sut mal défendre l'autorité des assemblées et il ne triompha que le jour où il eut assez de résolution pour obtenir la suppression des ordres.

En résumé, plus d'intelligence que de courage, plus d'ardeur que d'esprit de suite, voilà le trait distinctif du caractère que le tiers état montra dans ses luttes politiques. Autant les cahiers font ressortir la profondeur de son instruction et l'étendue de ses connaissances, autant son attitude était hésitante et timide pendant les délibérations qui mettaient en contact les trois ordres et le pouvoir royal.

Ainsi le roi, le clergé, la noblesse et le tiers doivent porter à des degrés divers, suivant les temps, une part dans la responsabilité de nos échecs. Tous quatre ne surent jamais voir que leurs intérêts immédiats: aucun ne sut tourner les yeux vers l'avenir. Ne cherchant qu'à se dégager de toute entrave, le roi et la noblesse pour dominer, le tiers pour cesser de souffrir, ils ne comprirent jamais l'art des transactions et prolongèrent aveuglément la lutte jusqu'au jour où, toutes choses étant poussées à l'extrême, le moindre changement devait fatalement provoquer une révolution.

Mais détournons nos regards de ces douloureuses déceptions; il est temps d'examiner quels furent les résultats positifs des États Généraux et de rapprocher ainsi dans nos souvenirs les succès et les déceptions.

Nous venons de voir comment les États furent impuissants à fonder en France la liberté politique : au point de vue du gouvernement central, leur influence fut en résumé à peu près nulle. Les États du roi Jean osèrent seuls modifier le conseil du roi et s'emparer de la conduite des affaires; mais ni dans le xvo, ni dans le xvo siècle, ils n'essayèrent de marcher dans cette voie. Les plaintes et les subsides, voilà leur unique domaine, voilà le seul dont ils se soient constitués les gardiens exclusifs et jaloux.

Les cahiers de doléances sont le plus grand monument que nous aient laissé les États: Église, justice, législation, finances, commerce et armée, en un mot, toutes les questions qui intéressent la France s'y trouvent successivement traitées avec une connaissance approfondie des faits et parfois avec une admirable éloquence. C'est là qu'on retrouve le génie national et qu'on prend sur le fait la lutte des ordres et les progrès incessants du tiers état. On voit à l'œuvre cette ruche laborieuse dont le xvie siècle nous fait entendre le bourdonnement: on suit son travail, et on s'attache malgré soi au sort des débats les plus

arides, parce qu'en soulevant tour à tour les espérances et les colères des trois ordres, ils laissent entrevoir le fond même de la pensée des députés. Quel que puisse être le jugement de la postérité sur telle ou telle opinion, ces cahiers doivent rehausser à nos veux le temps qui les a produits. Les générations qui concevaient et proposaient ces réformes étaient capables de grandes choses : l'élévation de leur pensée. la hardiesse de leur style nous sont de sûrs garants de leur intelligence. A la mort de Louis XI, à l'avènement de Charles IX, deux fois sous Henri III, au début du règne de Louis XIII, les États nous offrent ces vastes compilations dans lesquelles on trouve à chaque page le souffle de 1789. Réformes civiles, judiciaires, législatives, sociales, tout est examiné, discuté, réfuté, avec une précision qui égale souvent les meilleurs livres publiés à la même époque. Voilà ce que les députés laissaient entre les mains de la royauté à la fin de chaque session.

Une seule fois la rédaction de l'ordonnance qui devait résumer ces vœux fut commencée en présence des députés; l'Hospital était alors chancelier de France. Si l'on excepte cet heureux moment, les États se terminèrent tous au milieu de la plus morne tristesse : la fin de la session était brusquée, les cahiers remis à la hâte, les promesses banales, les conseillers du roi distraits et impatients : les députés se séparaient la douleur dans l'âme et se retiraient dans leur bailliage en maudissant la mauvaise foi des hommes et la corruption des cours. Le peu d'effet des États se répandait alors dans les provinces et y semait l'irritation et le découragement. De cette triste expérience est sortie l'opinion généralement répandue de la stérilité des États Généraux.

Au terme de ce travail, sommes-nous donc amené

à reconnaître que les assemblées de l'ancienne monarchie n'ont produit aucun résultat? Non, sans doute. Tout d'abord nous devons constater qu'il est une branche de l'administration royale sur laquelle l'influence des États fut directe : nous avons dit que le vote de l'impôt appartenait de droit et de tradition aux députés du royaume. Dans tous les temps où ce droit leur fut sincèrement concédé, nous voyons les députés tour à tour et à propos larges et économes, ralentissant la marche ascendante des dépenses publiques, sans se refuser jamais aux sacrifices nécessaires à l'honneur et au salut de la nation. Sous le roi Jean, ils enlevèrent au pouvoir les abus du faux monnayage et n'hésitèrent pas à voter peu après la rançon du roi prisonnier des Anglais. Dépouillés de leur droit de vote, ils n'en retrouvèrent l'usage que pendant l'invasion anglaise et s'en servirent largement pour offrir chaque année au roi tout ce que la misère publique permettait de consacrer à la délivrance du royaume. Abdiquant ce droit pendant une de ces servitudes volontaires que nous montrent fréquemment nos annales, la nation le revendique et le reprend aux États de Tours lorsque le pouvoir absolu l'a ruinée : elle réduit tout d'un coup l'impôt des trois quarts et donne au peuple vingt ans d'économie et de prospérité. La France s'endort encore une fois au bruit des guerres d'Italie, et son réveil est signalé sous Charles IX par de nouveaux efforts pour la réduction des dépenses. Les États demeurent dès lors sur la défensive : trois fois les rois veulent leur arracher des subsides, pendant trois sessions ils multiplient les refus, et cette résistance témoigne de leur droit incontestable de voter l'impôt.

N'y a-t-il pas dans la suite de cette attitude, tantôt ferme et sévère, tantôt hardie et féconde en succès

un des résultats les plus remarquables et les plus positifs des États? C'est là ce que nous pouvons appeler le résultat direct des États Généraux.

Si ces grandes assemblées n'avaient pas eu d'autre effet, il nous serait encore permis de partager la tristesse des députés, mais nous n'avons pas les mêmes raisons de gémir : l'histoire a d'autres points de vue. Les causes des événements, leurs conséquences, le lien qui les rattache sont autant de rapports qui échappent nécessairement aux contemporains; de loin, nous sommes mieux placés pour en saisir l'ensemble et en mesurer la portée.

En examinant toutes les sessions, on serait tenté de croire qu'il était dans la destinée des États Généraux de ne pas porter de fruits immédiats, mais de donner au royaume, à une date plus ou moins prochaine, l'ensemble des réformes que les députés avaient conçues. C'est là un caractère commun à toutes les assemblées que notre ancienne France a vues pendant quatre siècles. Remarquons-le bien, cette singulière et constante loi a dominé tous les temps. Les États du roi Jean périssent dans l'anarchie; le prince qui représente la réaction contre les désordres populaires applique successivement toutes les idées qui avaient germé dans l'imagination féconde des réformateurs.

Louis XII reprend un à un tous les projets formés par les États de Tours et en tire ses plus belles ordonnances.

Les vœux émis dans les trois grandes sessions tenues sous les derniers Valois reparaissent et revivent appliqués par le génie de Henri IV, qui puise dans ce vaste recueil d'idées et réalise ainsi tout ce que souhaitait depuis trente ans en France l'opinion publique.

Les États de 1614 se séparent sans résultats : deux

assemblées de notables se réunissent à dix ans d'intervalle. L'admirable administration de Richelieu applique ce qu'avaient conçu les députés et les notables.

Il y a là une frappante unité. Ce rapprochement réfute de lui-même la remarque des écrivains qui, en voulant démontrer la stérilité des États Généraux. font ressortir l'oubli dans lequel les ont laissés les trois meilleurs rois des trois siècles que nous étudions: Charles V. Louis XII et Henri IV. Quelle que fût leur opinion sur les États, ils ont précieusement recueilli les idées qui y étaient nées. Qu'on ne voie pas seulement dans ce fait permanent le simple résultat d'un courant des esprits appelant une réforme administrative et devant par là même faire naître un prince ou un ministre qui satisfit ce besoin général. Il y a entre les vœux des États et le rôle du prince un lien plus étroit : le texte même des cahiers a été sous les yeux de ceux qui ont rédigé les ordonnances de Charles V et de Louis XII. Henri IV. en voulant satisfaire la France et rétablir l'ordre, a eu pour but constant l'application scrupuleuse des ordonnances de l'Hospital et de l'ordonnance de Blois, violées et dédaignées le jour même de leur promulgation. Ces princes ont senti, à des degrés divers, mais tous ils ont compris quelle était la valeur du trésor que contenaient les cahiers. Ainsi, à prendre la suite de l'histoire administrative, judiciaire ou législative de la France, l'influence des États Généraux se retrouve dans ces vastes ordonnances dont jusqu'ici on a toujours fait honneur aux rois et à leurs conseillers. Considérées sous ce rapport, nos assemblées ne sont étrangères à aucune des phases de notre développement national : elles se rattachent à ce mouvement général des idées qui a constamment soutenu la royauté dar

la grande œuvre de l'unité française. Tel est le résultat indirect, mais incontestable, des États Généraux.

Notre jugement serait incomplet si nous omettions l'effet moral des États; on doit en tenir grand compte: ils ont été d'époque en époque une protestation contre la servitude politique. Autour d'eux s'est groupé dans tous les temps un parti d'hommes intelligents, philosophes, écrivains, magistrats, en qui se révélait le don de la parole et qui conservaient au fond de leur cœur l'attachement aux idées de liberté publique et de contrôle. En certains temps, le succès a semblé bien près de couronner leurs espérances : en 1484, la théorie constitutionnelle paraissait formée, et, dans toutes les assemblées, nous retrouvons l'affirmation plus ou moins précise de « certains principes tutélaires », tels que le libre consentement des impôts, l'intervention du pays dans ses propres affaires, la responsabilité des conseillers du prince. « Si ces maximes n'ont jamais péri en France, dit un illustre historien, les États Généraux y ont puissamment contribué, et ce n'est pas un léger service à rendre à un peuple que de maintenir dans ses mœurs, de réchauffer dans sa pensée les souvenirs et les droits de la liberté 1. » Ne nous lassons pas de répéter que les États Généraux ont eu cette vertu et que, s'ils n'ont rien fondé, ils ont conservé des doctrines et préparé des institutions.

En dehors de cette appréciation, qui nous paraît seule équitable, il faut laisser également de côté les apologistes enthousiastes des États, qui, voyant dans le passé le modèle exact de nos institutions parlementaires, veulent y retrouver jusqu'aux formes des gouvernements modernes, et les détracteurs également

<sup>1.</sup> M. Guizot, Histoire de la civilisation.

passionnés, qui prétendent tirer des querelles du passé la preuve de l'impuissance de notre race. Loin de nous ces deux excès : oui, il est incontestable que les États Généraux n'ont jamais été une institution régulière, dont le rôle dans la monarchie ait été ni fixe ni déterminé. Mais, si ces assemblées ont traversé notre histoire comme de brillants météores, elles ont laissé des traces lumineuses, elles ont donné des impulsions fécondes; ainsi que ces étoiles qui ont guidé dans la nuit les pasteurs de la Judée, elles ont été pendant trois siècles la consolation des faibles et l'espérance des opprimés.

Indépendamment des éclaircissements que nous recueillons pour l'histoire, n'y a-t-il pas encore quelque autre enseignement à tirer de cette longue suite d'épreuves? Ces alternatives d'une nation s'éprenant tour à tour du pouvoir absolu et des idées de contrôle ne nous rappellent-elles pas d'autres vicissitudes plus chères à notre cœur et toujours présentes à notre pensée? La vue des souffrances et des combats d'un autre siècle ne console pas des maux présents, mais elle écarte le découragement qui en fait l'amertume. Ce que nous apprenons en interrogeant nos annales, c'est que nous avons à supporter des maux et à surmonter des obstacles dont les générations passées ont plus d'une fois triomphé. Voilà la grande lecon que nous donne l'histoire! Notre orgueil se complait trop souvent à proclamer nos épreuves inouïes et nos déceptions incomparables. Vaine illusion de la faiblesse que nous donnons pour excuse à notre lâcheté! Nous voyons se reproduire sous des formes qui nous trompent la même série d'événements, le même retour de succès et de revers. Il est dans la destinée des nations de ne jamais suivre dans leur développement un cours absolument régulier : leur marche se raler

ou s'accélère suivant une loi mystérieuse dont Dieu seul a le secret. Il arrive même que le but semble parfois s'éloigner; ce sont là les temps d'épreuve: périodes douloureuses d'angoisses et de doute dans lesquelles l'âme inquiète a besoin de tourner ses regards en arrière et de demander conseil aux générations écoulées! A ces époques ténébreuses, l'histoire est à la fois une étude et une diversion! Qu'elle soit mille fois bénie, quand elle est une force et un encouragement! quand elle nous apprend qu'avant nous nos pères ont plus longtemps gémi, qu'ils ont plus douloureusement souffert, sans que le but si souvent entrevu et si vaillamment poursuivi ait échappé à leur courage.

Le grand mal de notre temps, c'est l'abattement: l'illusion et l'impatience l'ont également produit. Nous avons cru trop tôt que notre pays avait atteint le terme de ses destinées: nous nous sommes trop vite irrités de ses échecs.

Du xiie au xviie siècle, la France a vu un grand fait s'accomplir : la destruction du pouvoir féodal et l'abaissement de la noblesse; cinq siècles y avaient contribué; la nation était née et avait grandi au milieu de cette lutte que nulle génération n'avait désertée. Sous l'effort d'une grande oppression, les Français s'étaient montrés capables d'une grande suite. Richelieu et Louis XIV marquent le terme de ces ardeurs nationales: désormais la noblesse n'a plus de pouvoir. la royauté l'a écrasée et l'a privée de toute autorité dans l'État. Le roi a tout concentré sur sa tête. Le peuple qui n'a vu jusqu'ici qu'un ennemi, la noblesse, s'aperçoit que la domination vient de ce roi qu'il avait toujours eu pour allié. Il se sent abandonné et s'inquiète. Un siècle s'écoule, siècle de calme apparent, mais au fond plein de trouble et d'agitation. Le tiers état n'en doute plus, il a deux adversaires. Les haines s'accumulent, et, quand la Révolution éclate, elle emporte avec les derniers vestiges de la féodalité le trône dont il a si longtemps défendu les droits et soutenu les prétentions.

Quoi qu'on en ait pu dire, la révolution de 1789 n'établit définitivement en France que l'égalité. — Cette victoire a coûté cinq siècles d'efforts.

Il reste aujourd'hui à fonder parmi nous la liberté.

— Il n'y a que quatre-vingts ans qu'il nous est permis d'y travailler de nos propres mains.

Les antécédents de cette grande idée n'ont pas une si lointaine origine que les efforts de la nation vers l'égalité; quelques hommes en ont dans tous les temps conservé le culte, nous en avons rencontré les germes. mais elle ne s'est développée et n'est devenue populaire qu'au xvine siècle. Mèlée à la Révolution comme une grande espérance, déshonorée par ceux qui en firent une menace, la liberté fut souillée de sang et demeura étouffée entre deux despotismes. Elle a traversé depuis toutes sortes de périls et de misères. mais, si l'on veut marquer exactement ce qu'elle a définitivement fondé en 1789, nous ne trouvons à vrai dire qu'un seul droit réellement conquis, c'est celui que nos pères nommaient : le libre vote des subsides, le vote annuel de l'impôt, qui entraîne à sa suite, comme conséquence forcée, la périodicité des États.

Il n'y a pas d'illusion à se faire, voilà jusqu'ici les seules garanties indiscutables, dont une réaction passagère peut altérer les formes, mais dont le fond ne saurait être arraché à la nation. En dehors de cette double sauvegarde, qui contient en germe l'ensemble des droits publics, tout est à faire. L'intervention politique du pays dans ses propres affaires, la responsabilité sérieuse et incessante des agents du pouvoir,

n'existent ni en droit ni en fait 1. Nous avons cru tenir un instant ces instruments de la liberté : ils ont échappé à nos débiles mains. Il faut les saisir de nouveau, y appliquer nos forces et cet esprit de suite qui a fait le triomphe absolu de l'égalité. Le succès de nos espérances libérales est à cette seule condition. La nation, héritière de ce courageux tiers état qui a créé sa puissance, comprendra-t-elle que l'égalité est à tout jamais fondée et qu'il est temps de réunir toutes les forces viriles du pays pour conquérir la vraie liberté? Le peuple écoutera-t-il au contraire ces esprits envieux, précurseurs de sa ruine et de son abaissement, qui le poussent à considérer comme ses adversaires une noblesse anéantie, un clergé aujourd'hui sans pouvoir dans l'État ou bien une bourgeoisie ouverte à tous les mérites ou à toutes les fortunes? Contre ces ennemis imaginaires, la lutte est déraisonnable et funeste : cette déplorable méprise ajournerait sans doute, mais ne pourrait empêcher le triomphe des institutions libres.

Si ce malheur de notre histoire excite nos regrets, rappelons-nous que le gouvernement représentatif n'a pas un type unique; si nous ne pouvons lui donner les formes qui l'ont fait prospérer dans d'autres pays, nous ne manquons ni de modèles à imiter ni d'exemples à suivre. Comparons, lisons, étudions, ne nous lassons pas de connaître, d'agir et d'espérer. Nous avons le droit de demeurer fiers de ce que notre histoire nous a légué. Tous les peuples ont-ils dans leurs annales une tradition constante du gouvernement pondéré? Trouvent-ils à toutes les époques des

<sup>1.</sup> Nous donnons cette conclusion telle qu'elle a été écrite en décembre 1868. Depuis cette époque, la France a été mise en possession de tous les instruments de la liberté. En a-t-elle acquis l'esprit? C'est au lecteur de répondre.

àmes généreuses, des orateurs ardents poursuivant avec constance l'idéal que nous rêvons encore aujourd'hui? Il y a là une fortune rare qui ne nous permet ni de déchoir ni d'abdiquer. Eh quoi! nous perdrions courage parce que cinquante ans après la Charte nous n'avons pu donner à la nation les mœurs de la liberté! Enfants que nous sommes, ignorons-nous donc qu'il faut des siècles pour mûrir une idée? Trois cents ans ont été nécessaires pour fonder le régime féodal; cinq cents ans ont été employés à le détruire. 1789, c'est hier pour les hommes de notre temps. Il n'y a de puissant en ce monde que les forces qui se composent de petites forces accumulées. De même, dans l'histoire des peuples, il n'y a d'irrésistible que les principes composés d'une multitude d'idées successives qui ont pénétré une à une dans le cerveau des hommes. Voilà pourquoi les institutions ne s'établissent pas en un jour : comme les vieux chênes de nos forêts, pour s'attacher au sol, elles ont besoin de profondes racines. Ne nous laissons pas enivrer par de folles illusions! Substituons à nos impatiences fébriles une ferme confiance en des destinées meilleures! L'étude de nos annales doit retremper notre foi dans l'avenir, fortiflons-la sans cesse, et, quel que soit le sort que la Providence réserve à notre chère rpatrie, proclamons, au nom de son passé, l'inébranlable certitude de nos espérances.

. .

### **APPENDICES**

### APPENDICE A

#### LES ÉLECTIONS DE DÉPUTÉS

### DE 1302 A 1614

SOMMAIRE. XIV<sup>e</sup> siècle, p. 242. — 1483, p. 248. — 1560 à 1614. 1. Convocation royale, p. 252. — 2. Rédaction de cahier et élection, p. 256. — 3. Assemblée de bailliage: Clergé, p. 259. — Noblesse, p. 260. — Tiers état, p. 261. — 4. Électeurs et éligibles, p. 264. — Pays d'États, p. 267.

Dans l'année qui précéda la réunion des États Généraux de 1789, les formes des anciennes élections ont été l'objet des plus vives controverses, mais l'attention publique se concentrait sur quelques modifications ardemment réclamées : les élections dans les assemblées de bailliages, le vote commun des ordres et par-dessus tout le doublement du tiers. tels étaient les problèmes autour desquels se groupaient les arguments et s'entassaient tour à tour brochures, mémoires et pamphlets. C'était une sorte d'effervescence de souvenirs qui se produisait à la veille de toutes les sessions d'États Généraux et surtout lorsqu'une longue lacune avait précédé leur réunion. Il paraissait alors une multitude d'écrits rappelant les anciennes formes, mais aucun ne nous présente un résumé fidèle et complet des élections de députés depuis les premiers États. A côté de documents authentiques, il y avait un plus grand nombre de pièces publiées à l'appui d'une prétention spéciale. Aussi

l'histoire ne doit-elle pas puiser indifféremment à une telle source; elle peut tout au plus y trouver les éléments d'un tableau d'ensemble. Nous voulons recueillir ici les traits épars qui peuvent peindre la suite de ces élections, si dissemblables à l'origine des États Généraux, montrer les différents systèmes et les modifications qu'ils ont subies et, sans aller jusqu'en 1789, indiquer les principes qui réglaient du xive au xvie siècle le choix des députés.

### XIVe siècle.

Et, tout d'abord, devons-nous fixer en 1302 les plus anciennes élections? Faut-il admettre que les premiers députés fussent ces représentants des bonnes villes qui, en prenant place auprès des prélats et des nobles, constituèrent l'assemblée des trois états de France?

Pour le troisième ordre, la réponse ne saurait être douteuse, puisqu'avant Philippe le Bel il n'avait jamais siégé dans aucune assemblée d'États. S'il était venu auprès du roi des envoyés des villes, leur mission, réduite à un objet spécial, leur était conférée par une délibération de l'échevinage, mais nullement par voie d'élection publique.

La noblesse connaissait encore moins le système des délégations. Appelés à conseiller leur suzerain par un droit personnel qu'ils tiraient de leur naissance et de leurs possessions territoriales, les barons étaient directement con-

voqués par le roi.

C'est dans l'ordre du clergé, à l'ombre des monastères, parmi ces communautés nombreuses et puissantes avec lesquelles il fallait compter au xine siècle, que se sont en réalité produites les premières élections politiques. La constitution même de l'Église, la suite de ses conciles, les formes primitives qui réglaient le choix des évêques, tout et ensemble de faits fondés sur une vaste hiérarchie sortie de l'élection, devaient préparer naturellement le libre choix des députés ecclésiastiques. Ce serait cependant une grave erreur de croire que, pendant la première moitié du xive siècle, les membres du clergé siégeaient tous dans les assemblées en vertu d'une véritable élection. Un grand

nombre de prélats, traités comme les grands vassaux, recevaient du roi des lettres de convocation personnelle. Les évêques ainsi appelés avaient la faculté de se substituer un procureur qui se rendait aux États en leur lieu et place, faculté dont ils usaient fréquemment. Les abbaves, possédant des terres considérables d'où dépendaient parfois des villes entières, étaient régulièrement convoquées, par l'intermédiaire du bailli qui leur adressait les lettres royales. Leur organisation, admettant l'élection des supérieurs, appelait par une conséquence nécessaire une désignation semblable pour le représentant auprès du roi. L'élection avait lieu dans la grande salle du monastère, en présence de témoins ou d'un notaire appelés pour lui donner une plus grande solennité 1. Tantôt les religieux déléguaient leur abbé ou les chanoines le doyen du chapitre, tantôt ils choisissaient de simples moines : il leur arrivait parfois de prendre un étranger au diocèse, un jurisconsulte ou tout autre laïque 2.

Les nobles figuraient tous dans les assemblées en vertu de leurs titres ou plutôt à raison des terres dont ces titres étaient le signe. Le roi n'appelait pas à cette époque un représentant de la noblesse du bailliage, mais le comte ou le baron qui en était le premier seigneur. La plupart des nobles recevaient une lettre lu prince <sup>3</sup> qui convoquait tel ou tel personnage dont il in portait de consulter l'opinion ou de s'assurer les services et la fidélité. L'intérêt du royaume l'exigeait. En un temps où la force réglait tous les diffèrends, où l'armée, sans le concours de la hiérarchie féodale, n'était rien, quelle autorité auraient eue les décisions emportant paix ou guerre sans l'assentiment certain des principaux chefs de la féodalité? Les seigneurs ne choisirent donc pas de députés \*, mais, en revanche, il

<sup>1.</sup> Archives nationales, *Trésor des chartes*, 414, A, n. 98 79, 81. 2. Un évêque, un gentilhomme, un officier de justice; la variété des choix est absolue (id., n. 98 39, 69).

<sup>3.</sup> Cette règle souffrait de nombreuses exceptions, les seigneurs d'un rang moins élevé recevant leurs lettres des mains de leur suzerain ou du bailli royal.

<sup>4.</sup> En 1317, douze nobles toulousains, quatre chevaliers et huit damoiseaux élurent, au nom de tous les nobles, deux che-

arrivait souvent qu'ils se faisaient remplacer par des procureurs qu'ils investissaient du pouvoir de négocier et de traiter en leur nom. Le duc de Bretagne chargeait de cette mission de puissants seigneurs, tandis que des nobles de moindre importance déléguaient un chevalier, un simple écuyer, quelquefois même un clerc ou un légiste <sup>1</sup>.

Ainsi, pour la noblesse, le principe était la comparution personnelle : dans le clergé, les prélats se substituaient des procureurs spéciaux, tandis que les abbayes et les chapitres faisaient choix d'un délégué qui représentait seul un être collectif.

Comment « les gens des bonnes villes » assistèrent-ils aux États généraux? De comparution personnelle, il n'y en avait pas de possible. Le premier magistrat de la ville pouvait être appelé par le roi, mais la convocation du maire ou du consul se produisait comme un fait isolé, non comme un droit. D'ailleurs, il faut le reconnaître, dès les premiers États Généraux, l'honneur de se rendre auprès du roi et de siéger à côté de la noblesse et du clergé touchait infiniment moins les députés que ne les effrayaient la certitude d'un voyage pénible, de périls inévitables, d'une longue absence et, comme récompense de tant de fatigues, la perspective d'une profonde ingratitude et souvent les éclats de l'irritation publique lorsqu'au retour ils apporteraient la nouvelle de lourds impôts accordés au roi. Telle est, à examiner les choses de près, une des raisons qui empêchaient le premier magistrat d'accepter cette mission. Il faut ajouter que, dans certaines villes, le maire ou le consul ne pouvait s'éloigner de la cité pendant l'exercice de sa charge. Il fallait donc que la ville fit un choix lorsqu'elle recevait les lettres royales 2. Mais les formes usi-

valiers comme procureurs (*Trés. des ch.*, 444, nos 5, 10). M. Hervieu, dans ses recherches, ne cite que cette exception (*Rev. de législ. française*, 1873, p. 408).

<sup>1.</sup> Trés. des ch., 414, A, nos 2 et 8, 444.

<sup>2.</sup> Voici ce qui se passa en 1302: — Le 15 février, le roi adressa des lettres de convocation au sénéchal de Beaucaire; — le 13 mars, celui-ci les transmit, avec ordre d'y obéir, au gouverneur royal de Montpellier; — le 16 mars, les huit consuls reçurent les lettres royales et se mirent en demeure de les exècu-

tées variaient suivant les provinces, suivant les coutumes locales, d'après la constitution même de la cité ou le caprice de ceux qui l'administraient. Examinons successivement le mode d'élection adopté par les villes qui obéissaient directement au roi et par celles qui possédaient une charte de commune.

Dans les premières, le représentant de l'autorité centrale exerçait toujours une influence considérable. On cite des villes dans lesquelles le prévôt royal nommait seul le député. Par un contraste digne de frapper l'attention, c'était également dans des cités placées sous l'administration des prévôts que nous rencontrons des députés choisis par l'universalité des habitants. Ainsi les villes prévôtales nous montrent à la fois les élections supprimées ou livrées au commun peuple sur lequel le prévôt exerçait une action décisive.

Les villes de commune depuis longtemps maîtresses d'elles-mèmes, jalouses de leurs prérogatives et fidèles à leurs traditions, n'abdiquèrent jamais le droit de choisir leurs députés. Le plus souvent le maire et les échevins issus eux-mèmes d'une première élection prenaient seuls part au vote. C'était en réalité un suffrage à deux degrés. Le nombre des électeurs variait suivant les villes : tantôt un certain nombre de bourgeois, habituellement réunis et consultés dans les grandes affaires, s'adjoignaient aux échevins; tantôt le corps municipal appelait tous les bourgeois à exprimer leur vote; il y avait quelques villes où, dès cette époque, il semble que tous les habitants concouraient à l'élection 1.

ter. Doc. inédits. États sous Philippe le Bel, p. 1 à 4. — V. encore les lettres qui précèdent l'assemblée de Montpellier. Ibid., p. 101, 102.

1. Les États tenus à Tours en 1308 ont donné lieu à un dépouillement complet des procurations dont M. Boutaric a publié le tableau dans l'article cité plus bas. On pourra constater d'une façon à peu près absolue que les maires n'élurent jamais seuls les députés; les jurés, les échevins, les bourgeois, les pairs de la commune, leur étaient toujours associés; la formule la plus fréquente est celle-ci: « le maire et les bourgeois ». Dans la Picardie, le Laonnais, le Soissonnais, le Ponthieu, l'Artois et la Telles furent les origines diverses des députés pendant la première moitié du xiv° siècle <sup>1</sup>.

Nous avons dù nous borner à recueillir les traits principaux qui étaient spéciaux à chaque ordre. En un temps de transformation où l'unité ne se montre nulle part, vouloir entrer dans le détail des formes suivies serait une recherche téméraire et sans grand intérêt qui nous ferait perdre de vue l'ensemble. Ce qui précède permet de comprendre d'où venaient la plupart des membres des États Généraux qui tentèrent, sous le roi Jean et sous la régence de son fils, une grande révolution politique.

Toutefois, il se produit un changement que nous devons signaler et que l'abaissement momentané du pouvoir royal a dû contribuer à faire naître. Nous voyons comparaître des députés qui représentent le clergé ou la noblesse d'un bailliage ou d'une province. En lisant les procès-verbaux ou les chroniques, il paraît évident que tous les prélats et que tous les seigneurs ne sont plus personnellement convoqués par le prince, que parmi eux quelques-uns sont animés de sentiments peu favorables au roi et qu'ils sont prêts à joindre aux doléances du peuple les plaintes de leur ordre. D'où vient ce fait nou-

Flandre, où le régime municipal était en pleine vigueur, l'expression usitée est « le maire et les échevins ».

Les Prèvôts, au contraire, nommaient souvent seuls (à Dourdan, à Vire, à Vassy, à Châteauneuf-sur-Loire, à Boiscommun, etc.). Quand ils se faisaient assister dans cette opération, voici la formule insérée dans la procuration : « Le Prèvôt, du commun assentiment des habitants... du commun accoutrement des habitants... » (À Larzicourt, à Châtillon, à Milly, à Beaugency, à Clermont, etc.)

A Lunel, 336 habitants élisent en 1303 4 députés; à Lodève, 544 habitants choisissent 3 députés. États sous Philippe le Bel, p. 161, 176.

1. Voir, pour plus de détails sur les premiers États Généraux : 1° le travail de M. Boutaric intitulé: Les premiers États Généraux (Bibl. de l'Éc. des Chartes, 5° année, t. I); 2° les recherches de M. Hervieu, qui a accumulé tous les exemples et toutes les exceptions (Rev. de légis. franç., 1873, p. 380 et suiv.); 3° enfin le volume des Documents inédits: États sous Philippe le Bel, où nous avons réuni tous les textes.

veau? La tenue fréquente des États Généraux dans les premières années de ce siècle avait produit un résultat dont l'histoire n'a pas encore démêlé bien clairement la nature. A l'imitation des assemblées que le roi appelait autour de lui, des réunions moins nombreuses eurent lieu dans les villes principales afin de délibérer sur les intérêts spéciaux de la province. Déjà certaines parties de la France connaissaient ces assemblées locales, mais elles devinrent plus générales sous les premiers Valois. Était-ce réellement des réunions de délégués se consacrant périodiquement à l'examen des affaires de la contrée? Ces assemblées n'avaient-elles pas, ainsi que l'ont cru certains érudits, qui les ont nommées des Etats généraux fractionnés, tous les pouvoirs des assemblées tenues par le roi? Les questions de paix ou de guerre, celles intéressant tout le royaume ne leur étaient-elles pas soumises? C'est là un problème qui ne peut se discuter incidemment et encore moins se résoudre à la légère : il nous suffit de retenir en ce moment que la première moitié du xive siècle vit naître et se multiplier les États provinciaux. Ces assemblées, qui réunissaient tous les nobles et tous les ecclésiastiques, donnèrent bientôt l'idée aux premiers ordres de déléguer quelques-uns de leurs membres aux États Généraux. Le député résumait en lui tous les pouvoirs et épargnait ainsi à la province des frais plus considérables. Ce fut, à n'en pas douter, du sein des États provinciaux que sortirent les députés qui représentèrent pour la première sois le clergé séculier ou l'ensemble de gentilshommes d'un bailliage 1.

A cette cause il faut ajouter un état général des esprits qui devait tendre au même résultat. Le souffle d'indépendance qui se manifesta en 1355 et que les malheurs de la guerre rendirent si violent après le désastre de Poitiers,

<sup>1.</sup> Nous avons eu plus d'une occasion de signaler plus haut les rapports des députés aux États du roi Jean avec les assemblées provinciales dont ils étaient, sans aucun doute, les délégués (t. I, p. 74), auxquelles ils adressaient le compte rendu des débats, et qui transmettaient aux députés des instructions (t. I, p. 76).

n'atteignit pas seulement le troisième ordre, mais exerça une influence puissante sur la masse du clergé et même sur une partie de la noblesse. Dans les deux premiers ordres, les clercs et les gentilshommes n'étaient pas fâchés de substituer aux convocations personnelles plus ou moins capricieuses une désignation directe. Si, plus tard, lors de la réaction de l'autorité royale. Charles V eut occasion de reunir autour de lui des prélats et des nobles, ces convocations directes n'étaient plus qu'une exception; le coup était porté. Seules, les assemblées de notables devaient voir des membres appelés par le choix royal : ce qui demeura le caractère des États Généraux, ce sut l'origine pleinement indépendante des trois ordres. A part ce trait distinctif, nous nespouvons retrouver, sous Charles V et son malheureux successeur, d'indications sur le choix des députés.

### 1483

Pour recueillir sur les élections quelques détails, il nous faut franchir presque tout le xv° siècle et arriver à ces grands États de Tours, tenus peu de mois après la mort de Louis XI, les plus mémorables de notre histoire politique et peut-être les plus dignes de notre attention au point de vue qui nous occupe <sup>1</sup>.

En 1483, dans un grand nombre de bailliages, les députés furent choisis, non par leur ordre séparément, mais par les trois ordres réunis. Les lettres royales engageaient d'avance à adopter ce mode d'élection. « Nous, pour ces causes, disait le roi, dans une lettre adressée aux gens de l'Église, nobles et bourgeois, voulons et vous mandons que, en toute diligence, vous vous assemblez et vous eslissez trois personnages nostables de nostre seneschausée et non plus : c'est assavoir ung d'Église, ung noble et ung

<sup>1.</sup> Nous ne nous arrêtons pas aux États de 1468, dont la constitution présente de singulières anomalies; cependant il y eut quelques élections faites en commun par le clergé et le tiers état. (Voir l'article de M. Viollet sur ces élections. Bibl. de l'Éc. des Chartes, t. 11, 6° série.)

1483 249

de l'estat commun <sup>1</sup>. » La lettre est collective et, dans la plupart des bailliages, les trois ordres ont conformé leur conduite à son esprit en se réunissant « tous ensemble pour le choix des députés <sup>2</sup> ».

Presque sous les yeux de la cour qui était alors à Blois eurent lieu les élections de Tours : les représentants des principales villes et abbayes se réunirent avec quelques seigneurs au chef-lieu du bailliage dans la ville de Tours et choisirent en commun l'abbé de Marmoutiers, le seigneur de Maillé et Jehan Briçonnet. Les élections d'Amiens s'accomplirent dans les mêmes conditions. Dans son rapport à l'Échevinage, Jehan de Sainct-Delys en témoigne formellement <sup>3</sup>. A Rouen, le clergé consentit, après quelques lésitations, à se rendre à l'Hôtel-de-Ville pour procèder à l'élection. Enfin à Lyon, le député du troisième ordre fut nommé dans une assemblée de trois États.

En même temps que cette transformation se produisait, les désignations personnelles du roi devenaient de moins en moins fréquentes. Si quelque prélat d'un rang supérieur, si les cardinaux de Lyon et de Tours sont mandés aux États de 1484, les autres évêques n'y assistent pas comme investis du caractère épiscopal, mais comme députés d'un bailliage. La question elle-même se souleva : les évêques présents à Tours avaient voulu prendre part

<sup>1.</sup> Archives de Bayonne, BB, 4, p. 301, 303, id.

<sup>2.</sup> Lettres du 24 octobre 1483 extraites des archives de Bayonne. Adressée aux échevins de Bayonne, la lettre du comte de Comminges contient le passage suivant: « Et pour ce si jà vous ne vous estes assemblez tous ensemble pour adviser quels personnages vous y envoyeriez, me semble que le devez faire en diligence et que, s'il vous est advis que le nombre de trois personnes soit trop petit, que y en pouvez plus largement envoyer. » Cette dernière réflexion prouve clairement que les trois députés étaient élus par l'ensemble des trois ordres. (Voir l'article de M. Viollet, qui donne sur les élections de 1483 plusieurs documents inédits et d'une grande valeur. — Bibl. de l'Éc. des Ch., id.)

<sup>3.</sup> Relation de voyage de Jehan de Saint-Delys aux États de Tours, publié par M. Bourquelot, Mém. de la Soc. roy. des Antiquaires de France, 1842.

aux travaux de l'assemblée. Leur requête avait provoqué les plus graves objections. « La forme des élections, dit Masselin dans son journal des États, réfute d'avance leur prétention. Au commandement du roi, le clergé, la noblesse et le tiers état sont convoqués dans leurs bailliages et sénéchaussées : quiconque veut y assister y va; et alors s'il plait à nos seigneurs les évêques, ils sont présents; même s'ils se trouvent dans le cas d'être élus, ils ne manquent pas de l'être. Nous voyons par expérience que les électeurs ont envoyé plusieurs évêques à notre assemblée, et l'on sait que la plupart d'entre eux ont été nommés à l'unanimité des suffrages. Or les membres du clergé qui siègent ici sont censés tenir leurs pouvoirs de ceux qui les ont choisis et délégués. On prétend que l'usage établi permet à tous les évêques d'être convoqués et de sièger lorsqu'ils en ont le désir. L'usage contraire est positivement constaté, et la preuve en est très aisée à faire, puisque chaque bailliage a coutume de nommer trois députés seulement, c'est-à-dire un de chaque ordre 1. »

Il n'est pas douteux que la forme des élections en commun, suivie dans les pays d'États, n'ait exercé une réelle influence sur le système pratiqué dans les bailliages à la fin du xyº siècle. On verra plus loin les détails des élections toutes spéciales faites dans le sein des États provinciaux 2. Ce qu'il est à propos de ne pas oublier en ce moment, c'est que jamais la nomination des députés n'avait encore revêtu ce caractère particulier d'union entre les ordres. Nous trouvons donc ici, au-dessus d'une recherche de pure érudition, une question qui touche aux relations des classes sociales dans notre vieille France. En effet, ne nous arrêtons pas au seuil des assemblées de bailliages, d'où sortent ensemble le clerc, le noble et le bourgeois, tous trois élus le même jour députés aux États. Suivons-les dans ce long voyage, dont les fatigues créaient entre eux de nouveaux liens, et arrivons avec eux à Tours. Que va-til se passer? L'Assemblée s'ouvrira sans autre distinction de rang que celui des provinces. Les ordres, animés d'in-

<sup>1.</sup> Journal de Masselin, Documents inédits, p. 407.

<sup>2.</sup> Voir plus bas, page 267.

1483 251

tèrèts divers, mus par des passions souvent contraires, ne se grouperont pas dans un fatal isolement; ils demeureront fidèles à ceux qui les ont envoyés: l'esprit provincial l'emportera sur l'esprit de caste, malgré l'oppression exercée par Louis XI sur les gentilshommes, oppression à laquelle la noblesse a hâte d'échapper, malgré les souffrances du peuple, qui fait entendre les plaintes les plus amères. Tous ces sentiments sont étouffés; la pensée de la province et de la France est ici plus forte que les intérèts rivaux.

Nous ne cherchons pas à reconstruire le passé au profit d'une théorie dénuée de preuves. Plus d'une fois. dans les discussions, les députés rappelèrent eux-mêmes ce trait spécial de leur élection. « Il semble, dit un membre de la noblesse dans le débat relatif aux taxes des députés, à en juger par le discours que vous venez d'entendre, qu'ici les ecclésiastiques ne se soient occupés que d'affaires d'Eglise, les nobles des affaires de la guerre, et les membres du troisième ordre seuls des affaires de la nation. Peut-être croient-ils avoir gagné cette indemnité, s'imaginant être parmi nous les seuls et uniques représentants du tiers état, c'est-à-dire du peuple. Mais qu'ils regardent, je les en prie, qu'ils regardent et lisent d'un bout à l'autre le contenu de leur procuration, ils verront clairement que les ecclésiastiques et les nobles ne sont pas moins qu'eux les mandataires du peuple. Ils seront forcés de le reconnaître, car tous les députés tiennent leur pouvoir de tous les électeurs réunis des trois États, et ce n'est pas seulement de l'ordre auquel il appartient que chaque député est censé tenir son mandat 1. Les lettres patentes du roi n'imposent qu'une obligation, celle d'élire un député de chacun des trois ordres, et les députés élus traitent de concert les intérêts généraux du royaume et travaillent en commun au bien de la chose publique, devoir qui est semblable pour tous et qui ne diffère pas suivant les députés 2. » Peut-on récuser ce langage et nier sa clarté? Évidemment Philippe de Poitiers nous révèle ainsi l'existence d'un

<sup>1. « ...</sup> Nam singuli legati ab omnibus simul cujusque status electoribus, non singuli tantum a suis censentur habere polestatem. »

2. Journal de Masselin, p. 501.

mandat commun donné sans distinction par les électeurs à leurs trois élus 1?

D'ailleurs existe-t-il une preuve plus frappante de cette même origine que la conduite des trois ordres travaillant en commun durant toute la session, ne se séparant ni pour leurs discussions, ni pour la rédaction de leurs doléances, et donnant aux États Généraux qui devaient les suivre ce trop rare exemple de députés plus occupés de l'intérêt

public que de leurs querelles privées?

Ouelle émotion on ressent à la vue de ce spectacle d'union et de concorde quand on le compare aux États divisés du xvie siècle! Mais ce ne sont pas les assemblées qu'il faut accuser de cette fatale séparation des trois ordres. Le reproche atteint ailleurs et plus haut; les institutions ne sont que des formes qui recouvrent les nations; elles se modèlent à leur taille et peuvent être tenues pour l'indice et la mesure de l'esprit des hommes. Entre le règne si longtemps regretté de Louis XII, qui nous montre la paix sociale la plus profonde qu'ait connue l'ancien régime, et la mort de Henri II, il ne passe sur le trône que deux princes et tout est transformé. Opinion des classes, anxiétés du clergé, dédains distraits d'une noblesse affolée de plaisirs, colères sourdement amassées du tiers état, passions contraires de tous les partis, voilà le trouble profond des ames que vont nous révéler les premières élections faites au xviº siècle entre les menées des Guise, les intrigues de la reine mère et les ardeurs des partisans de la nouvelle religion contribuant tous à des degrés divers à la division des ordres.

# 1560 à 1614

# 1. CONVOCATION ROYALE.

Depuis Charles VIII, la centralisation s'est faite. En 1560 nous trouvons une hiérarchie administrative plus précise et mieux organisée. Nous devons la revoir semblable

1. Voyez, au sujet des élections de Bourgogne en 1483, p. 268.

en 1576, en 1588 et en 1614. Examinons donc à la fois les élections qui ont précédé ces quatre grandes sessions d'États Généraux. Elles suivent la même marche et portent le même caractère : elles forment en quelque sorte le droit commun de l'ancienne monarchie. Aucune étude ne nous fera mieux pénétrer dans le détail de nos vieilles institutions.

Lorsque la résolution de convoquer les États avait été prise, une lettre signée du roi était aussitôt adressée aux baillis et aux sénéchaux <sup>1</sup>. Il est à peine besoin de rappeler que ces officiers ne possédaient plus à la fin du xviº siècle le pouvoir qu'ils avaient jadis exercé. Sous le règne de François Iºr, l'institution des gouverneurs s'était étendue à toutes les provinces. Placés entre le roi et les baillis, ils étaient chargés de transmettre les ordres du roi et d'en assurer l'exécution. Aussi le roi, tout en adressant encore les lettres de convocation aux baillis et aux sénéchaux ou à leurs lieutenants, les faisait-il parvenir par l'entremise des gouverneurs qui recevaient avec une lettre personnelle du prince toutes celles destinées aux baillis de leur gouvernement.

Les lettres exposaient longuement les motifs de la convocation, indiquaient le lieu où les États se réuniraient et contenaient l'ordre de faire assembler « ceux du clergé, de la noblesse et du tiers état de chaque ressort pour députer aux États <sup>2</sup> ».

Le premier devoir de l'officier qui les recevait était de les faire enregistrer au greffe du bailliage, puis il devait en ordonner la publication à son de trompe et cri public à ce « qu'aucun n'en puisse prétendre cause d'ignorance ». C'est ainsi qu'était en quelque sorte promulguée la décision du roi dans les villes qui formaient le chef-lieu du bailliage 3.

<sup>1.</sup> Lettre du roi à M. le duc de Nivernois, 2 septembre 1576. La plupart des pièces que nous allons citer ont été publiées, en 1789, dans le recueil de Lalource et Duval: Forme générale et particulière de la convocation et de la tenue des États Généraux.

<sup>2.</sup> Lettres de convocation aux États de Blois, 6 août 1576. — Lettres de convocation, 31 mai 1588. — Lettres du roi, 7 juin 1614. — (Pièces just., 12, 13, 15.)

<sup>3.</sup> Voir le certificat des crieurs-jurés, 21 septembre 1560,

Cette formalité accomplie, le bailli ou son lieutenant général fixait par une sentence la date à laquelle aurait lieu l'assemblée générale du bailliage et adressait les invitations à ceux qui devaient y comparaître 1. Tous les nobles y étaient directement appelés, leur nombre restreint rendant facile une comparution personnelle. Les prélats, les curés de paroisses et les supérieurs des communautés recevaient le même appel. Le tiers état était plus difficile à convoquer. Le bailli ne se chargeait de faire parvenir l'invitation qu'aux bourgeois de la ville par l'entremise du maire et quelquesois aux paroisses les plus voisines. Mais ce mode d'appel, borné aux environs de la ville principale, n'atteignait qu'une très faible partie des habitants. C'étaient les , juridictions de second ordre, placées au-dessous du bailli, qui étaient chargées d'accomplir dans les petites villes et dans les campagnes les mesures qu'avait prises au centre même du bailliage le bailli ou son lieutenant.

Ces juridictions étaient d'origine et de nature très diverses; les unes étaient toutes féodales et avaient conservé à travers les temps la marque de leur caractère primitif: c'étaient les officiers des comtés et des baronies, prenant les titres de prévôts ou baillis des seigneurs et formant le premier degré de la hiérarchie judiciaire; les autres se rattachaient à l'autorité royale, soit qu'elles eussent été constituées dans le principe par le roi, ainsi que la plupart des prévôtés, soit que de seigneuriales elles fussent devenues royales par l'extension de la puissance souveraine, sans toutefois changer de nom, comme les châtellenies en Auvergne et en Bourbonnais, les vicomtés en Normandie, les vigueries en Provence.

Si les bailliages de médiocre étendue ne comprenaient au-dessous du bailli qu'un seul degré de juridiction, il n'en était pas ainsi de la plupart des grands ressorts qui étaient composés de plusieurs degrés. Entre le bailli et les

<sup>1</sup>er mars 1561, 17 juin, 21 juillet 1588, 9 juillet 1614. (*P. jusl.*, 28.)

1. Sentence du licutenant général de Poitiers, 21 juillet 1588;
du lieutenant général de Tours, 21 juin 1614; du bailli de Sens,
26 juin; du bailli de Troyes, 8, 10 juillet 1614. (*P. jusl.*, 21, 22,
25. 23. 26.)

officiers inférieurs, dont nous venons d'énumérer les noms, se plaçaient alors des juges subordonnés portant le titre de lieutenants particuliers ou toute autre dénomination. En résumé, suivant la nature du ressort, le bailli ou son lieutenant général correspondaient avec les lieutenants des sièges particuliers ou directement avec les officiers inférieurs. Le plus souvent ces deux cas se présentaient simultanément, une partie du ressort étant simple et l'autre composée.

Après avoir convoqué les ecclésiastiques et les nobles à l'assemblée générale, après avoir adressé la même convocation au maire et aux paroisses de la ville où il siégeait, le lieutenant du bailli ordonnait par sentence que les copies des lettres royales fussent envoyées aux sièges particuliers du ressort ainsi qu'aux comtés, baronies et châtellenies qui relevaient directement du bailliage.

Les lieutenants particuliers avaient la même mission : aussitôt les lettres reçues ils devaient en prescrire l'enregistrement, indiquer le jour où se tiendrait l'assemblée de la juridiction, les faire publier, les envoyer au maire et aux paroisses de la ville et enfin les transmettre aux juges qui dépendaient d'eux <sup>1</sup>.

Parvenues en descendant jusqu'au dernier échelon de la hiérarchie judiciaire, les lettres royales étaient communiquées aux « procureurs fabriciens des paroisses dépendantes de la justice pour les faire publier au prône de la grand'messe <sup>2</sup> ». En même temps était lue la sentence du lieutenant général fixant la date de l'assemblée générale et enjoignant « aux paroisses de députer deux d'entre ceux des plus notables habitants de chacune d'icelles » afin de se trouver à l'assemblée et d'y « apporter les cahiers des plaintes, doléances et remontrances que chaque paroisse entend faire à Sa Majesté et moiens d'y pourvoir <sup>3</sup> ».

<sup>1.</sup> Procès-verbaux du bailli de Joigny, 8 septembre 1576, 28 juillet, 6 août 1614; du bailli de Montrichard, 29 juin, 7 juillet 1614; du bailli de Châtillon-sur-Indre, 28-29 juin 1614. (Pièces just., 31, 32, 33, 34.)

<sup>2.</sup> Sentence du lieutenant général de Tours, 21 juin 1614. [Pièce just., 22.]

<sup>3.</sup> Nous supposons que toutes les formalités sont strictement

C'est ainsi que les plus humbles villages apprenaient la convocation prochaine des États Généraux. Nous avons suivi dans sa marche les progrès de la volonté royale, passant du gouverneur au bailli, du lieutenant général aux lieutenants particuliers, descendant jusqu'aux prévôts, puis parvenant par le curé aux derniers habitants. Examinons maintenant ce qui suivait immédiatement cette communication dans les villages et dans les villes.

# 2. RÉDACTION DU CAHIER ET ÉLECTION.

Après avoir lu en chaire les lettres du roi et la sentence du bailliage, le curé annonçait le jour, le lieu et l'heure où les paroissiens devaient se réunir : c'était d'ordinaire le dimanche suivant, à l'issue de la grand'messe ou des vepres, devant le porche de l'église; quelquefois on désignait une place publique, une salle, l'auditoire du juge ou le clottre de l'église, enfin le lieu qui servait ordinairement aux assemblées de la paroisse. Dès que cet avis avait été donné, les documents lus au prône et la convocation qui en était la suite étaient affichés à la principale porte de l'église. Il arrivait souvent dans les petits villages que, sans attendre la fin de la semaine, les habitants se réunissaient, en sortant de l'église, devant le portail 1. Parfois, au contraire, les habitants n'étant pas en nombre, l'assemblée était successivement ajournée 2. Alors le juge prescrivait des mesures plus énergiques : les habitants étaient assignés personnellement sous peine d'amende. Les sergents allaient les prévenir « de domicile en domicile 3 ».

accomplies; mais il en était rarement ainsi. Les convocations de villages étaient fort irrégulières, soit par la négligence des lieutenants particuliers, soit par l'inertie des populations. En 1614, à Blois, l'assemblée générale ne fut composée que des représentants des chefs-lieux de chaque justice. (Mém. mss. de M. Dupré, envoyé au comité des travaux historiques, février 1875.)

1. Procès-verbaux du notaire de Perrenay, 29 juin 1614; du notaire de Chahargnes, 3 juillet 1614. (P. just., 42, 43.)

<sup>2.</sup> Procès-verbal du juge de Spoy, 3 août, 8 août, 10 août 1614. 3. « ... Avons enjoint à... et à..., sergents en cette châtellenie,

Enfin, le jour venu, c'est au son de la cloche que se réunissaient les paroissiens. Rien ne nous autorise à penser qu'une exception fût faite: tous les individus demeurant sur la paroisse, tous ceux qui avaient assisté au prône étaient convoqués à l'assemblée. C'était le juge du lieu prenant le titre de lieutenant ordinaire qui présidait la réunion et qui rédigeait le procès-verbal. Dans les villages qui ne possédaient pas de justice, le notaire tenait la plume<sup>1</sup>.

L'assemblée des habitants du village avait deux objets distincts : désigner ceux qui représenteraient le village à l'assemblée supérieure et arrêter le cahier de doléances. Souvent, dès le premier dimanche, aussitôt après que l'avis avait été donné au prône, les habitants choisissaient un ou deux députés chargés de se rendre à la ville, puis ils s'ajournaient à huit jours pour préparer et voter les remontrances. Pendant cet intervalle, les députés assistés des notables du lieu recueillaient les vœux et rédigeaient le cahier, puis le dimanche suivant lecture en était faite devant l'assemblée, qui en approuvait les termes. Cette double opération achevée, les députés, auxquels se joignait souvent le juge, étaient libres de quitter le village pour se rendre à l'assemblée supérieure. La procuration dont ils étaient porteurs était rédigée sous forme authentique et contenait à la fois « pouvoir et puissance de représenter les plaintes, doléances, remontrances et autres qu'ils aviseront être à faire par raison et même de élire telles personnes suffisantes et capables avec les autres paroisses 2 ». Plusieurs cahiers de villages ont été conservés. Nous en retrouvons chaque jour de nouveaux. Nous espérons publier ces compilations; malgré leur humble origine, elles mériteraient d'être souvent consultées pour l'histoire des mœurs et des idées dans le sein des classes agricoles 3.

de le signifier et faire savoir auxdits habitants de pot en pot et de domicile en domicile, à ce qu'ils n'en prétendent cause d'ignorance, » Procès-verbal du juge de Spoy, 3 août 1614.

<sup>1.</sup> Proces-verbaux de juges (P. just., 38, 39, 40, 41); de notaires (P. just., 42, 43.)

<sup>2.</sup> Proces-verbal du juge du Marais, 29 juillet 1614.

<sup>3.</sup> Cahier du village de Spoy, 1614; du village de Blaigny, 1576, etc. (P. just., 44, 45.)

Tel était dans son ensemble, et sans tenir compte des différences de détails, le travail accompli dans chaque paroisse de France pour rechercher les vœux et découvrir les mandataires les plus capables de les faire prévaloir.

Suivons maintenant ces députés à la ville voisine. Ils vont rencontrer au jour fixé par le lieutenant particulier tous les délégués venus des paroisses du ressort. Ils trouvent en même temps les représentants de la ville, le plus souvent le procureur-syndic, le maire, les échevins et quelques notables. Réunis dans l'auditoire du juge et sous sa présidence, ils lui remettent les cahiers dont ils sont porteurs, entendent les remontrances des gens de la ville faites souvent de vive voix, puis ils choisissent entre eux une commission de six ou huit membres chargés de compiler et de fondre en un seul cahier toutes les doléances locales. Suivant la durée de ce travail, les délégués se séparent pendant plusieurs heures ou s'ajournent à quelques jours. Il y a des villes où la préparation du cahier se prolonge pendant six jours sous la direction du juge, les prévôts et les délégués apportant successivement les plaintes des villages et le cahier demeurant en quelque sorte ouvert. Ensin l'assemblée se réunit de nouveau, elle entend la lecture du cahier, le modifie et l'arrête, puis elle désigne ceux qui seront chargés de le porter à la grande assemblée de bailliage 1.

Jusqu'ici nous avons vu les opérations préliminaires se poursuivre dans les villages et dans les plus petites villes. Dans les villes importantes, le choix des électeurs et la rédaction du cahier étaient soumis à des formes plus compliquées. C'était généralement le corps de ville qui prenait en main la direction de ce travail. Tantôt le maire et les échevins convoquaient directement un certain nombre de bourgeois, tantôt les paroisses elles-mêmes députaient des

<sup>1.</sup> Voir, comme modèle de ces assemblées intermédiaires, supérieures aux assemblées de villages et inférieures à celles de bailliages, les procès-verbaux du bailli de Joigny des 3, 4, 6, 7 et 9 août 1614; les procès-verbaux du lieutenant genéral de Chaource, 12-15 septembre 1576, et de Chinon, 11 juillet 1614. (Pièces just., 47, 48, 49.)

représentants, ainsi que les communautés de métiers; plusieurs réunions étaient consacrées à recueillir des doléances dont le conseil de ville avait réclamé l'envoi; une commission était chargée de rédiger l'ensemble des remontrances, et, quand ce travail était achevé, des délégués étaient élus pour porter le cahier à l'assemblée générale.

### 3. ASSEMBLÉE DU BAILLIAGE.

Arrivons donc à cette assemblée générale tenue au cheflieu du bailliage royal et vers laquelle tout convergeait; c'est là en effet que vont s'accomplir à proprement parler les élections. L'assemblée qui s'y réunit ne se bornera pas à choisir un électeur, mais de véritables députés, ceux-là mêmes qui iront quelques jours plus tard siéger aux États Généraux pour y représenter le bailliage. C'est là également que nous allons retrouver pour la première fois le clergé et la noblesse.

Au jour dit, les trois ordres se réunissaient dans la plus grande salle du palais de justice, ordinairement appelé le palais royal, sous la présidence du bailli, qui conservait précieusement ce droit, comme le dernier vestige de ses attributions passées. La séance s'ouvrait par la lecture des lettres du roi et une harangue du président sur l'objet même de la convocation. Aussitôt le discours achevé, les trois ordres se séparaient, le clergé se rendait au palais épiscopal, la noblesse chez le bailli et le tiers état à l'hôtel de ville.

#### CLERGÉ

Suivons d'abord les membres du clergé et entrons à leur suite chez l'évèque. Lorsque le chef-lieu du bailliage ne possédait point un siège épiscopal, les ecclésiastiques choisissaient un président et se rendaient dans une église ou dans une salle de quelque couvent. Il arrivait souvent que

<sup>1.</sup> Procès-verbal de l'assemblée de la ville de Bourges, 16 juillet 1614 (P. just., 52); de la ville de Troyes, 16 septembre 1576 (P. just., 53).

l'évêque n'avait pas consenti sans peine à se rendre à l'assemblée générale. A ses yeux l'assemblée tenue au palais épiscopal était la seule qui eût une valeur légale <sup>1</sup>. La séance commençait par un appel de tous les ecclésiastiques du bailliage : les bénéficiers comparaissaient en personne; non seulement les doyens ruraux, mais tous les curés de paroisses avaient voix délibérative <sup>2</sup>. Quant aux chapitres <sup>3</sup> et au clergé régulier, ils se faisaient représenter par des délégués, le plus souvent par le doyen, le supérieur, ou quelque dignitaire, qui avaient été choisis peu de jours auparavant dans une réunion préparatoire <sup>4</sup>. Aussitôt après l'appel, on procédait à l'élection des rédacteurs du cahier.

Dès que la commission était constituée, l'évêque priait les membres du clergé de remettre entre ses mains dans un délai assez court tous les vœux qui devaient être compris dans le cahier de doléances, puis l'assemblée choisissait à la pluralité des voix ceux qui devraient porter le cahier aux États Généraux <sup>5</sup>. Le clergé abandonnait ainsi tout droit de revision sur la rédaction définitive qui était arrêtée par l'évêque assisté des commissaires <sup>6</sup>.

#### NOBLESSE

Pendant que cette séance avait lieu à l'évêché, les nobles s'étaient retirés dans la maison du bailli et délibéraient sous

1. Voir à ce sujet les efforts de l'archevêque de Tours, en 1614, pour assembler directement le clergé. (P. just., 59.)

2. Arrêt du Parlement, 3 décembre 1652. (P. just., 62.)

3. En 1614, les chanoines et le chapitre de Saint-Martin de Tours envoyèrent séparément un des leurs aux États Généraux. La chambre du clergé décide, le 21 novembre, que dorénavant il ne se ferait pas de députations particulières. (Procès-verbal du clergé, p. 142-145.)

4. Voir l'assemblée particulière du chapitre de Bueil, dépendant de la ville de Tours, 13 juillet 1614. (P. just., 58.)

5. Assemblée particulière du clergé de Tours, 14 juillet 1614. (P. just., 59.) Il arriva en 1614 un fait à noter : l'archevêque de Rouen, le cardinal de Joyeuse, n'avait pas été élu député. Néanmoins il fut appelé à sièger par la chambre du clergé. (Procesverbal du clergé. p. 5-12.)

6. Ass. part. du clergé d'Auxerre, 16 octobre 1576. (P. just., 60.)

sa présidence. Tous les possesseurs de fiefs et de biens nobles y étaient convoqués; les assignations ayant été données au manoir seigneurial, ou aux procureurs fiscaux des seigneuries, c'était moins tel ou tel gentilhomme qui était assigné que le propriétaire de la terre. Aussi ne manquait-on pas d'appeler les mineurs et les femmes, qui se faisaient toujours représenter par des mandataires. La préparation du cahier et les élections se passaient comme dans l'assemblée du clergé, mais les procès-verbaux n'ayant pas été conservés, il nous est impossible de donner ici aucun détail spécial sur le mode de délibération.

### TIERS ÉTAT

Les procès-verbaux du tiers état nous permettent d'indiquer moins vaguement les formes qu'il suivait. Nous avons dit qu'il se réunissait à l'hôtel de Ville : la présidence était ordinairement déférée au maire. Au début de la séance avaient lieu l'appel des paroisses et le dépôt entre les mains du greffier des mandats que chaque délégué avait recus, puis une commission était nommée pour la fusion des divers cahiers. En réalité, au moment où s'ouvrait cette séance, le cahier du tiers état était fait. Rapprocher les vœux et leur donner l'ordre convenable, tel était le seul travail de la commission. Tantôt elle délibérait secrètement. et les délégués étaient ajournés au lendemain ou au surlendemain, tantôt les délégués avaient le droit d'assister en silence aux délibérations de leurs commissaires. Généralement, on choisissait le cahier qui semblait à première vue le plus complet et un des commissaires le lisait à haute voix, tandis que ses collègues suivaient sur les autres cahiers et effacaient au fur et à mesure des admissions les articles qui se trouvaient identiques. A la fin de cette lecture, il ne restait plus qu'à grouper dans les différentes divisions de la compilation générale les articles spéciaux qui n'avaient point été biffés dans les cahiers particuliers 1. Il était fort rare que les commis-

<sup>1.</sup> Procès-verbaux de la ville et du bailliage de Troyes, 13 septembre 1560. — Après la lecture des doléances de la ville de

saires se décidassent à retrancher de leur propre autorité un des vœux émis par une paroisse : leur mission était de coordonner les doléances et non de les modifier dans leur essence. Toutefois lorsque les commissaires se trouvaient en présence d'idées singulières, de demandes manifestement opposées aux intérêts généraux du bailliage ou simplement de vœux contradictoires, une discussion s'étalissait entre eux et ils exprimaient par un vote l'opinion que devrait reflèter le projet de cahier. Ce travail achevé, l'assemblée du tiers état se réunissait de nouveau pour entendre la lecture des doléances. Puis le cahier était approuvé et clos.

Ĉ'est alors seulement que les délégués procédaient au choix des députés du bailliage. Tantôt les délégués déclaraient à haute voix leurs préférences; tantôt le scrutin était secret et avait lieu soit par la voie du scrutin de liste, soit par une série de votes individuels. Ceux qui avaient réuni le plus grand nombre de voix étaient aussitôt proclamés, sans que la majorité absolue fût toujours exigée. Le nombre des députés n'était pas soumis à des règles fixes. Tel bailliage envoyait deux députés, tel autre six ou huit. En réalité, cette diversité avait peu d'importance, puisque le vote dans le sein des États n'avait jamais lieu par tête, mais par gouvernement <sup>1</sup>.

Après la proclamation du vote, les élus remerciaient l'assemblée et déclaraient s'ils étaient prêts à accepter l'élection. Les refus étaient très fréquents et l'insistance des électeurs obligeait les députés à exposer publiquement leurs excuses : généralement les difficultés et les fatigues du voyage, une mauvaise santé, des affaires qu'on

Troyes, le bailli s'adressait aux délégués des villes et châtellenies pour qu'ils « eussent à déclarer s'ils les avoient agréables, et si les remontrances dont ils étoient chargés contenoient autres remontrances, pour, de toutes, en faire un cahier qui sera porté » aux États. Plus loin, le procès-verbal constate que les doléances ont été agréées selon les « additions et corrections » qui ont été faites.

1. La France étant divisée en douze gouvernements, chaque ordre avait douze voix. Voir aux États de 1576 le vote par gouvernement, t. III, p. 27. — Aux États de 1614, id., t. IV, p. 203-204.

ne pouvait quitter étaient les raisons alléguées. Les embarras du choix amenèrent quelquesois des débats singuliers à la suite desquels le député se résignait à subir la violence qui lui était faite. Si l'élu était absent de l'assemblée, une députation lui était envoyée pour qu'en cas de resus une nouvelle élection sût faite avant la levée de la séance <sup>1</sup>. Les pouvoirs étaient dressés sur-le-champ et signés par le président et le gressier.

Dès que les députés étaient définitivement choisis, le clergé et le tiers en avisaient le bailli, qui comprenait dans son procès-verbal les opérations des trois ordres. Dans certaines provinces où s'étaient conservées les formes les plus solennelles, les délégués du tiers revenaient en corps dans la salle où ils s'étaient primitivement réunis afin de signifier officiellement leur choix au bailli. Cet officier transmettait alors au roi une copie de son procès-verbal, ce qui constituait la dernière opération provoquée par la convocation royale.

Telle était la marche régulière de la triple assemblée de bailliage; il arrivait parfois que le trouble de l'opinion publique provoquait les plus violents discours. Au début des séances, le maire ou tout autre orateur du tiers état prenait la parole pour exposer le sentiment qui animait le plus vivement l'assemblée. Les harangues eurent souvent un grand retentissement; en 1560, celle de Bazin, procureur du roi à Blois, mit la ville en feu. A la même époque, François Grimaudet, avocat du roi, faisait entendre à Angers, dans le sein de l'assemblée du tiers, les remontrances qui donnaient, sous une forme passionnée, le résumé même du cahier qui allait être voté <sup>2</sup>.

Nous avons vu successivement les lettres du roi parvenir aux gouverneurs et aux baillis, puis descendre de degrés en degrés jusqu'au dernier échelon de la hiérarchie judiciaire, arrivant enfin aux plus petites paroisses, portées à la connaissance de tous les habitants et laissant entrevoir l'espérance toujours si bien accueillie du redressement des

<sup>1.</sup> Procès-verbal de la sénéchaussée de Carcassonne, 7 septembre 1614.

<sup>2.</sup> Voir plus haut, tome II, p. 175 et suiv.

abus. A la joie de cette bonne nouvelle succédaient presque aussitôt les assemblées de village où se faisaient entendre les premières plaintes publiques. Envoyées avec des délégués pour les soutenir, ces timides doléances émises dans chaque paroisse se groupaient et se fortifiaient à la ville principale et formaient un important cahier, lorsque l'assemblée générale du bailliage choisissait le député chargé de les défendre devant les États Généraux et de les présenter au roi. Dans ce travail des bailliages et des provinces, qui toutes à la fois sont admises à émettre leurs plaintes, on voit la pensée des habitants naître et se multiplier, se répéter et grandir en nombre et en force jusqu'au moment où le cahier, compilé dans des réunions de plus en plus nombreuses, devient l'expression vivante des aspirations d'un grand bailliage. Ainsi descendait du roi aux derniers habitants la volonté souveraine, et remontaient ensuite de l'assemblée tenue sur la place de village à l'assemblée des états les doléances nationales 1.

## 4. ÉLECTEURS ET ÉLIGIBLES.

Nous n'avons pas parlé des conditions auxquelles étaient soumises les qualités d'électeurs et d'éligible. Notre embarras serait grand s'il fallait indiquer une règle précise. Dans les villages, nous avons vu que tout habitant prenait part à l'assemblée de paroisse, il n'y avait donc pas d'exclusion. Dans les villes, une telle latitude eût été périlleuse; l'assemblée se composait tantôt de tous les bourgeois, tantôt d'un certain nombre de notables

1. Les élections de Paris mériteraient à elles seules tout un chapitre; mais plusieurs raisons nous ont déterminés à ne pas traiter ici ce sujet. D'une part, elles ne dissèrent pas sensiblement, dans l'ensemble, des principes que nous venons d'exposer; de l'autre, pour y intéresser le lecteur, il faudrait entrer dans des détails fort longs. Nous nous contentons de renvoyer à la Bibl. de l'École des Chartes: Une élection à Paris, par Taillandier, 1846, et aux Doléances des habitants de Paris en 1614, que nous avons données dans les Notices et documents de la Société de l'Histoire de France, 1884, p. 349.

arbitrairement choisis dans chaque quartier. Sur ce point, il faut consulter en détail l'histoire municipale de chaque ville. Tous ceux qui avaient le droit de prendre part aux élections municipales, participaient aux élections de députés. A Dijon, nul n'était électeur, s'il ne jouissait d'un revenu de quatre livres? A Reims, la qualité de bourgeois de l'échevinage s'acquérait par la naissance ou par un long domicile? Partout, en un mot, le droit de bourgeoisie était exigé.

L'éligibilité ne nous présente que des règles plus vagues encore : la possession de quelques biens-fonds, la résidence au temps des élections dans le bailliage <sup>4</sup>, tels sont les principes que nous voyons rappelés, mais qu'aucune sanction ne paraît garantir.

L'age n'était pas fixé. Le fils d'un député, bien qu'il n'ait pas vingt-cinq ans, est nommé en même temps que son père pour le remplacer <sup>5</sup>. Chavailles n'a que vingt et un ans; on se demande s'il peut siéger; la discussion est vive. Le tiers état l'autorise, parce que le Bas-Limousin compte trois députés <sup>6</sup>.

Les grandes charges ne créaient pas par elles-mêmes une incompatibilité; mais s'il y avait opposition entre les fonctions de l'officier et le mandat qu'il avait reçu des électeurs, l'élection elle-même était attaquée. C'est ce qui arriva en 1588 à Châtillon-sur-Seine, où, le lieutenant général ayant été nommé, les échevins déclarèrent « qu'il ne pourroit librement présenter aux États le cahier de doléances contenant plusieurs remontrances sur la réformation de la justice et l'élection des gens du roi 7 ».

Cet abus, loin de s'atténuer, devint de plus en plus fréquent et souleva de vives critiques, mais aucune mesure ne fut prise pour restreindre le libre choix des électeurs 8.

- 1. Voir plus haut les élections de 1303, p. 245, note 1.
- 2. Inventaire des archives de la ville de Dijon, série A-B, 12.
- 3. Voir Archives législ. et adm. de la ville de Reims, passim; Documents inédits sur l'histoire de France.
  - 4. États Généraux, collection Mayer, t. VII, p. 379-383.
  - 5. Procès-verbal du tiers, p. 29.
  - 6. Florimond Rapine, p. 70.
  - 7. Laperouse, Histoire de la ville de Châtillon, p. 338.
  - 8. De 1614 à 1789, nous trouvons à plusieurs reprises des atta-

En fait, les députés étaient choisis le plus souvent dans les deux catégories suivantes : — les magistrats municipaux, maires, consuls, capitouls, échevins ou jurats - et les juges subalternes, officiers de justice portant les titres les plus différents, mais ressortissant tous au bailli et tirant de leur autorité judiciaire une influence locale qui ne cessa pas de croître avec l'autorité royale du xive au xviio siècle. On est fort surpris, en pénétrant dans les villages, de ne pas rencontrer, à la fin du xvie siècle, une influence seigneuriale plus active et plus visible : les principaux du village, le juge, ou, à défaut d'une juridiction, le notaire qui en tenait en quelque sorte la place, semble résumer en eux seuls la force et l'autorité; c'est de leurs rangs que sortaient les électeurs. L'assemblée secondaire, composée de tels éléments et présidée par le lieutenant particulier, donnait aux officiers du roi une prépondérance exclusive, de telle sorte que, dans la grande assemblée de bailliage, il était presque certain que le lieutenant général, le procureur du roi ou tout autre officier de justice réunirait la majorité des suffrages.

Dans le troisième ordre, la puissance appartenait donc aux corps municipaux et plus encore à ces délégués du pouvoir souverain qui parlaient au nom du roi et qui avaient derrière eux, quelque humble que fût le village où ils rendaient la justice, le Parlement tout entier.

L'élection à deux degrés tendit de plus en plus à envoyer aux États des députés possesseurs d'offices judiciaires; en 1614, après quatre sessions d'États Généraux tenues en un demi-siècle, le système a produit tous ses fruits, et, sur 192 députés du tiers état, 131 sont officiers du roi.

Nous prenons ici sur le vif le résultat direct de la politique royale: les corps judiciaires instruits par elle à combattre les souvenirs des institutions seigneuriales sont devenus l'esprit et la tête du tiers état; la hiérarchie des officiers s'est dressée à la place de la hiérarchie féodale.

Avec des députés issus d'une telle source et animés d'un

ques contre l'élection des officiers du roi. Toutefois, les possesseurs d'offices continuèrent à être éligibles, même aux élections de 1789. tel esprit, la royauté ne pouvait pas avoir à craindre des difficultés très sérieuses; nous ne voyons donc pas le pouvoir central employer, après l'envoi des lettres de convocation, des moyens illégaux ou violents pour obtenir l'élection de tel ou tel candidat. Toutefois, pendant les guerres de religion, les efforts des Guise et plus tard des ligueurs se manifestèrent en 1560, comme en 1588; les récits protestants nous ont laissé la trace des efforts accomplis pour écarter les députés de la nouvelle religion: mais nous ne trouvons pas d'indice d'une action exercée par le chancelier; tout au plus en 1483 rencontrons-nous une lettre du roi écrite sous l'inspiration d'Anne de Beaujeu pour recommander deux personnages connaissant « mieux que tout autre le fait et les intérèts de la province 1 ». En 1614, Marie de Médicis écrivit de nombreuses lettres, mais aucune ne contint de recommandation directe et personnelle. Craignant avant tout le succès des princes, elle se bornait à prier les villes d'envoyer des « gens affectionnés au service du roy ».

### PAYS D'ÉTATS

Après avoir suivi la marche des élections générales, en laissant de côté les exceptions pour ne point accumuler les détails, il est bon de dire quelques mots des usages particuliers à certaines provinces, et surtout d'examiner ce qui se passait dans les pays d'États. Là, du moins, les convocations ne surprenaient personne : les délibérations communes étaient la forme habituelle de l'administration publique; une délégation permanente représentait l'autorité d'États périodiquement assemblés. Il n'est donc point surprenant que les États aient de bonne heure revendiqué le droit de choisir dans leur sein les députés de la province. Mais le pouvoir royal ne vit pas sans inquiétude les bailliages destitués du droit d'élection. Il préférait des députés issus d'assemblées électorales fractionnées à ces puissants délégués parlant au nom d'une assemblée d'États et aussi capables d'apprendre aux États généraux

<sup>1.</sup> Journal de Masselin, p. 739.

comment on refusait l'impôt que de remporter dans les États particuliers un peu de cette irritation que la fin des sessions laissait toujours dans le cœur des députés. La royauté ne s'empressa donc pas de reconnaître aux pays d'États le droit de députer en corps. Elle s'adressa directement à ses baillis.

Nous en retrouvons à la fin du xv° siècle un frappant exemple.

Le 8 décembre 1483, les États du duché de Bourgogne étaient réunis à Beaune pour entendre le rapport du célèbre théologien Jean de Cirey, abbé de Citeaux, envoyé auprès d'Anne de Beaujeu pour réclamer du nouveau roi une confirmation des anciennes coutumes. L'ambassadeur insista dans son récit sur la nécessité de défendre les privilèges de la province dans la prochaine assemblée des États Généraux. Rappelant que la réunion était prochaine et que tous les baillis du duché avaient recu du roi l'ordre de faire choisir les députés par bailliage, il demanda s'il n'était pas préférable d'élire les députés dans l'assemblée des États et si l'unité du mandat ne donnerait pas aux représentants de la province plus de force pour résister à la pression des conseillers du prince. Cette proposition fut votée à l'unanimité et on procéda sur-le-champ au choix des députés. Rien n'indique un vote séparé des trois ordres. L'abbé de Citeaux rapporte, dans la relation d'où nous tirons ces détails 1, qu'il fut élu non seulement par les ecclésiastiques, mais par tous les assistants, et si d'autres députés sont plus spécialement chargés de représenter les nobles ou les bonnes villes, aucune expression ne peut faire supposer une division des membres de l'assemblée.

Ainsi, dès la fin du xv° siècle, nous sommes certains par ce témoignage que le besoin d'assurer une plus grande autorité aux députés avait conduit les provinces qui possédaient des États à ne pas renvoyer aux bailliages le choix de leurs mandataires, comme l'aurait souhaité le pouvoir royal.

Ce que la Bourgogne faisait quelques années à peine

1. Ms. de la Bibliothèque nationale, F. franc., nº 16,248.

après sa réunion, le Languedoc le pratiquait depuis de longues années. Sous Charles VII, lorsque le petit roi de Bourges errait en quête de soldats et d'argent, les États du Languedoc assemblés à Carcassone désignèrent les députés qui devaient porter au roi les généreux témoignages du dévouement de la province à l'unité nationale (21 septembre 1425). A peine nommés, ceux-ci partirent pour rejoindre le roi à Poitiers et l'accompagnèrent à Mehun-sur-Yèvre, où se réunissaient les États Généraux de la Langue d'oîl 1. Trois ans plus tard, c'est également dans l'assemblée de Béziers que les États du Languedoc (1428) choisirent les députés qui devaient se rendre à Chinon et voter dans un admirable élan de patriotisme les secours qui allaient contribuer matériellement au salut de la France par la délivrance d'Orléans.

De tels exemples nous suffisent : au xvº siècle, les plus vieilles provinces, comme les plus nouvellement réunies à la couronne, quand elles possédaient des États, choisissaient leurs députés dans le sein de ces assemblées.

Cet usage, qui s'appuyait sur une tradition si ancienne, suivit la destinée des États particuliers. Il survécut dans les pays, tels que le Dauphiné, où le patriotisme provincial avait maintenu les États contre les efforts de la royauté. Il s'affaiblit ou s'effaça dans les provinces qui tenaient irrégulièrement les sessions ou qui craignaient d'entrer en lutte avec le pouvoir central. La Bourgogne résista vivement en 1560. Le duc d'Aumale, qui en était gouverneur, écrivit au cardinal de Lorraine, son frère, que « ceux de Bourgogne ont accoustumé de convenir tous ensemble en une ville de leur gouvernement et là se résoudre des affaires du pays ». A cela le cardinal répond, le 10 octobre, que tous les pays d'États ont accepté le fractionnement par bailliage « afin que plus particulièrement ceux des pays puissent considérer leurs affaires et mieux remonstrer leurs plaintes pour y estre pourveu par le roy, comme il désire : ainsi pour éviter les grandes frais qui se font à la convocation desdits États ». Le cardinal insiste pour l'exécution des lettres royales, en faisant entendre que « c'est pour la

<sup>1.</sup> Dom Vaissete, Hist. du Languedoc, t. IV, p. 467.

se trouvaient désignés par les suffrages des nobles joints au clergé <sup>1</sup>. C'est ainsi qu'en face du reste de la France, les Bretons entendaient choisir des députés formant un corps unanimement dévoué aux intérêts généraux de la province.

Il y avait des pays d'États où l'élection prenait des formes plus solennelles. Il semble que certaines assemblées n'aient pas cru posséder une insuffisante autorité et qu'elles aient jugé nécessaire d'appeler en réalité la province entière autour d'elles. En Provence, il se tenait des États pléniers. Aux États se joignaient les notables personnages de chaque ordre, qui constituaient de la sorte une assemblée considérable des principaux habitants de la province. C'est dans le sein de cette nombreuse réunion qu'étaient choisis les députés et que les doléances se trouvaient débattues et arrêtées.

La forme de l'élection influa puissamment sur les choix. Tandis que le tiers état, réuni dans les assemblées de bailliage, envoyait le plus souvent des députés pourvus d'un office de judicature ou de finance, dans les pays d'États, le troisième ordre se faisait représenter par des consuls, des échevins, des bourgeois. En 1614, les états de Dauphiné et de Provence n'élurent pas un seul officier du roi.

Après la décadence des États provinciaux, l'élection des députés tendit à passer de plus en plus dans les assemblées de bailliages. Ce mouvement fut si marqué qu'à la veille des États Généraux de 1789, dont nous ne cherchons point à décrire ici les élections, le roi put donner ce

<sup>1.</sup> Registre des États de Bretagne. En 1576, chaque ordre choisit un certain nombre de candidats dans son sein et envoya la liste aux deux autres ordres, qui élurent définitivement les députés. (Proc.-verb. des 29 et 30 sept. 1576.) En 1614, les États étaient réunis à Nantes, quand, le 22 août, le procureur-syndic proposa de nommer les députés. Le procès-verbal porte : « Lesdits sieurs « des États ont arrêté de députer six de chacun ordre et que ils « seront nommés, savoir : ceux de l'Église par la noblesse et le tiers « ordre, et ceux du tiers ordre par lesdits ecclésiastiques et la « noblesse. » (Req. des États, f. 588. — Archives de Rennes.)

mode uniforme à toute la France pour le choix des députés. La résistance de la noblesse de Bretagne et des corps privilégiés sur quelques autres points du royaume n'entrava pas un instant les élections générales, tant l'assemblée des trois États du bailliage dont nous avons observé les premiers exemples en 1483, représentait exactement les vieilles et populaires traditions du royaume.

Ainsi, de 1302 jusqu'aux derniers États Généraux de la monarchie, nous avons suivi les faits, puis les principes qui dominèrent le système de la représentation politique. Après avoir vu sortir l'élection des monastères. l'avoir vue s'étendre aux villes, puis gagner enfin la noblesse, nous avons remarqué comment ce mode identique de délégation avait amené les trois ordres à procéder simultanément au choix de leurs députés. De là à l'élection en commun il n'y avait qu'un pas. La fin du xve siècle nous le montre franchi et nous atteste que la royauté accepta sans réserve ce progrès. Puis l'accord, si heureusement formé entre les ordres, vint à se rompre. pour le malheur de notre histoire; l'unité de l'assemblée de bailliage ne demeura qu'une apparence : en réalité. elle se brisa, comme les États Généraux, en trois fractions, presque toujours séparées et trop souvent ennemies. En certaines provinces, l'ancienne harmonie prévalut et parvint à se maintenir, mais ces exceptions fort rares ne servaient qu'à faire ressortir la division des ordres qui était entrée comme une tradition dans les mœurs publiques et qui ne devait disparaître qu'au moment où tous les principes du gouvernement seraient ébranlés.

Quel que soit l'intérêt qui s'attache à la forme du vote, ce n'est point là qu'est l'originalité réelle des élections aux États Généraux. L'électeur, en se rendant aux assemblées préparatoires, songeait bien moins à la feuille sur laquelle il allait inscrire le nom du député qu'aux remontrances à faire voter par l'assemblée. Telle était la source de ces grandes doléances dont la rédaction collective mettait en jeu tous les éléments qui composaient l'ancienne France. Il n'y avait pas un gentilhomme qui n'eût été convoqué au chef-lieu du bailliage, pas un curé qui n'y eût été appelé,

pas une abbaye, pas un chapitre sans représentant attitré. Le troisième ordre y paraissait par une série de délégués qui tiraient leur pouvoir des assemblées de villages où tout habitant avait eu le droit d'apporter ses vœux et de produire ses plaintes. Dans les villes, les communautés de métiers, les simples particuliers même adressaient des mémoires et des remontrances. Ainsi de toutes parts, les habitants, quelles que fussent leur qualité et leur origine, étaient admis à faire parvenir au roi l'expression de leurs sentiments.

En résumé, point de théorie sur le vote illimité, le droit de vœu universel, et le scrutin réservé à une élite, voilà les principes que nous pouvons dégager de cette multitude de faits. En présence d'une pareille franchise qui ouvrait une si libre carrière aux prières et aux vœux de la nation, comment s'étonner quand on entend murmurer, au milieu des déceptions et des maux de toute nature, cet appel incessant à une tenue d'États Généraux qui demeura pendant quatre siècles l'espérance de ceux qui souffraient et le cri de tous les opprimés?

# APPENDICE B

# ÉTATS GÉNÉRAUX PROJETÉS SOUS LA FRONDE

(1649-1651)

La Fronde parlementaire était devenue maîtresse de Paris. Entre les cabales des princes et les empiétements des magistrats, la reine se trouvait prisonnière, lorsque, dans la nuit du 5 au 6 janvier 1649, elle s'échappa du Louvre et emmena le roi à Saint-Germain. Cette fuite, secrètement préparée, exécutée avec décision, était un coup de génie. Dans la matinée du 6 janvier, Paris apprit avec stupeur le départ de la cour : en apparence, le parlement avait le champ libre; en réalité, le pouvoir royal, appuyé sur les provinces, venait de recouvrer son indépendance.

Mazarin ne perdit pas une heure pour prositer de ses avantages. Il rappela les troupes éparses, écrivit à tous les serviteurs sidèles pour les encourager, à tous les hésitants pour les retenir; autour de la reine, les plus grands seigneurs étaient douteux : le prince de Conti, le duc de Longueville, Marsillac, Noirmoutiers quittaient Saint-Germain pour apporter leur épée à la cause du parlement. Il fallait frapper les imaginations.

Les États Généraux furent convoqués à Rouen 2 pour le 15 mars suivant. Avant que les lettres fussent expédiées, Rouen avait secoué l'autorité royale. Orléans fut substitué

à la capitale de la Normandie.

Le langage mis dans la bouche du roi ne manquait pas de grandeur. Après avoir rappelé la lutte soutenue depuis quatorze ans contre les forces de l'Empire et de l'Espagne par son père et par lui, le roi montrait les ennemis de la couronne mettant tout leur espoir en une prochaine révolution qui aurait changé la face des affaires. C'est au lendemain de la paix si « heureusement faite avec l'empereur, à la sollicitation et avec l'applaudissement général de tous les princes et Estats de l'empire », c'est au moment où chacun voyait que les Espagnols allaient être « contraints d'y consentir par le mauvais estat de leurs affaires, que par un malheur insigne, les pratiques de nos ennemis ont prévalu sur les esprits inconsidérés et factieux de quelquesuns de nos officiers du parlement de Paris ». « Ils en sont venus à cet excès de témérité que d'avoir conspiré de se

2. Le choix de Rouen indique clairement la date de la décision royale. Dans les premiers jours de janvier, la cour comptait sur la fidélité des Rouennais. Du 10 au 18 janvier, Mazarin n'avait de ce côté aucune inquiétude. L'alarme se répandit entre le 20 et le 23, quand on sut que le parlement de Rouenavait refusé de recevoir le comte d'Harcourt.

<sup>1.</sup> Les lettres de convocation sont du 23 janvier (Arch. de Beauvais, de Melun), du 24 janvier (Arch. de la Gironde), mais la décision du conseil fut prise antérieurement. Mazarin écrit à Servien le 15 janvier qu'« on a convoqué les États Généraux ». (Doc. inédits, Lettres de Mazarin, t. III, p. 267.) Le même jour, Mazarin écrit dans les mêmes termes à M. Chanut. (Aff. Etr., Suède, t. VII, p. 472.)

saisir de notre personne et d'usurper entièrement l'administration de ce royaume et ensin ont ordonné des levées de troupes et de deniers contre notre service, se sont emparés de ceux qui estoient en nos recettes, ont pris par force nostre chasteau de la bastille de Paris et ont usé d'hostilité contre nous, prétendant profiter de notre minorité pour satisfaire à leurs ambitions particulières et pour renverser toute la forme et ordre de l'Estat. » Après avoir flétri la défection de quelques princes du sang et des premiers officiers de la couronne, peint leurs intérêts particuliers mis au-dessus de l'intérêt public, le roi montrait les Espagnols informés de tout, guettant les progrès du désordre, calculant leurs chances, « s'éloignant de plus en plus de la paix, espérant que ce trouble intestin sera capable de porter les choses au point qu'ils souhaitent ». En une telle conjoncture, le roi faisait appel aux États Généraux, appelant autour de lui, au 15 mars, les députés des trois ordres pour rétablir la paix extérieure et intérieure, « espérant que Dieu bénira notre dessein et qu'il n'y a point d'ecclésiastiques, de gentilshommes, d'officiers et d'hommes de bien dans nostre royaume qui n'essaye de nous seconder 1 ».

Cette habile proclamation, qui rejetait dans le même camp les Espagnols et les parlementaires, parvint aux gouverneurs vers le commencement de février. Des assemblées électorales furent tenues dans le courant du mois en plusieurs bailliages <sup>2</sup>, où l'autorité royale était respectée;

1. Lettre adressée au bailli de Melun. (Arch. de la mairie de Melun.)

Ce qui frappe le plus à la lecture de ces pièces, c'est le nombre extraordinaire de conflits auxquels les élections donnèrent naissance : les lieutenants de bailliage et les maires, les autorités civiles et ecclésiastiques, les nobles pour leurs

<sup>2.</sup> Bailliage de Melun, assemblée du 22 février 1649 (Archiv. du greffe). Bailliage de Beauvais (Arch. jud., nº 2305). Nous avons également retrouvé des pièces relatives aux élections, qui eurent lieu, à Bordeaux les 20, 26 et 27 février, à Melun le 22, à Nérac le 28, dans le Forest, dans l'Auxois (où le prince de Condé fit savoir le nom des candidats dont il désirait la nomination), dans le Quercy, dans l'Agenois, à Bourges, à Blois.

mais en Normandie la guerre civile soulevée par le duc de Longueville, en Guyenne et en Provence des mouvements qui semblaient précéder de sérieuses rébellions, et par-dessus tout la résistance de Paris qu'exaspérait le blocus des troupes royales, empêchaient les provinces de croire à la réunion prochaine des États Généraux. Les assemblées de bailliages tardaient à se réunir. Mazarin. qui n'avait pas eu de doute sur l'avantage de promettre une tenue d'Etats, ne se souciait pas de hâter la date des élections. Trois provinces soulevées, la capitale en feu, les parlements frémissant, les princes ligués n'allaient-ils pas apporter leurs passions dans l'assemblée d'Orléans? Ne convenait-il pas tout au moins d'ajourner cette crise? Les nouvelles qui arrivaient d'Angleterre ne donnaient guère envie de pousser à fond un duel entre le parlement et le roi 1. En même temps que Mazarin pressait ceux qui étaient demeurés à Paris sidèles à la cause royale de favoriser l'ouverture des négociations, il faisait ajourner d'un mois la tenue des États 2.

Peu de jours après s'ouvraient les conférences entre le cour et le parlement : elles aboutissaient le 11 mars au traité de Rueil. La première Fronde était finie : le sang cessait de couler; il fallait panser les blessures de la guerre civile et songer aux Espagnols. Le 29 mars, des lettres royales informaient les gouverneurs et baillis que l'autorité était rétablie à Paris, qu'elle allait l'être sur d'autres points, mais que l'archiduc Léopold s'avançait à la tête des Espagnols, que cette reprise de la guerre obligeait le roi à un grand effort, que la campagne allait absorber tous ses soins et toutes ses forces, et qu'il convenait de ne tenir les États Généraux qu'à l'entrée de l'hiver : ils étaient fixés au 100 cotobre 3.

préséances, le tiers irrité contre les deux ordres, partout les luttes, partout des débats aussi aigres que futiles remplissent les procès-verbaux.

1. La nouvelle du supplice de Charles I<sup>or</sup>, décapité le 30 janvier, était arrivée à Paris en pleine crise.

2. Dépêche du 21 février, citée dans les lettres du 29 mars 1649. (Arch. du greffe du bailliage de Melun.)

3. Lettres du 29 mars. (Arch. du bailliage de Melun.)

Le projet d'assembler les États en 1649 n'eut pas un grand retentissement, les esprits étaient trop alarmés par la grandeur des événements pour s'en laisser distraire. Les factions et les princes faisaient tant de bruit, les parlements occupaient tant de place qu'il n'en restait plus pour un nouveau personnage. En apparaissant sur la scène, les États génaient les intrigues secrètes, troublaient les ambitieux, refoulaient les vues personnelles au profit de l'intérêt général; ils dérangeaient tous les plans particuliers. Dès lors, il est aisé de comprendre pourquoi Mazarin avait jugé habile d'en réveiller le souvenir et comment les fauteurs de troubles, jaloux de leur prépondérance ¹, mirent tous leurs soins à les écarter.

Pendant l'été de 1649, il se tint peu d'assemblées de bailliages. Le prince de Condé, qui souhaitait les États et voulait y jouer un rôle, eut soin de faire convoquer les électeurs dans les terres de son domaine. Le mois d'octobre approchait et Mazarin n'avait nulle envie de tenir sa promesse : les embarras de la guerre et surtout les intrigues renouvelées des princes, qui mettaient chaque jour à un prix plus élevé leurs services, révélaient les périls d'une assemblée qui eût servi de champ clos aux factions. Le 18 septembre, des lettres royales annonçaient au bailli que les États étaient ajournés jusqu'à nouvel ordre <sup>2</sup>.

Des trois ordres, ce fut la noblesse qui parut seule sensible à l'ajournement des États Généraux. Partout en France, à la voix de ses chefs, elle était frémissante. Pendant que Condé, son frère le prince de Conti et le duc de Longueville se remuaient à la cour, dans chaque province

<sup>1.</sup> Le parlement de Rouen pensa députer aux États. Il en délibéra en février, et décida qu'il ne le ferait pas sans l'avis du parlement de Paris. Le 1er mars, Miron fut reçu par l'assemblée des chambres. Le président de Mesmes exposa, en un long discours, que les parlements ne députaient point aux États, parce qu'ils tenaient rang au-dessus des États Généraux, qu'ils vérifiaient leurs édits, et se portaient médiateurs entre le peuple et le roi, tandis que les États suppliaient à genoux. (Journal d'Olivier d'Ormesson, p. 697-698; Journal du parlement, p. 327.)

<sup>2.</sup> Arch. jud. de Beauvais.

les principaux seigneurs, dans chaque bailliage les hobereaux s'agitaient à l'envi. Des entrevues secrètes, des conférences eurent lieu à Paris, puis le mouvement, un instant suspendu par l'arrestation des princes, reprit vers l'été de 1650. Mazarin fut averti que de nouvelles assemblées de la noblesse se tenaient, afin d'obliger le roi à convoquer les États Généraux. Le lieutenant civil ajoutait qu'une requête en ce sens courait la ville et qu'il en avait vu une copie ¹. Toutes ces intrigues eussent avorté si Mazarin n'était rentré à Paris en janvier 1651. Son retour fut le signal d'une levée de boucliers. Le parlement rentre en scène pour donner les mains aux princes et favoriser les émotions populaires. Le cardinal fut forcé de s'enfuir, et, dix jours après, les princes remis en liberté faisaient dans Paris une entrée triomphale (17 février).

Le parti qui l'emportait avait trop souvent parlé depuis quinze mois des États Généraux pour ne pas tenir sa promesse. Le bruit courut aussitôt que le roi allait les convoquer. Mazarin en fut informé : éloigné de la scène, il n'était étranger à rien; il avait eu soin de s'arrêter sur la frontière : du fond des Vosges ou des Ardennes, de Bouillon ou de Bruhl, où l'électeur de Cologne lui avait donné asile, il ne cessait d'écrire à Lionne, à Colbert, à tous ceux qui lui étaient demeurés secrètement fidèles, non pas seulement pour les engager à surveiller ses intérêts privés, mais afin de leur indiquer la direction à donner aux affaires. Ses lettres contiennent des instructions d'État aussi nettes que s'il les avait dictées au Palais-Cardinal. « Je crois, écrit-il le 10 mars, qu'il est bon de parler de convoquer les États Généraux, si cela est capable de faire prendre à M. le duc d'Orléans et à M. le prince une autre conduite: mais de les convoquer en effect, c'est ce que je ne me saurois pas résoudre de conseiller. » Les gouvernements sont tous dans les mains des princes ou de leurs amis; ils ont avec eux tous ceux « qui ont envie de brouiller »; leur succès dans les élections n'est pas douteux: l'assemblée sera à leur dévotion, le duc d'Orléans

<sup>1.</sup> Mazarin à Le Tellier. Poitiers, 22 juillet 1650. (Lettres, t. III, p. 619.)

la présidera et le roi mineur n'aura pas même pour le défendre « un premier ministre qui porte fortement la parole de sa part, sans se soucier de desplaire aux princes <sup>1</sup> ».

Mazarin inspirait la politique, mais il n'était pas là pour la diriger; ceux qui conseillaient la reine n'avaient pas la souplesse du cardinal. Pressés par Condé et les princes, inquiets de la prolongation de l'assemblée de la noblesse, ils se décidèrent à convoquer 2 les États à Tours, mais ils en ajournèrent la tenue au 1et octobre 3. Au commencement de septembre, le roi serait majeur et il serait facile de tenir pour non avenues les promesses 4.

Au milieu de mars, le maréchal de l'Hospital alla porter la nouvelle de la concession royale aux Cordeliers, où était réunie la noblesse, et il obtint qu'elle se séparât <sup>5</sup>.

Assurément le ministre exilé qui gouvernait des bords du Rhin espérait bien éviter la réunion des États; mais il était trop habile pour se reposer sur cette espérance : il multiplie les conseils en vue de rendre l'assemblée moins dangereuse; il explique comment on doit « rompre les mesures que M. le prince peut avoir prises d'avoir en main une armée toute composée de gens dépendant de luy pour s'en servir pendant la tenue des Estats 6 »; il recommande d'écarter les intrigants : « la Reyne doit faire arrester sous quelque prétexte Montrésor, Saint-Ibar et de

- 1. Mazarin à Lionne. Bouillon, 14 mars 1651. (Lettres, t. IV, p. 73.)
- 2. Le marcchal de l'Hospital signifia la volonté royale à l'assemblée de la noblesse en la sommant de se dissoudre le 16 mars. (États Généraux, t. XVIII, p. 313.)
- 3. Lettres du 17 mars 1651. (Arch. jud. de Beauvais. Liasse 2.305.)
- 4. Le Parlament avait bien senti qu'après la majorité la concession était vaine. Journal du Parl., 23 mars.
- 5. Voyez Card. de Retz, édit. Hachette, t. III, p. 273. Loret dit, dans la Gazette des 12 et 19 mars:

Car on leur promet les Estats Et voilà l'assemblée à bas.

6. Mazarin à Lionne, Bruhl, 11 avril 1651. (Lettres, t. IV, p. 126.)

semblables gens qui sont capables de faire du mal pendant la tenue des Éstats ' ».

Le véritable danger était ailleurs. Si Condé et les princes, l'assemblée de la noblesse et celle du clergé réunies à la fois à Paris étaient d'accord pour dominer les États, toute lutte serait impossible; l'autorité royale courrait au-devant d'un désastre. Il fallait diviser la coalition, se servir du parlement, l'amener à « prendre l'alarme des Estats », à se mettre en campagne pour empêcher leur réunion et favoriser aifisi les intérêts du roi <sup>2</sup>. Mazarin revient dans chaque lettre sur les moyens de semer la division parmi ses ennemis : il le fait avec un art merveilleux, discutant les secrets desseins, les vues, les appétits de chacun des alliés et calculant les obstacles qu'il s'agit de surmonter avant le 5 septembre, date de la majorité royale.

Les princes auraient voulu tenir les États sous la minorité du roi. Le projet de la noblesse n'allait à rien moins qu'à modifier profondément la constitution : un conseil de vingt et un membres devait être institué; la reine, le duc d'Orléans et le prince de Condé y siégeraient, les dix-huit autres conseillers seraient choisis à raison de six par chaque ordre. La majorité serait reculée de cinq années, et pendant ce temps les États gouverneraient 3.

Aune d'Autriche avait eu soin de les sixer au 1° octobre; mais les princes multiplièrent les intrigues pour en avancer la date. « La reine ayant tenu bon à ne le vouloir pas, on a travaillé à gagner des jours et on a insisté fermement à ce qu'ils se tinssent trois jours après la majorité 4. » Les lettres de convocation furent modissées 5, et le 8 septembre assigné comme jour de réunion. Le danger le plus grave se trouvait écarté : l'heure de la majorité sonnerait avant

<sup>1.</sup> Mazarin à Lionne, Bruhl, 23 avril 1651. (Lettres, t. IV, p. 144.)

<sup>2.</sup> Alf. étr., t. XXVIII des *Lettres de Maz.*, fo 303 vo, cité par Chèruel, IV, p. 299.

<sup>3.</sup> Aff. etr., Lett. de Mazarin, t. XXVIII, f. 396. (Lettres, IV, 197.)

<sup>4.</sup> Muzarin à Le Tellier, Brutel, 2 mai 1651. (Lettres, IV, 160.) 5. Lettres royales du 4 avril 1651. (États Généraux, t. XVIII, p. 320.)

que les États eussent pu changer la loi fondamentale et porter de treize à dix-huit ans la majorité des rois.

Aux inquiétudes publiques se joignaient pour Mazarin les alarmes privées. Les États ne manqueraient pas de discuter les mesures prises contre lui. Comment lutter si les États Généraux confirmaient les arrêts du parlement? En admettant qu'on évitât cette menace, échapperait-on à la déclaration que les étrangers étaient incapables de tenir des charges et d'exercer des fonctions dans le royaume? Il fallait à tout prix parer le coup; si l'on échouait, Mazarin était perdu sans ressource 1.

Pourra-t-on « éluder les États »? Condé ou le duc d'Orléans s'y prêteront-ils? voilà le sujet qu'agitent Mazarin et ses correspondants pendant les mois de mai et de juin<sup>2</sup>.

A Paris, il y avait divers courants: la cour affectait de prendre au sérieux les États Généraux, asin de plaire à Condé et à la noblesse; la date du 8 septembre était à peine connue, que, le 7 avril, la Gazette publiait une seuille extraordinaire intitulée: «La joye des François pour la prochaine tenue des États Généraux 3 ». L'auteur, qui tenait de près aux ministres, remerciait le clergé et la noblesse d'avoir consenti à cesser leurs assemblées et exhortait les trois ordres à choisir des députés résolus à rétablir la paix publique.

La noblesse répandait partout la « requête » qu'elle avait rédigée à la fin de février \* : bien que le clergé se fût uni à elle, sa froideur lui causait quelque alarme. Quant au tiers état, il ne dissimulait pas sa défiance. En vain lui rappelait-on qu'il était le plus intéressé à rétablir l'ordre, à assurer le payement des rentes, à réprimer le désordre des gens de guerre, on ne parvenait pas à vaincre ses hésitations. Plus les nobles s'agitaient, plus les bourgeois se calmaient. Le souvenir des humiliations infligées au tiers en 1614, l'enthousiasme des gentilshommes, les

<sup>1.</sup> Mazarin à Lionne, Bruhl, 2 mai. (Lettres, IV, 151.)

<sup>2.</sup> Passim, p. 159, 160, 161, 197, 198, 199, 13 juin, Lettres, IV, 260, 264, 265, 269, 14 juin, 285.

<sup>3.</sup> Gazette de France, 7 avril 1651, nº 44, p. 357 à 358.

<sup>4.</sup> Choix de Mazarinades, t. II, p. 230.

ménées des seigneurs en faisaient les adversaires de plus en plus déterminés des États. « Les États, disaient les bourgeois de Paris, pourroient commencer par de la corruption et finir par de nouvelles surcharges ¹. » Pasquier écrivait dans les « Remontrances très humbles à la Reyne mère » : « N'assemblez pas les États Généraux. Ils ne réduiroient pas vostre autorité, comme on le prétend; au contraire. Mais ils pourroient estre un instrument de division et de trouble. Les grands s'y feroient des partisans qui agiteroient les provinces ². »

Après avoir résumé la session de 1614, un des auteurs de pamphlets ajoutait : « Ces grandes et cérémonieuses convocations, qui sont faites par le choix des favovis qui gouvernent, ne produisent que du faste, de l'ambition et de la vanité. Des États libres et des députations légitimes faites par le libre choix des Ecclésiastiques, des Nobles et du Tiers Estat pourroient produire quelque important succès. Mais, avant que cette assemblée se puisse faire sûrement et légitimement, les années entières se passeront 3. »

Le parlement avait le même sentiment que la bourgeoisie : ainsi le tiers état dans tous ses éléments était unanime. Tous les mémoires du temps et les publications sans nombre dont Paris était inondé, portent l'empreinte des mêmes passions.

La résistance du tiers, la mauvaise volonté des parlements n'étaient pas faites pour accélérer les élections. Parmi les élus de 1649, les uns étaient morts, les autres avaient cessé de plaire; les bailliages étaient autorisés à procéder à de nouvelles élections: pourtant le mois de juin s'était achevé sans qu'une seule assemblée locale se fût réunie. Au commencement de juillet, le bailliage du Perche ayant procédé aux élections, la cour en prit occasion de publier la nouvelle pour attester sa résolution de tenir les États et « réveiller, disait-elle, la négligence de ceux qui

<sup>1.</sup> Réponse des bourgeois de Paris à la Lettre écrite des provinces. (Choix de Mazarinades, t. II, p. 240, note.)

<sup>2.</sup> Remontrances... (Ibid.)

<sup>3.</sup> Manuel du bon citoyen. Choix de Mazarinades, t. I, p. 442

n'ont point encore fait part au public de leur députation 1 ». Quatre bailliages se réunirent en juillet, seize en août; enfin Paris s'assembla le 20 août et le 4 septembre; le coadjuteur fut élu premier député du clergé; telle était l'indifférence au sujet des États, que Retz, prêt à se vanter de tout, ne parle pas de son élection dans ses Mémoires. La noblesse choisit ses députés; mais le tiers tint une assemblée peu nombreuse, et les électeurs, divisés par la querelle entre le prévôt des marchands et la prévôté de Paris, procédèrent à l'élection, qui fut cassée le lendemain par la reine à la requête des échevins de Paris. Le 11 septembre, la cour, faisant mine de penser toujours aux États, pressait les préparatifs 2 : aussi, dans le courant du mois, neuf bailliages s'assemblèrent-ils; mais. en octobre, le mouvement se ralentit, une seule élection eut lieu, ainsi qu'en novembre. Le 14 décembre, les Étals de Provence, et, le 15, les États de Bretagne choisirent leurs députés 3.

Ce fut la dernière élection. Les esprits étaient las; de toutes parts les mêmes vœux éclataient : on aspirait au repos. La France s'éprenait de son jeune roi; elle était fatiguée et dégoûtée des frondeurs. Les yeux se tournaient vers Mazarin, qui quittait à petites journées sa retraite pour se rapprocher de la frontière et la franchir avec une armée. On le voyait déjà remis à la tête de l'État. La cour n'eut besoin ni de lettres, ni de mandements, ni de jussion pour ajourner les États Généraux. La renaissance de l'autorité fit évanouir tout naturellement des projets dont la royauté avait voulu faire un leurre, et la noblesse une intrigue.

L'année 1652 vit encore des mouvements et des efforts

<sup>1.</sup> Gazette de France, 8 juillet, p. 695. L'élection avait eu lieu le 3.

<sup>2.</sup> Lettres du roi aux maire et échevins de Tours, leur ordonnant de préparer des logements aux députés le 11 septembre. (Arch. de Tours.)

<sup>3.</sup> Voir de juillet à décembre les mentions insérées dans la Gazette: nous y avons relevé trente-cinq assemblées de bailliages. Nous possédons en outre quelques procès-verbaux d'élection dont la Gazette ne parle pas.

persistants. Le 27 février, les gentilshommes de l'Île-de-France, de l'Orléanais et du Blaisois s'assemblèrent à Magny pour signer un acte d'union. La paix et les États Généraux, tel était le but de la nouvelle ligue. Des assemblées successives furent tenues en avril et en mai. Plusieurs prélats promettaient leur concours. Des lettres de cachet intervinrent et défendirent au duc de Liancourt de tenir en juin à la Roche-Guyon une assemblée des députés de bailliages. Néanmoins, une députation allait se rendre auprès du roi, quand elle reçut avis que les États Généraux seraient convoqués au 1<sup>er</sup> novembre 1652. La noblesse réunie à Dreux envoya des circulaires de toutes parts afin d'annoncer la nouvelle, mais il est évident qu'elle crut scule à la convocation 1.

En octobre, le roi rentra à Paris et exila le duc d'Orléans. Celui-ci réunit à Limours ses conseillers <sup>2</sup> et pensa profiter de l'échauffement de la noblesse pour provoquer de nouvelles réunions en vue de tenir les États. Châteauneuf était l'âme de cette intrigue, qui fut la dernière et ne tarda pas à avorter.

En voyant l'entraînement des gentilshommes, le peuple prit en suspicion, comme le parlement et la cour, les assemblées d'États, qui demeurèrent longtemps liées dans sa mémoire aux souvenirs détestés de la Fronde.

- 1. Voir le récit détaillé de cet épisode peu connu, avec l'indication des pièces originales, dans la *Bibliographie des Mazarinades*, t. II, p. 87 à 91.
- 2. M. Chéruel, qui connaît la Fronde mieux que personne, a bien voulu me communiquer une dépêche de Michel Le Tellier à Mazarin en date du 30 octobre 1652 qui ne laisse aucun doute sur ce point.

FIN DU CINQUIÈME VOLUME

.

## TABLE ANALYTIQUE

## A

ABBAYES. — Premières élections politiques au xviº siècle, V, 242, 243.

ABBÉS. — Le tiers à Orléans veut qu'ils soient élus partout par les religieux, II, 229. Droit de les élire conservé par le concordat, III, 107. Ce droit est suspendu au profit du roi par les papes, note 3. Élection unanimement réclamée en 1588, IV, 3. V. Discipline.

ABBESSES. — Leur élection demandée par le tiers état; — triennales, II, 229, note 1. Mêmes vœux en 1576; la plupart à la nomination du roi, III, 108, note 1. Même vœu en 1614, IV, 317. note 1.

Abolition (Lettres d'). — Données après délibération du conseil, II, 301.

Abréviation des procès. V. Procédure civile, Délais.

ACQUAVIVA, général de la Compagnie de Jésus. — Condamne, en 1610, l'opinion de Mariana, IV, 369.

Acquiescement. - Lettres de chancellerie, II, 300.

Action publique. — Se trouve en germe dans les poursuites intentées d'office par les prévôts, I, 209. — Par le procureur du roi, 124. Ordonnance de 1539, ses progrès, II, 312, 319. Le clergé et le tiers favorables à la nouvelle procédure, 312. — Partagée entre les juges et le ministère public, 312, 313. Inquiétude de la noblesse, 313. — En 1576, III, 283. Ardeur du tiers état, 238, 239. Peines contre les héritiers qui ne provoquent pas la poursuite des meurtriers, IV, 36. Accélération des informations, 36. — En 1614, 476. — Gratuite, 476, 477, admise difficilement par la noblesse, id. Résumé général, V, 191. V. Minjstère public.

Acr (Regnault d'), avocat du roi. — Massacré par la foule ameutée (févr. 1358), I, 75.

Adamites. — Menaces d'expulsion du royaume, IV, 309.

Administration financière. - Efforts des États sous le roi Jean pour remédier au désordre des finances. Ils établissent neuf surintendants généraux, I, 88. V. Impôts, Aide. L'administration des finances de l'État se confond à l'origine avec l'administration du domaine royal, 141 Les seigneurs et les villes lèvent eux-memes l'impôt. Asseeurs ou répartiteurs choisis par les bourgeois en vertu d'une ordonnance de saint Louis, 141. Les États de 1355 confient la perception à leurs propres agents, 142. Neuf généraulx surintendants établis pour diriger la perception. Leur juridiction, 142. Leur serment. Digue imposée aux prodigalités du roi et aux abus des grands officiers, 143. Les États s'emparent de l'administration des deniers publics, 144. Le nombre des surintendants est réduit à six aux États de 1356. Mode de perception réglé par l'ordonnance du 12 mars et par les instructions adressées aux collecteurs, 146. L'ordonnance du 26 mai suivant conserve cette organisation, ainsi que les États de mars 1357, 147. Ils ordonnent une enquête pour connaître la cause des précédents déficits. Modifications introduites par l'assemblée de Compiègne, 148. Hiérarchie des collecteurs sous le roi Jean, 149.

Administrat. financière sous Charles V, I, 197. Il afferme le revenu des impôts. Réorganise l'administration financière, 201. Établit une hiérarchie plus régulière. Le receveur particulier centralise les fonds. Les trois généraux-conseillers contrôlent la comptabilité, 214. Examen sévère de la conduite des comptables. Le commerce leur est interdit, 205. Désordres sous Charles VI, 248-251. L'ordonnance de 1413 établit une hiérarchie rigoureuse entre les receveurs, 270; empêche leurs détournements, 273. Leur nomination est dévolue à la Chambre des

comples, 275.

Discussions sur le chapitre des sinances aux États de Tours (fév. 1484), 370 et suiv. Corruption de l'administration sinancière. Multiplicité des agents. Les députés demandent que toutes les perceptions soient remises aux receveurs des domaines. Ils s'attaquent aux receveurs des tailles et aux élus, II, 92 et suiv. Utilité et sonctions des élus, 93. Pays d'États et pays d'élection, 94. Les députés demandent que chaque province prenne à serme sa part d'impôt. Séduites par l'exemple de la Normandie et du Languedoc, les autres provinces songent à se constituer en pays d'États, 95. Plan financier de Charles VIII, I, 399 à 402.

Règlement des affaires financières aux États de Pontoise (août 1561), II, 207. Mauvaise situation des finances en 1560, 365. Réorganisation de l'administration financière aux États d'Orseans. Nouvelle organisation de la perception. Répartition annuelle, de la taille, 369 et suiv. Multiplication des charges de

finances sous Henri II. Offices alternatifs. Suppression d'offices, II, 370, 371. Le tiers obtient qu'une seule répartition annuelle soit faite entre les contribuables, 371; que les tarifs de péages soient affichés. Fraudes des payeurs chargés d'acquitter les dépenses publiques, 372. Payements en marchandises. Sol pour livre. Dons et présents. Mesures prises contre ces manœuvres, 373. On interdit aux comptables de faire le commerce, 374. Les États de Pontoise (1561) demandent qu'une commission d'enquête tirée de leur sein vérifie les comptes, 384. Veulent réduire les dépenses au taux des dépenses sous Louis XII, 385.

Désordre en 1576, III, 282. Commission parlementaire de recherches (N.), 284, 285. Judiciaire (T.), 285. Perception; système du clergé: hiérarchie régulière, 285, 286. Responsabilité des habitants (N.), 286. Système mixte du tiers, 286, 287.

Aux États de Blois (1588), le tiers propose la diminution des tailles et l'institution d'une chambre de justice contre les financiers, 399. Le roi ajourne sa réponse, 404. Budgets provinciaux, affectations spéciales des impôts, IV, 50. Le tiers ne souhaile pas la centralisation financière, 50. Promesses de Henri III, 51, 52.

Réforme financière soumise aux notables (1596), 110. Situation financière, 136. Impôts engagés, maniement des fonds, corruption, 136, 137. Règlement général conçu et rédigé par les notables, 143. Réformes financières de Henri IV, 144. Impôt remis entre les mains du roi, 144, 145. Fraudes des trésoriers, 145. Sully réforme la comptabilité, 145, 146. Défense aux nobles de lever aucun impôt, 146.

Prospérité des finances en 1610. Épargne de 43 millions, 152. Vœux en 1614, V, 44. Responsabilité des comptables: cautionnement, 44. Abus des acquits du comptant, abolis en 1629, 49, 49. Tout officier entrant en charge donnera un état de ses biens (T. 1614), 51. Résumé général, 197 et suiv. V. Organisation financière.

Administration militaire. — Hiérarchie féodale du service militaire. A qui il est dû. Sa durée. Ban et arrière-ban, I, 165. Décadence du service militaire féodal dès la fin du xuie siècle. Remplacement du service personnel par une subvention, sous Philippe le Bel. Usage de plus en plus fréquent des troupes soldées, 166. L'impôt se substitue peu à peu au service militaire. L'armée devient plus régulière, 167. Efforts des États Généraux de 1355 et 1356 pour réformer les abus du service militaire. Règlement pour la convocation de l'arrière-ban, 168. Les députés s'occupent surtout des désordres qui ont envahi l'administration de l'armée, 168. États inexacts de l'effectif: passevolants. Détournements de solde, 169. Les États ordonnent un contrôle sévère de l'effectif. Ils organisent les revues en pr'

sence des surintendants, I, 170. Pillages exercés dans les campagnes par les bandes prêtes à s'enrôler, 170. Précautions prises pour s'y opposer, 171. Organisation d'une milice destinée à protéger les campagnes, 172. Armement des bandes de partisans facilité par les États, 172. Influence des États sur la durée de la guerre. Ils n'ont pu enlever au roi le droit de paix ou de guerre, 173. L'administration de l'armée soumise à l'élément civil. 174. Comptabilité militaire réorganisée par Charles V. 205. Il introduit l'ordre et le contrôle dans l'armée. Responsabilité des capitaines, 213. L'ordonnance de 1413 règle la comptabilité militaire, 273, 274. V. Organisation militaire. Discipline militaire. ADULTERE. — Peine capitale demandée par le tiers, III, 264,

IV, 38.

Affaires ecclésiastiques. — V. Clergé. — Aux États de Tours (1484), II, 16. - Aux États d'Orléans, 227. V. Provisions, Discipline, Biens, Juridictions, Liberté des cultes, Police religieuse. — Aux États de 1576. III, 103. — Aux États de 1588, IV, 3. — En 1596, IV, 126. — Aux États de Paris, IV, 313. — A l'assemblée de 1617, 259. Résumé général, V, 163.

Affranchissement. V. Servitude féodale.

AGRICULTURE. — L'ordonnance d'Orléans lui donne satisfaction en prohibant la chasse pendant une période déterminée, Il, 409. Insaisissabilité des bestiaux et instruments aratoires, I, 210; II, 63, 64, note 2; III, 255, 256; IV, 38. Déclaration conforme de Henri IV en 1595, 38. Édit de 1598 favorable à l'-, 165, note 2. Réduction des fêtes chômées, III, 161, note 1. V. Chasse. Insaisissabilité.

Aide. — Les États de 1314 votent une aide pour la guerre de Flandres, I, 25. Philippe le Bel institue, en vertu de ce vote, un impôt sur les marchandises. Impopularité de cette taxe, 26. Aide aux quatre cas insuffisante sous les fils de Philippe le Bel, I, 30. Origine des aides, 131. La dime saladine, la plus ancienne des aides royales. Distinction entre les aides et les tailles, 132 et n. 2. Aide établie par le roi Jean pour sa rançon, en vertu du droit féodal, 177. Elle est prorogée par les États de Sens (1367), 189. V. Impôt. Les aides sont rétablies sous Charles VI (janvier 1383), 237. Abolies par les Anglais et les Bourguignons, 292. Supprimées en 1418, I, 294, note 3. Rétablies en 1423 pour trois ans, 294. Mécontentement; rachat des aides, 295. Perçues par les élus des diocèses, 297. Aide des entrées et issues, aides des barrages en 1432, 306. Rétablies pour quatre ans en 1435, 312. Définitivement en 1435 et 1436, 312, 313. Charles VII obtient des États de Tours leur rétablissement (1436). Ordonnance du 28 février 1435. Nature de l'impôt, 313. Ferme des aides. Exemptions, 314. Caractère de cette ordonnance, 314. V. Impôts indirects.

ADES (Cour des). — Son origine, I, 142, 143, note 1, et 277. Elle est réorganisée par l'ord. de 1413, 278. — Chargée de reviser la liste des exemptions, V, 35. — Anoblit par arrêt les roturiers, 35. — Défend la Paulette (4 janvier 1615), IV, 422, note 1.

AILLEBOUST (Charles d'), évêque d'Autun, son discours du

27 février 4577, III, 77.

Amar (Joseph d'). — Maire et député de Bordeaux aux États de Blois (4576). — Propose de demander au roi la nomination d'une commission de conseillers pour discuter avec les États les conclusions des cahiers, III, 19. Sa réponse au discours du comte de Suze, envoyé du roi, 42. Sa faiblesse envers la cour, 74. — Se fait le défenseur de l'aliénation du domaine. — Battu par Bodin, il est chargé néanmoins de porter au roi la décision du tiers, 75. Il parle en faveur de la paix, 77.

AJOURNEMENT (Décrets d'). — Motivent un payement préalable d'épices par le demandeur, II, 276. Les nobles protestent contre les —, 314.

Ajournement (Lettres d'). V. Chancellerie (Lettres de).

Albon (Jacques d'). V. Saint-André.

Albret (Alain d'), conseiller de Charles VIII, II, 10, note 2.

Albret (Jeanne d'). — Avait suspendu en 1569 l'exercice de la religion catholique en Béarn, IV, 388.

ALENCON (René, duc d'). — Est écarté du conseil de Charles VIII, II, 15, note 3.

Alencon (François duc d'). V. Anjou (François, duc d').

Alexandre III attribue à la France la pluralité des bénéfices, llI, 116, note 3.

Alger. V. Pirates. Turquie.

ALMANACHS. — Peines contre les vendeurs d'almanachs impies, II, 247. Doivent être revêtus des approbations de l'évêque et du juge, III, 160. Astrologie licite permise, 160. Peine du fouet contre les faiseurs d'— non approuvés, IV, 410.

Ambassades. — Dépenses en 1576, III, 300. — Briguées par les nobles, V, 83.

AMBASSADEURS. — Défense aux sujets du roi de communiquer avec eux, IV, 263. Proposition semblable en 1627, 287. Les membres des cours veulent comprendre dans cette défense le nonce; émoi des prélats, exception faite, 287, 288. Bassompierre s'y oppose seul, 288, note 2.

Ambassadeurs vénitiens. — Opinion de Correro sur les contributions du clergé, III, 138, note 2. V. Suriano. Cavalli.

Amboise. — Les États s'y réunissent en juin 1432, I, 306. Château donné à Condé en 1614, IV, 176. Recouvré à la demande des États, V, 93, 94.

AMBOISE (Conjuration d'). — Est étouffée dans le sang (1560), ll, 161.

Amboise (Louis d'), évêque d'Albi, I, 376, note 3.

Amboise (Georges d'), cardinal. — Assiste à l'ouverture des États de 1506, II, 145. — Confère avec le roi sur la réponse à faire à la demande des députés, 146. — Réforme les Universités, IV, 22.

AMENDES. — Les juges ne peuvent être fermiers des —, ll, 279, III, 195, ni les hauts justiciers, II, 333. Pensions aux juges sur les —, III, 261. Sergents des —. Leur suppression, 262. Gages des juges prélevés sur les —, IV, 28, 431. Prescription annale, IV, 48, V, 16.

AMIENS. — La municipalité de cette ville offre au roi le subside du 12 mars 1356, I, 42, note 4. États de la province réunis à Amiens en décembre 1363, 178, n. 2, 179. Assemblée convoquée par les Anglais en 1424, 292, n. 2. Rapport des députés en 1439, I, 318. Élections en 1483, V, 249.

Anabaptistes. — Menacés d'expulsion du royaume, IV, 390. Andelot (d'), frère de l'amiral de Coligny. — Assiste à l'assemblée des notables de Fontainebleau, II, 163 et note 2. Angennes (Louis d'). V. Maintenon.

Angennes (Nicolas d'). V. Rambouillet.

Andilly (Arnauld d'). — Son journal, cité, IV, 217, 231, 235, 388, 422, 424, 449, 453; V, 94, 95.

ANGLETERRE. — Commynes pense que l'Angleterre est le pays où la chose publique est le mieux traitée, V, 154. Ce que dit Henri III du vote des subsides par le parlement, III, 413; V, 152. Traité de commerce avec Henri IV, 26 mai 1606, IV, 161. Rôle de la noblesse anglaise, V, 224.

Angoulème (Charles d'Orléans, comte d'). — Est écarté du conseil de Charles VIII, II, 45, note 2.

Anjou (Duc d'), oncle de Charles VI. — Régent du royaume, I, 228. — Réunit les notables à Paris (1380 et 1381), I, 229-232. Ses négociations avec les Parisiens. Son imprudence. Il veut résister au courant. Émeute des Maillotins, I, 234.

ANJOU (François, duc d'), quatrième fils de Henri II. — Porta d'abord le titre de duc d'Alençon. — S'échappe des mains de Catherine de Médicis pour rejoindre l'armée des mécontents, III, 3. Paix de Monsieur. Il reçoit l'Anjou, la Touraine et le Berry en apanage, 4. Chargé par Henri III de négocier avec la noblesse, 55, avec le tiers pour obtenir de lui le vote des subsides, 57.

Annates. — Répugnances des États d'Orléans contre les droits perçus à Rome; négociations pour leur suppression, II, 231. Défense d'exporter l'argent; suspension des provisions acquises à Rome. Rétablies un an plus tard, 232. — Aux États de 1576 leur abolition réclamée par les trois ordres, III, 141. Leur produit, 142, note 2. — Vacants appliqués aux réparations l'église, IV, 345. Apaisement de la querelle, 349.

ANNE D'AUTRICHE. — Projets de mariage avec Louis XIII, discussion en 1614, IV, 237. Prisonnière de la Fronde, s'échappe de Paris (6 janvier 1649), V, 274. Convoque les États généraux, 275, les ajourne, 277, 278, les convoque au 1er octobre 1651, 280, au 8 sept., 281.

Anoblissements. — Doléances de la noblesse en 1560, II, 413, 414. Leur nombre croissant en 1576, leur vénalité, III, 320. Leur nullité demandée, 321. Cas d'anoblissement, 321, 322. — Au prévôt des marchands et aux échevins de Paris, 1577, 59, note 1. Vente pour 340 000 écus, 321, note 2. Achat de fiefs nobles n'anoblit plus, 322. Doléances en 1588, IV, 58. En 1597, 147, 148, 163. Enquête en 1617 pour les — accordés depuis 1588, IV, 262. Vente de lettres, en 1606, V, 75. Annulations réclamées, 75. Depuis la mort de Henri II, 73, 76.

APANAGES. — Normandie donnée au duc de Berry (1465), I, 332. Taux maximum de 12000 livres, 339, 341. Opinion de Louis XI, 340. Craintes des députés en 1467, 341. Rente donnée au duc de Berry, 341. Même inquiétude du tiers en 1614, V, 44.

APPEL. — Le droit d'appel apparaît au commencement du xIII siècle, I, 101, 102. Appel de défaute de droit, 102. Multiplication des appels, 103. Les baillis jugent les appels des prévôts, 104. Trois degrés d'appel, 112. Appels non omisso medio, 112. Amendes contre les juges qui ont rendu des sentences infirmées, 147. Ce droit énergiquement revendiqué aux États de Tours, II, 42, 43. — Est retiré aux prévôts, 286. Le parlement est le seul degré au-dessus du présidial, 289. Exception, 290, note 3. — Devant les maréchaux sur le point d'honneur, 293. Lettres de chancellerie, 300. Les arrêts doivent être motivés pour diminuer les appels, 303, ressource des mauvais débiteurs, 304. V. Parlements.

APPELS COMME D'ABUS. — Consacrés par l'ord. de 1539, III, 156. Empiétements du parlement. Protestations (C. N. 1576), 156, 157. Point d'effet suspensif; amende de fol appel, 157. Elargissement des appelants défendu; résistance du parlement, 158. Mêmes empiétements; édit de Melun, IV, 12. Doléances en 1605, 363, 364. Opinion de Richelieu sur les empiétements des parlements, 364. Doléances inutiles en 1614, 365. Rendent les parlements gallicans, 366. V. Indépendance de l'Eglise. Indépendance de l'Etat.

Arbalétriers (Compagnies d'). — Établies dans plusieurs villes (vers 1367), I, 190.

ARBITRES. — Justice spéciale aux clercs et aux nobles pour assoupir les procès (C. N. 1576), III, 217. Spéciale aux nobles, IV, 31, note 6. Doléances du tiers contre les arbitrages forcés des seigneurs, III, 338.

ARCHERS (Compagnies d'). — Établies dans plusieurs villes (vers 1367), I, 190.

ARCHEVEQUES. — Formes de leur élection aux États d'Orléans, II, 229. Absence des évêques doit être app. par les —, III, 114. ARDIER (Paul). — Trésorier de France, greffier des notables en 1626, IV, 274, note 1.

ARLES. — Une assemblée annuelle se tenait dans cette ville au ve siècle, I, 4.

ARMADA (L'invincible). — Flotte réunie par Philippe II. Son passage près des côtes de France, III, 372.

Armacnac (Jean, comte d'). — Se fait représenter aux États d'Orléans, 1439, I, 316.

Armagnac (Charles, comte d'). — Adresse une requête aux États de Tours (février 1484), I, 361.

ARMAGNAC (Confiscation des biens d'). — Restitution des biens du duc de Nemours à la demande des États, II, 110, 135.

Armée. V. Organisation militaire, Discipline militaire et Administration militaire.

ARMES (Prohibition du port d'), II, 343. Exception pour la noblesse, 343, 344, IV, 59. Pour les marchands en voyage, II, 344. Pour les écoliers, II, 261. Insaisissabilité des armes, III, 256. Défense de posséder des amas d'armes, V, 94.

ARPAGON (sire d'), député aux États de Tours. — Nommé par l'ancien conseil membre du conseil du roi, II, 15.

ARRAS. — Sédition en mars 1355 à l'occasion de la gabelle, I, 41-42. Réprimée cruellement, note 1.

Arras (Traité d'). — Conclu entre Charles VII et le duc de Bourgogne (septembre 1435), I, 311, 312.

Arrêrs. — Leur prononciation immédiate prescrite en 1413, I, 269. — Ne sont rendus par le juge que contre payement préalable, II, 275. Leur prononce ne peut être retarde faute du payement des épices, 278, 302. La noblesse veut qu'ils soient motivés, 303. Exécution des — confiée aux juges locaux, 304. Délibérations, partage, III, 226. Suppression des petits commissaires, 228. Prononciation immédiate, signature, 228. Cherté des exécutions, 229. Résistance des seigneurs à leur exécution, 231, recours extraordinaire, 232. Leur signature, IV, 35. -Rendus à l'audience seulement, id. Prononciation immédiate, IV, 436, 466. Lecture publique après six heures du matin; signature, motifs de droit, 466. Expédition en extrait, 466, 467. -Exécutoires nonobstant la surannation (T. 1614), 467. Commission de conseillers pour leur exécution, 467, 468. Le tiers se plaint de la résistance des seigneurs 468, 469. La noblesse, de celle des magistrats, 469.

ARRIÈRE-BAN. V. Ban et Administration militaire. — Sa décance en 1876, III, 338,

ARTILLERIE. — Ce qu'elle coûte en 1576, III, 300.

ARTOIS (Etats de la province d'), I, 179. V. Etats provinciaux. Artois (Jean d'). V. Eu.

Arts libéraux (Faculté des), II, 260.

Asséguas, ou répartiteurs des impôts, I, 141. — Nommés par les élus, puis choisis par les habitants, 202, n. 2. La noblesse en 1588 veut les rétablir, IV, 49. Résumé général, V, 204.

ASSEMBLÉES DU CLERGÉ. — Tenues librement à Paris, en 1596, 1598, 1605, IV, 314. En avril 1598, elle s'efforce d'atténuer l'édit de Nantes, IV, 383, 384. Vingt-trois sessions de 1561 à 1627, IV, 315. Listes des dates, 315, note 3. Règlement sur les — voté en 1615, 316. Opinion du tiers, 331. En 1629, une réunion quinquennale est prescrite, 331. Celle de 1610 traite à fond de la simonie, 324. En 1615, reçoit le concile de Trente, 330, et obtient des exemptions, 346. — De 1621. — de 1626, obtiennent la confirmation des exemptions, 346. — Votent périodiquement les décimes, 346, 347. Résumé général, V, 169.

ASSEMBLEES NATIONALES, dans les Gaules, I, 3. — Sous la domination romaine, 3. Dans les colonies grecques (conventus, xouxa), 3. — Rétablies par Honorius, 4. — Chez les Germains, 5. V. États Généraux (Origine des).

Assemblées de notables. V. Notables (Assemblées de).

Assises. — Du seigneur jugeant à l'aide de ses pairs, I, 402; — du prévôt dans les principaux points de leur ressort, 403; — du bailli pour punir les grands crimes, 404; — pour juger les appels des prévôts, 404, 405.

Assistance judiciaire. V. Pauvres.

ASSOCIATIONS OU LIGUES. — Défendues en 1614, IV, 219. — Punies comme rébellion, 287.

Astrologues. — Venus en France à la suite des guerres d'Italie. Bannissement (C.). Peine de mort (T.). III, 159.

ASTRONOMIE. — Est appelée astrologie licité, III, 160. Seule permise, IV, 410.

ATHÉISTES. - Menacés d'expulsion en 1614, IV, 390.

Athènes (Duc d'). V. Brienne.

AUBAINE (Droit d'). — Son origine germanique, II, 64. Doléances du Languedoc. 65, 66. — Aboli dans cette province. 66.

Aubenage (Droit d'). V. Aubaine (Droit d').

AUDENEHAM (Le maréchal de). — Réprime une sédition à Arras, I, 42, note 1. (Erratum: Audrehem.)

AUGUSTE (culte d'). — Lié à la coutume des assemblées, I, 3, 4. Augustins (Couvent des). — Où il était situé, le clergé y tient ses assemblées, les États s'y tiennent en 1614, IV, 179, note 4.

AUMALE (Claude II de Lorraine, duc d'), gouverneur de Paris.

— Recoit les instructions du cardinal de Lorraine relatives aux

réunions préparatoires des députés aux États d'Orléans (1560). II, 178, note 3; V, 269.

AUMONIERS. — Seule fonction que puisse accepter un prêtre dans les maisons princières, III, 114, note 3.

Autorité des Etats. — Aux États de Tours, II, 1. — Opinion de Philippe Pot sur l'autorité des États quand le roi ne peut gouverner, II, 5. Efforts des députés aux États de Blois pour faire prévaloir leur autorité, III, 19. Accord des trois ordres sur ce point, 19, 20. Ils demandent pour leurs vœux unanimes la sanction du roi, 21, 60, 61. Autorité réclamée par les États de Blois, 92. Moyens proposés pour faire adopter les vœux, 95, 96. En cas d'accord des ordres, loi inviolable, 96, note 2. Discussion sur l'autorité du roi et sur celle des États, 96, 97. Irresponsabilité du roi, 98. La puissance du parlement s'arrête devant les ordonnances émanées des États. Le roi luimême ne peut les révoquer, 99, 100. Les États de Blois (1588) délibèrent sur la question de savoir s'ils doivent agir par voie de résolution ou par voie de requête, 393. Rapports entre le roi et les représentants de la nation, 394. Henri III parle de se mettre entre les mains des États, comme le doge de Venise et la reine d'Angleterre, 413.

En 1614-1626, IV, 303. Projet de dresser des Articles généraux, 303. Leur force, 304. La cour les fait échouer, 305. Persistance du C. Conférences des députés et du conseil; échec, 305. N. prend l'initiative, 306. Efforts infructueux, 306. Articles généraux, 307. Accords douteux entre C. et N., 308. Texte des Art. généraux, 308. Organisation du Conseil, 309. Députés en tournée, 312. Résumé général. Autorité que les États voulaient exercer sur le gouvernement de la monarchie, V, 137. États du roi Jean, 138. Libre vote de l'impôt, 138 et suiv. Périodicité des États, 141 et suiv. États provinciaux, 143. Droit de déclarer la guerre, 144. Responsabilité des conseillers, cahiers de doléances, mandat impératif, 145. Exécution de leurs vœux, 147, le parlement et les États, 149. Pouvoir intermittent des assemblées, 149, 150. Opinion de Commynes, 153, de Sully sur le vote libre de l'impôt, 156, de Fénelon, 158, de Saint-Simon, 161. V. Périodicité des États. Impôt (Vote libre de l'). Conseil du roi.

AUVERGNE. — États de 1423, Î, 295. États de Riom, nov. 1424, 296, 297; — de Montluçon, 300. Trop éloignée du parlement de Paris, sollicite un parlement, III, 214; tout au moins des grands jours, 215. V. États provinciaux, Clermont en Auvergne.

Avançon (Guillaume d'), archevêque d'Embrun. — Assiste aux États de Blois (1588), III, 390, note 2.

Averton (François d'). V. Belin.

AVOCATS. — Règlement de 1364 pour les forcer à plaider brièvement, I, 207. — Tenus de plaider gratuitement pour les

pauvres, I, 208. — Prennent part à l'élection des juges, II, 38. — Sont appelés pour la rédaction des coutumes, 58. Les douze plus anciens du parlement jouissent du privilège de committimus, 286. Opinion de Louis XI sur leurs pilleries, II, 56, note 3. — Inutiles dans les procédures sommaires, 299. Conseil gratuit des pauvres, 306. Les procureurs autorisés à plaider, 307. Réformes des —, 308. — Autorisés à diriger les procédures, 308. — Responsables de leurs erreurs, 308. — Participent à l'élection des juges, III, 485. En 4576, 234. Sincérité des plaidoiries. Juridiction du plus ancien avocat du siège, 235. Ses liens avec le ministère public, 194, 235. Leur discipline sous le contrôle des cours, 235. Sous Henri IV, peuvent postuler dans les charges subalternes, IV, 472. Peines quand ils injurient, 472, note 1. Exemptés du récépissé des pièces, 473.

Avocats DU noi. — Adjoints au procureur du roi. Leur situation mixte, III, 194, note 1.

AYDE (Odet d'). — Seigneur de Lescun, comte de Comminges, amiral de France sous Louis XI, II, 9-10, note 1. Sa lettre sur les élections en 1483, V. 249, note 2.

## В

BACHELIERS. — Peuvent faire des cours du matin, III, 169.
BAILLIAGES. — Création des baillis, I, 104, Assemblée de —
pour la rédaction des coutumes, II, 58-59. — Trop éloignés du
parlement; avantages des présidiaux, 288. Le tiers veut donner aux mattres des requêtes le droit de convoquer les États de
bailliage, 292. — Simples et — composés, V, 254. Élections:
Ass. de bailliages, 259. V. Baillis.

Baillis. — Aux États du roi Jean. Commissaires royaux dans les bailliages, I, 104. Progrès de leurs attributions : leur conflit avec les hauts justiciers, 104, 105. — Empiètent sur les prévôts, 111. Leurs offices baillés à ferme, 114. Cet abus interdit, 114. — Ne peuvent exercer dans le pays où ils sont nés, 117. Élection du bailli en 1413 : désignation locale, élection en parlement, 265, 266. Résidence obligatoire, 266. — Doivent tenir les assises six fois par an, 266. Leurs fonctions diverses, 266, 267. Leur voyage annuel au parlement, 267. — Pris pour juges seigneuriaux, répression de cet abus, II, 37. Leur élection en 1493, II, 37. Leurs charges ne sont plus affermées, mais données en garde, 38. II est question de leurs lieutenants en 1493, 38, 39. — Ne peuvent accepter une charge d'un seigneur, 39. Au xve siècle leur situation se modifie : lieutenants, 49, 50. V. Lieutenants. — Font lire deux fois par an les ordonnances, 61, 62. Aux États

d'Orléans, le tiers obtient qu'ils soient de robe courte, II, 270. Mode de leur élection, 270. Un seul degré de juridiction au-dessous du —, 286, 289. Compétence que le tiers veut leur attribuer. 288. Leur transformation, V, 253. Investis de la force plutôt que de la justice, II, 290, 291. Ils sont de robe courte, 291. Tournées annuelles dans leur ressort. Leurs fonctions originaires selon Pasquier, 291, note 3. La noblesse veut les rendre triennaux et responsables, 294. Leurs rapports avec les prévôts des maréchaux, 316. — Peuvent publier des monitions contre les simoniaques, III, 148. Leur situation en 1560, II, 355, 356. — Participent à l'élection des juges, III, 185. — Défendus par la noblesse en 1576, 209. Continuent à nommer les prévôts des maréchaux, 241. Leur lutte contre les présidiaux, IV, 32. — Ont perdu tout pouvoir judiciaire au xive siècle, IV, 444, 445. En 1576 les nobles veulent s'attribuer les charges de -, III, 323. Forme proposée pour l'élection, id. Mêmes vœux en 1588, IV, 59, 60. En 1597, 166. En 1614, V, 83. La noblesse veut les relever, 85. Leur rôle dans les élections de députés, V, 253 et suiv. Président l'ass. de la noblesse, 259.

BALE (Concile de). — Son exécution est demandée (C. 1560), II, 231.

BALLOTES. — Vieux mot signifiant scrutin, I, 37, note 2. BALUE (cardinal). — Assisté aux États de 1468, I, 335.

BAN ET ARRIÈRE-BAN. — Division des hommes d'armes en deux catégories, I, 165. Cas de convocation de l'arrière-ban, 168. La noblesse se plaint aux États de Tours des appels trop fréquents, II, 110. Décadence du ban et de l'arrière-ban au xve siècle. Fixation des obligations de la noblesse, 424. Tout gentilhomme doit être prêt à partir, V, 85, 86. Offres de la noblesse, III, 54. Sa décadence en 1576, III, 338, 339.

Banalité (Droit de). — Plaintes du tiers en 1614, nécessité du titre, V, 80, 81.

BANQUEROUTE. — Peine capitale réclamée en 1560, II, 331, 332. Satisfaction donnée aux États, III, 264. Règlement proposé en 1614, V, 15. Origine de la faillite, id. Peine capitale contre les banqueroutiers frauduleux, 15, 16.

Banques. — Rapide fortune des banquiers étrangers en France. Le tiers aux États d'Orléans (4560) s'en préoccupe. Garantie qu'il exige contre eux. L'ordonnance de Roussillon lui donne satisfaction en partie, II, 395, 396. Mesures demandées en 1576 contre les banquiers étrangers, III, 310; enregistrement des procurations; cautionnement, 311. V. Étrangers, Usure, Change.

BAPTÈME. — Affranchi de toute redevance forcée, II, 242. Dons volontaires permis, III, 432. Vérification de l'âge : acte de —, 188. Actes de —, 244. V. État civil (Acte de l').

Bar (Denys de), évêque de Tulle. — Député aux États Généraux de Tours (1484), I, 353 et note 5.

BARBETTE (Étienne), bourgeois de Paris. — Parle au nom de la ville de Paris aux États Généraux de 1314, I, 25.

Barricades (Journée des). — 12 mai 1388, III, 370, IV, 14.

BASSOMPIERRE (François de), maréchal de France. — Son procès au parlement de Normandie, IV, 432, note 1. — Président-adjoint des notables en 1626, IV, 275. Ce qu'il dit de Versailles en 1626, 284, note 2. — Porte au roi les doléances de la noblesse, 291.

BATARDISE (Droit de). — Abus des officiers royaux signalés en 1483. II. 64.

BATARDS. — Des gentilshommes; barre dans les armes, nom, V, 78.

Baume (François de la). V. Suze.

BAYONNE. — Lettre aux échevins de — en 1483 sur les élections, V, 249, note 2.

BAZIN (Jean), procureur du roi à la prévôté de Blois. — Discours qu'il prononce à l'assemblée préparatoire du tiers état de cette ville pour les élections, II, 475. On veut le faire arrêter, mais il s'échappe, 476, V, 263.

Béarn. — La religion catholique interdite depuis 1569, IV, 388. Vœux des États, 1614, 388. C. invoque les édits de pacification, 389. Réunion du Béarn et rétablissement de la relig. cath. en 1620, 389.

BEAUCAIRE (sénéchal de), en 1302. Son rôle dans les élections, V, 244, note 2.

BEAUFORT (Jean de). — Présente un système de remboursement des offices, IV, 226, 227, 237. Son projet en cours d'impression: formes brisées; Beaufort arrêté; N. proteste. L'impression autorisée s'achève, IV, 407, note 1.

BEAUFREMONT (Claude de), baron de Senecey. — Député de la noblesse de Châlon-sur-Saône aux États de Blois. — Fait une courte harangue à la séance royale (17 janv. 1577). Il lui est prescrit de déclamer, non de lire, III, 43, note 2.

BEAUFREMONT (Henri de), baron de Senecey, fils du précèdent. — Député de la noblesse (Chalon-sur-Saône) en 1614, élu président de la noblesse, IV, 180. — Désavoue le propos tenu sur Savaron, 192. La noblesse se plaint au roi par sa bouche, 193, 194. — Orateur de la noblesse à la séance de clôture, 242.

Beaumannois (François de). — Lieutenant gén. du bailliage et député d'Orléans, préside le gouv. de l'Orléanais, IV, 297.

Brauseu (Anne de), fille aînée de Louis XI. — Son père en mourant lui laisse le gouvernement, I, 349. Elle fait des concessions au sentiment public. — Rappelle les exilés, 349, et remet une partie des impôts, 350, II, 67. — Remet un quart de

la taille, I, 350. — Convoque les États Généraux à Tours (janvier 1483), 350. Son action sur les élections, V, 267. Sa rivalité avec le duc d'Orléans au sujet de l'éducation et de la garde de Charles VIII, II, 13. Les Etats sont d'accord pour lui confier ce soin. Intrigues du parti d'Orléans, 13, 14. Les Etats maintiennent leur décision, 14.

Braujeu (Pierre de Bourbon, sire de), puis duc de Bourbon en 1488, I, 349, note 3. — La présidence du conseil du roi lui est dévolue par les Etats, en l'absence des deux premiers princes du sang, II, 11, 12. La garde de Charles VIII lui est confiée

malgré les intrigues des princes, 13.

BEAUNE (Renaud de) (1527-1606), archevêque de Bourges. — Son discours au roi à l'ouverture des Etats de Blois (1588), Ill. 386, note 1. Il porte la parole au nom des trois ordres (3 décembre), 411. — Harangue le roi au nom du clergé à la séance de clôture (15 janvier), Ill. 427. — Choisi par Henri IV comme commissaire à la conférence de Suresnes (1593), IV, 82. Sa discussion avec l'archevêque de Lyon. Il annonce la prochaine conversion du roi, 83, 85.

Beauregard (de). — Député de la noblesse aux Etats de Blois (1577), III, 54.

Beauvais. — Élections en février 1649, V, 276, note 2.

Belin (François d'Averton, comte de). — Gouverneur de Paris pour la Ligue. — Choisi par le duc de Mayenne commissaire à la conférence de Suresnes (1593), IV, 82.

Bellarmin (Robert), cardinal. — Son livre sur la juridiction indirecte: déposition des rois, IV, 370. — Condamné en 1610 par le parlement, 370, 371.

Bellefaye (Martin de). — Conseiller au Parlement, suspendu

sous Louis XI, I, 33, note 1, 35, note 2.

BELLEVAR (Pomponne de) (1529-1604). Surintendant des finances. — Envoyé par le roi auprès du tiers (Etats de Blois, 1577), pour en obtenir une subvention de deux millions, III, 73. — Cité, 283, note 1.

Bénédictins (Projet de fonder un collège de). — En l'Univer-

sité de Paris pour les clercs, lV, 9.

Bénérices. — Sous Charles VII: Pragmatique, II, 17. — Malgré les vœux relatifs à l'élection, ils continuent à être donnés par les prélats, 229, 230. — Non desservis, 241. Union des —, 243. — Ne peuvent être accordés à un étranger, III, 108. Leur collation, conditions d'aptitude, 108, 109. Abus des réserves rèprimé à Trente, 109. Privilèges des collateurs et patrons laiques, 110. Leur union approuvée par le concile. Ord. conforme, 143, 144. Mêmes doléances en 1588, IV, 11. Examen des candidats prescrit à Trente et en 1614, 319. Vente des —, 324. Union des —, 350.

Bénéfices (Collation des). V. Clergé. Provisions ecclésiastiques. Bernard (Saint). — Disciple et réformateur de l'abbaye de Citeaux, III, 122, note 2.

Bernard (Guy), évêque de Langres. Discours aux États de 1468, I. 338.

Bernard (Étienne). — Député du tiers état pour la Bourgogne aux Etats de Blois (1588), III, 374, note 3. — Nommé orateur du tiers. Son journal des Etats, 376, note 2, 390. Son entrevue avec le roi (27 novembre), 401. Discours qu'il lui tient, 402. Comment il dépeint l'attitude du duc de Guise dans la question du vote des subsides, 406, note 1. Nouvelle entrevue avec Henri III (30 novembre). Familiarité du roi. Conseil que lui donne Bernard, 407. — Mandé de nouveau à la cour, il refuse de s'y rendre dans la crainte de faire soupçonner son intégrité. Il consent à y aller, mais avec plusieurs de ses collègues, 412. — Adresse une excellente réponse au garde des sceaux venu de la part du roi demander des subsides (31 décembre), 423. — Préside le tiers après l'arrestation des députés, 423, note 3. - Présente le cahier au nom du tiers état, 425, 426. Son discours à la séance de clôture (15 janvier), 427, 428. Inexécution de l'ordonnance de 1579, IV, 41. Fermeté remarquable de cette harangue. Il obtient un grand succès, 429. Ses esforts inutiles pour obtenir l'élargissement de ses collègues arrêtés le jour de l'assassinat du duc de Guise, 430. — Député de Dijon aux Etats de la Ligue. — Se montre partisan des négociations avec Henri IV, IV, 78. — Choisi par le tiers état comme commissaire à la conférence de Suresnes, 82.

Berry (Charles, duc de), frère de Louis XI (1446-1472). — Obtient le duché de Normandie, I, 332. Ses intrigues, 333. Discussion sur son apanage, 336, 337, 339, 340. Une rente lui est accordée, 341. Les États le menacent de la guerre, 342.

BÉZIERS. — Les Etats du Languedoc s'y réunissent (mai 1427), I, 301; — en juillet 1431, 306; — en juillet 1432, 306, 307.

Bien public (Lique du). V. Louis XI.

BIENS ECCLÉSIASTIQUES. — Saisies et vexations en 1484, II, 20. Aux Etats d'Orléans: inégalité des revenus, II, 241. Défense de consacrer des prêtres pauvres, id. Revenus considérables des confréries, 242. Union des bénéfices, 243. Inaliénabilité du revenu des cures, 242, 243. Exception à cette règle, 243. Leur accroissement, 244. — Aux États de 1576, III, 126. Accroissement du revenu, 127. Usurpation du domaine pendant les guerres de religion, 127. Procureurs syndics chargés des revendications, 128. Domaine engagé, délais de rachat; inaliénabilité refusée, 129. Contribution pour l'entretien des églises, 133. Charges du clergé, V, 135. Contributions du clergé. Les aliénations se multiplient, 137, 138. Doléances et protestations du

clergé; déclarations solennelles, V, 138, 139. Taxe des rachaus d'aliénation. Décimes, 139. Régale, 140. Inégale répartition des revenus, 143. Proposition d'une contribution forcée, 143, 144. Résumé, 167. — Aux Etats de 1588, IV, 9. Reconstitution du domaine, 9, 10. Protestation contre les aliénations, id. Contre leur énormité, 10. — Aux Etats de 1614, 338. Reconstitution du domaine (1596), 339. Inaliénabilité demandée, 339, 340. Abolition du droit de rachat (T.), prorogation accordée. Revision des titres, 340. Tentative d'accaparement par les nobles, 341. Leur accroissement inquiète le tiers. Vérification des acquisitions par le parlement, 342, 343. Réduction des donations, 343. Décimes votés périodiquement, 346. — Affectés au payement des rentes; compte des agents du clergé, 347. Inégale répartition des revenus, 349. Progrès général sous Louis XIII, 350. Résumé, 394. Évalués à un tiers de la surface de la France, V, 41, note 2.

Bisor (Emeric) de Thibermesuil. — Conseiller au parlement de Normandie. Député aux Etats de Blois (1577). — Séduit par la cour, III, 74. — Se fait le défenseur de l'aliénation du domaine, 75.

BILLETS AU PORTEUR. - Nom du créancier en blanc : nullité, V, 14.

BIRAGUE (René de), né en 1507. — Chancelier de France en remplacement de l'Hospital. Son discours à l'ouverture des Etats de Blois (6 décembre 1576), III, 15. Il se montre sévère envers la noblesse, III, 16. Il met les fautes sur le compte de la détresse du trésor, 17. Envoyé aux Etats pour les presser de voter les subsides, 50. Recommande un projet de taxe unique sur les feux, 53. Ambitionne le chapeau de cardinal, 88.

Biron (Armand de Gontaut, baron, puis duc de) (1524-1592).

— Chargé d'une mission par Henri III, III, 71 et note 3.

BLANGERFORT (Pierre de), député de la noblesse du Nivernais en 1576. Son journal des États, III, 17, note 6. Adversaire des guerres de religion, 13, note 1. Proteste contre l'abolition de l'édit de pacification; demande acte de son opposition, III, 28. Critique la gestion financière, 43. Son discours sur le conseil du roi, 62. Il l'emporte, 66. Chargé par Catherine de rédiger un mémoire en faveur de la paix, 78, note 1, 81. Beaucoup le signent; le mémoire remis au roi, 81, 82. — Cité, 17, 20, 22, 23, 26, 33, 34, 37, 51, 65, 67, 69, 70, 72, 73, 76, 77, 78, 79, 81, 92, 97, 101, 161, 296, 321, 336.

BLASPHÉMATEURS. — Renouvellement des peines anciennes, lV, 390, II, 247. En 1576, III, 159. Fréquence des grâces. Mauvais exemples des grands, 159. Vœux en 1588, IV, 17.

Bles (Commerce des). — Les députés du Languedoc aux Etats de Tours s'en préoccupent, II, 101, 102. Crainte des disettes: police annonaire, III, 315. Liberté relative sous Henri IV, IV, 160. Mesures en cas de disette, V, 57, 58. Opinion des notables, 1626, 58. Mesures diverses, 58, 59.

Blois (Charles de), duc de Bretagne. — Négocie pour le Dauphin avec les Etats Généraux (octobre 1356). Il échoue, I, 52.

Blois (Etats Généraux de). V. Etats Généraux de Blois.

Bodin (Jean) (1530-1596). Son journal, III, 12, note 3. Député du Vermandois aux Etats de Blois (1576), 14, note 2. — Soutient le parti de la paix dans la discussion sur l'unité religieuse, 26. On suscite contre lui un désaveu de ses commettants, 27. — Critique les documents financiers, 33. — Constate le mécontentement du tiers, 39. La majorité du tiers se rallie à ses propositions pacifiques, 40, 41. Son influence croissante, 43. Son opinion dans la discussion sur les subsides, 58. Il devient le chef du tiers état. La députation de Paris lui crée des ennemis. Confirmation de son autorité, 58, 59. Il développe devant le clergé les dangers de la conférence mixte, 63. Son opinion sur les rapports entre le conseil et les Etats, 64. — Obtient un plein succès. Le roi cesse de le regarder de bon œil, 66. Il soutient l'inaliénabilité du domaine. — Entraîne la majorité, 75. Son opinion sur l'inégalité de l'impôt, 294. — Veut des tailles réelles comme en Languedoc, 294.

Bois-Dauphin (Urbain de Laval, maréchal de). — Envoyé aux États (1615), IV, 388.

Boissy (Le sire de). Apporte aux Etats de Tours la liste du conseil de la part du roi, II, 11.

BONIFACE VIII. — Sa lutte avec Philippe le Bel. Ses prétentions résumées dans la bulle Ausculta fili. Il convoque un concile général, I, 21. — Désavoue toute pensée de suprématie sur la couronne de France, 23. Résumé général, V, 164.

Bonneval (Henri de). — Député de la noblesse (Limousin), en 1614. — Frappe Chavailles, député du tiers, IV, 231. Se sauve chez d'Espernon, 231, note 1. L'affaire déférée au parlement, 232. Condamné par contumace à avoir la tête tranchée en place de Grève, 249, note 1.

Bordhaux. — Elections en février 1649, V, 276, note 2.

Bordeaux (Parlement de). V. Parlement de Guyenne.

Bonds (De la). — Auteur d'un projet de taxe unique sur les feux, présenté aux Etats de Blois, III, 52, 291.

BOUCHER (Jean), curé de Saint-Benoît. — Défend le crime de Jacques Clément, IV, 368, note 3. Député de Paris aux Etats de la Ligue (janvier 1593), IV, 73. Ne peut obtenir d'être nommé commissaire à la conférence de Suresnes, 81.

Bourson (Jacques de). — Réprime une sédition à Arras, I, 42, note 1.

Bourson (Charles, duc de) (1401-1456). D'abord comte de Cler-

mont. A la tête d'une ligue des princes contre Charles VI, II, 302. Assiste aux États d'Orléans, 1439, 316. Tire profit du traité de Conflans, 332.

Bourbon (Pierre de). V. Beaujeu.

Bourbon (Jean II, duc de). — Pourvu de la charge de connétable (1483), I, 349. — Prend part à la discussion sur l'organisation militaire aux Etats de Tours (février 1484), I, 370; II, 117.

BOURBON (Charles II, duc de), cardinal, archevêque de Lyon, mort le 13 septembre 1488. — Appelé sans élection aux États de 1483, V, 249. Réunit tous les prélats présents aux États de Tours, II, 22.

BOURBON (Antoine de), roi de Navarre. — Prend le parti des mécontents contre les Guise, II, 160, 161. — Refuse d'assister à l'assemblée des notables de Fontainebleau, 162. Ses prétendues menées découvertes par les Guise, 170. — Mandé par le roi, il se rend à la cour, 171. — N'est pas arrêté avec le prince de Condé, 172. Catherine de Médicis se réconcilie avec lui. Il promet de lui céder la régence. — Est nommé lieutenant général du royaume, 173. — Présente les remontrances des États au conseil, qui les repousse, 188. La régence lui appartient de droit, 216. Les protestants désirent qu'elle lui soit attribuée, 217. — Envoyé par le roi au Parlement, janv. 1562, II, 253, note 2.

BOURBON (Charles, cardinal de), né en 1520. — Assiste au conseil du roi (24 janvier 1577), III, 49. Envoyé comme ambassadeur vers les États, 50, 51. — Fait appel aux sentiments de concorde et de fidélité des députés, 53. — Désigné par la Ligue comme héritier du trône au préjudice du roi de Navarre, 369. — Nommé président du clergé aux États de Blois (1588), 376.

BOURDEILLE (Elie de), cardinal, archevêque de Tours, appelé aux États en 1484, V, 249.

BOURGEOISIE. — Tire son origine de l'affranchissement des communes, I, 15. — S'allie avec le roi contre la féodalité, 15. Ses progrès. Elle produit les juristes, 16. — Elle entre dans le conseil de S. Louis, 17. Sa participation aux affaires politiques à la fin du xm<sup>e</sup> siècle, 18, 19. Elle siège dans les États généraux comme troisième ordre, 20, 21. Causes du mouvement de la bourgeoisie sous le roi Jean, 183, 184. V. Tiers état.

Bourges. — Les États s'y réunissent en 1423, I, 293. Occupée par les princes ligués contre Charles VII, 302. Le roi y entre, 1428, 209.

Bourges (Assemblée du clergé à), II, 231.

Bourges (Foires de). V. Foires.

Bourgogne. V. Coutumes de B., Etats de B., Parlement de B. Boutellier. — Intendant général de la maison du roi, I, 141. BRACONNIERS. — Peine de mort demandée contre eux, III, 264. V. Chasse.

Brancas (André de). V. Villars.

Bretagne. V. Coutumes de B., États de B., Parlement de B.

BRETAGNE (Jean V, dit le Bon, duc de). — Favorise en 1428 les Anglais, I, 302. Se fait représenter aux États d'Orléans, 316. BRETAGNE (François II, duc de). — Tire profit du traité de Confians, I, 332. Se brouille avec le duc de Berry, 333, 335. Détruit les places de Normandie, 336. Entretient des intelligences avec les Anglais, 337. Ne paraît pas aux États de Tours; sa trahisôn, 338. Les États de 1468 se prononcent contre lui, 341, 342. Sa lettre de janvier 1485 aux habitants de Sens, 398.

BRETAIGNE (de), premier magistrat d'Autun. — Député de Bourgogne aux États de Pontoise (1561). Son discours en remettant les cahiers au roi, II, 207.

Brettonières (François de), procureur général au parlement de Normandie. — Défend les épices devant le conseil du roi, IV, 437, note 1.

Brétiony (Paix de). — Conclue en 1360, I, 191 et note 1.

Brázé (Jacques de). — Grand sénéchal de Normandie, II, 9, note 5.

BRICOT (Thomas), chanoine de Notre-Dame de Paris. — Son discours adressé à Louis XII aux États de 1506. Il le remercie de ses réformes et lui donne le titre de Père du peuple, II, 146.

BRIENNE (Gauthier VI, comte de), duc d'Athènes. — Président de la noblesse aux États Généraux de 1355, I, 37 et note 3.

BRIGNON (André). — Général des finances de Bourgogne, II, 73.

Brissac (Charles de Cossé, comte de). — Partisan de la Ligue. Président de la noblesse aux États de Blois (1588), III, 377. — Prononce un discours humble et soumis à la séance de clôture (15 janvier 1589), 427. — Maréchal de France après la reddition de Paris. Duc de Brissac en 1612. Envoyé en 1614 dans la chambre du tiers, IV, 225. Président de l'assemblée de 1617, 257.

Brisson (Le président). — Compose le Code Henri, publié en 1587, III, 270.

Brives (de). — Député aux États de Blois (1588), III, 419. Brosses (de). — Député de la noblesse aux États de Blois, III, 54.

Bucy (Simon de), premier président du parlement. — Les États Généraux d'octobre 1356 demandent sa mise en jugement, I, 48. — Chargé de négocier la paix, 63.

BUDGET. — Fourni aux États Généraux de Tours (1484). Recettes et dépenses, II, 72. Les chiffres en sont erronés. Divisions de ce budget, 73 et note 1. État du budget sous Charles VIII, 85; — sous Louis XII, 88. Le budget en 1560, II, 366. En 1576, il est examiné par le clergé, III, 297. Tableau des

recettes, III, 298, des dépenses, 299. Budget militaire; budget du roi, 300. Dépenses en 1596, IV, 118. Leur division; variables ou fixes, 118, 119, 140. Recettes totales, 23 millions, 138. Les gages des officiers reculés d'une année, 140. Recettes et dépenses en 1597, 142. Augmentation rapide des revenus sous Henri IV, 146, 147. Économies sur l'armée, 150. Commission de finances nommée par les États en 1614, IV, 225. Budget de 1615, son obscurité, V, 32, note 3. Réduction des tailles, 226. Comparaison, des budgets, V, 200, 201.

Burrau (les frères). — Membres du conseil de Charles VII, I, 315.

Bursaux (Édits). — Leur origine sous Louis XI, II, 28, 31. — Sous Henri II, II, 281, 282. Sous Charles IX, III, 206. — Pendant la session de 1576, 207, note 3. Doléances et réformes, 201, 208. Bureau des parties casuelles, II, 267. Parlement semestre, 281. Multiplication sous Henri III. Doléances en 1588, IV, 29, 30. Suppression des offices créés depuis 1576, 29, 30. Protestation des notables en 1597, 129. Absolument supprimés sous Henri IV, 130. Résumé général, V, 178.

Bussy-Leclerc (Jean), commandant de la Bastille. — Exige des présents pour ouvrir les portes aux prisonniers, IV, 478, note 1.

C

CABOCHIENS. — Maîtres de Paris. Leurs excès, I, 257.

CACHET (Lettres de). — Obtenues fréquemment au xvie siècle, II, 404, note 1; IV, 479, note 1. V. Liberté individuelle, Détention préventive.

CADASTRE. — Charles VIII ordonne la formation d'un compoix terrien, II, 88, note 2. Impôt foncier, confection d'un —, IV, 48, 49. V. Terrier ecclésiastique.

CABIERS DE DOLÉANCES. — Aux États de Clermont, 1421, I, 293, de Montpellier, 1424, 296, note 2, du Puy, 1425, 297, de Chinon, 1428, 304; aux États de 1430, 304, 305, 306, aux États de 1468, I, 344. Cahier de doléances apporté à Tours par les députés du Languedoc rapproché des ordonnances qui en ont été la conséquence, II, 136. Rédaction des cahiers aux États d'Orléans (1560), 191, 192, 197. Cahiers d'Orléans, 211. Cahiers de Pontoise, 212. Réponses du conseil du roi, 212, 213. Cahiers de Blois (1576-1577), III, 87 et suiv. A Paris, coffre pour recevoir les doléances, III, 11, note 2. — Cahier général proposé par le clergé, 61. Le roi commence les réponses et les suspend bientit, III, 87. Causes de ce retard. Les États provinciaux pressent le

conseil du roi, III, 89. Rédaction de l'ordonnance de mai 1579. Sa conformité avec les cahiers des trois ordres aux États de Blois (1588). Causes de leur brièveté, 91; IV, 1, 2. Leur caractère, 66. Cahiers des députés aux États de la Ligue. Les préoccupations politiques empêchent les trois ordres de dresser de véritables cahiers. 104. Cahier de doléances des notables réunis à Rouen (1596), sous le titre d'avis au roi, IV, 117. En 1614; forme de la rédaction, 200. Les députés rédigent 299 cahiers, IV, 293. Travail defusion, 293, 294. Clerge, 294. Reglement spirituel, 296. Noblesse. 296. Tiers, 297. Articles généraux, 307. Accord douteux entre C. et N., 308. Fusion des douze cahiers, 219. Commission nommée, 220. Moyens d'assurer leur exécution, 229. Présentation au roi, 23 février, 240. Effort pour réaliser les vœux : parlement, traité de Loudun, 254. Doléances en 1627, 291, 292. Edition mauvaise des cahiers de 1614, note. Résumé général. Forme des doléances, V, 145, 146. V. Ordonnances.

CAHIERS DE PARIS en 1614, leur nombre; leur diversité, IV, 178, note 1.

CAHIERS DE VILLAGES, V, 255. Leur rédaction, 257.

CAHIER DU ROI HENRI III, envoyé aux députés en 1576, III, 22. CALAIS. — Perte de Calais suivie des États de 1347, I, 32. Reprise de cette place sur les Anglais (janvier 1558), II, 157.

CAMUS. — Évêque de Belley, député aux États de 1614, IV, 179. CANADA (Nouvelle France du). — Le tiers demande le droit pour tout marchand d'y faire le commerce, V, 60.

CAPITAINES. — Rendus responsables par Charles V des dommages et des vols commis par leurs hommes, I, 213. Aux Etats de Tours, II, 116. Aux États d'Orléans (1561), le tiers obtient que cette mesure soit remise en vigueur, II, 421. En 1576, III, 342. V. Discipline militaire, Etapes.

CAPITOULS. — Participent à l'élection des juges, II, 270. V. Maires, Municipale (Administration).

CAPITULAIRES de Charlemagne. — Examinés dans les Assemblées nationales, I, 8, 9.

CARCASSONNE. — Les États du Languedoc s'y réunissent en avril 1423, I, 294, en septembre 1429, 305.

CARDIER (Jean), juge du Forez. — Député aux États de Tours (1484). — Propose d'offrir au roi l'impôt que percevait Charles VII, I, 372.

CARMAGNOLES, place forte. — Assiégée et prise par le duc de Savoie (1er novembre 1588), III, 397.

CATÉCHISME. — Les curés doivent le faire, II, 262; IV, 24, 25. V. Instruction religieuse.

CATHERINE DE MÉDICIS, femme de Henri II. — Assiste à l'Assemblée des notables de Fontainebleau. Son discours, II, 163. Elle se montre inquiète de l'autorité croissante des Guise.

Traite avec les princes de Bourbon, II, 172. — Se réconcilie avec eux. — Devient régente à la mort de son fils (5 décembre 1560). - Met le prince de Condé en liberté et le détermine à partir pour la Picardie. - Nomme le roi de Navarre lieutenant général du royaume, 173. — Demande avis au cardinal de Tournon, 179. — Attend avec anxiété le résultat des élections pour les Etats d'Orléans, 180. Son inquiétude relativement à la régence, pendant la session, 188 et 193. Elle affecte de se montrer favorable aux protestants et aux Bourbons, 202, 203. - Dispute la régence à Antoine de Bourbon, 217. Attitude des États à son égard, 217 et suiv. Elle organise le conseil sans leur participation, 220. - Songe à convoquer une assemblée de notables, préfère des conférences pour préparer la pacification religieuse, 251. Trait rapporté par Étienne Pasquier, 252. — Entourée d'Italiens, III, 249, 250. — Conclut avec les protestants la paix de Monsieur (6 mai 1576), III, 4. - Forme le projet de mettre Henri III à la tête des ligueurs. Pression qu'elle exerce sur les électeurs au moment des États de Blois, 11, 12. Elle négocie tour à tour avec chaque parti, 48. Son avis dans le conseil du roi (24 janvier 1577), 49, 50. - Agit dans le sens de la paix, février 1577, III, 78. Fait rédiger un mémoire par Blanchefort, 78, note 1, 81. — En 1588, elle fournit à Henri III les movens d'échapper aux Parisiens, à la suite de la journée des Barricades, 370. - Conseille au roi de supprimer un passage de son discours pour complaire aux Guise, 388, 389. Son irritation contre la résistance des députés de Blois, 400. Sa mort le 5 janvier 1589, 426.

CAUTION DE BONNE CONDUITE. — En 1560, II, 344, en vigueur en Angleterre, note 2.

Augicierre, note 2.

CAUTIONNEMENT des comptables proposé par le tiers en 1614, établi en 1629, V, 44.

CAVALERIE. — Réorganisée en 1445, I, 326, note.

CAVALLI (Marino), ambassadeur vénitien en France (1546).
— Signale les premières traces d'opposition contre François le, II, 151, 152.

Censures. V. Peines spirituelles. Censure théâtrale. V. Théâtre.

CENT ANS (Guerre de), I, 35.

CENTRALISATION. — L'unité de juridiction formée par le tiers état la prépare, II, 285, 292. Œuvre du conseil du roi, V, 23, 24. Elle est une des passions du tiers, 175, 176. Elle se forme entre Charles VIII et Charles IX, V, 252. V. Tiers etat, Parle-

ment, Juridiction.

CESSION DE BIENS, V, 15, 16. V. Faillite.

CHABANNES (Jacques de), sénéchal de Toulouse. — Forcé par le Parlement de jurer l'ord. d'Orléans, I, 321, note 1.

Chambre des Comptes. V. Comptes (Chambre des).

CHAMBRE DE JUSTICE. — Commission de députés pour vérifier les comptes et punir les coupables, II, 384, 385. Commission parlementaire de recherches en 1576, III, 285. Projet en 1588, IV, 51. Sa compétence, 51, 52. Discussion pendant la session, III, 399. Ajournement, 404. Le roi cède, 411, hésite de nouveau, 415. Sa composition, sa mission, 416. Le roi veut choisir les juges, insistance du tiers, 417. Opinion de Pasquier sur la chambre de justice, IV, 51, 52, proposée en 1614 par la noblesse pour faire rendre gorge aux financiers, IV, 198. Unanimité des trois ordres, 199. Démarche collective, 221. Elle est accordée, 222. Son établissement annoncé par le chancelier le 24 mars 1615, 249. Vœu du tiers en 1614, V, 45. — Établie en octobre 1624. Mécontentement des parlements, supprimée en 1625, 45, 46. Rejetée par les notables (1626), organisée en 1629, 46. — Punit les crimes des comptables, 46.

CHAMBRIER (Grand). — Remplit les fonctions d'intendant général, I, 141.

Champagne. V. États provinciaux.

CHANCELIERS. Flotte (Pierre), 1302. Forêt (Pierre de Ia), 1349-1359. Dormans (Jean de), 1361-1371. Dormans (Guillaume de), 1371-1380. Orgemont (Pierre d'), 1380-1383. Corbie (Arnaud de), 1409. Marle (Henri de), 1413-1418. Le Clerc (Jean), 1420-1425. Renaud de Chartres, 1445. Juvénal des Ursins (Guillaume), 1445-1461, 1465-1472. Doriole (Pierre), 1472-1483. Rochefort (Guillaume de), 1483-1492. L'Hospital (Michel de), 1560-1568. Birague (René de), 1570-1573. Chiverny (Philippe Hurault de), 1573-1583). Montholon (François de), 1583-1589. Sillery (Nicolas Bruslard de) (1607-1616). Marillac (Michel de), 1626-1630. V. ces noms.

CHANCELIER. — Pavilly attaque en 1443 ses profits scandaleux, I, 252. — Préside la commission chargée d'accorder les committimus, 265. — Préside le conseil du roi, II, 48. — Reçoit les rapports des baillis sur leurs tournées, 291. — Tient des audiences publiques pour l'expédition des lettres, III, 222. V. Justice, Conseil du roi.

CHANCELLERIE. — Son organisation sous Charles VI critiquée par Eustache de Pavilly, I, 252. Elle est appelée la « clef de toute justice », II, 43, note 2. V. Chancelier, Justice, Chancellerie (Lettres de).

CHANCELLERIE (Lettres de). — Pour être admis à employer le ministère des procureurs; abolies aux États de Tours, II, 42. — Pour être admis à appeler d'un jugement, dites lettres de justice ou lettres d'ajournement, 42, 43. Sur le refus des chancelleries, les parlements les accordent, 43. Doléances des États d'Orléans: chaque délivrance crée un incident; le tiers veut

les confier aux juges, II, 300, 301. Mêmes vœux en 1576, III, 221. L'esprit de fiscalité s'y oppose, 222. Interdiction aux juges de recevoir les — contraires au droit, 222, 223. Substitution des requêtes aux —, IV, 34. Même vœu, 463. Tarif réduit, id. — Autorisant le bénéfice d'inventaire, V, 5, 6.

CHANGE. — Commerce des métaux précieux; le tiers prend l'argent pour la richesse elle-même, III, 312, 313. Défense d'exporter l'argent, 313. Vœux divers, 315. V. Banquiers.

CHANGE (Lettres de). - Vœux du tiers en 1614, V, 15.

CHANTEUR (Nicolas le), avocat. — Député du tiers aux États Généraux de février 1357. Il s'associe au discours de Robert le Coq, II, 65.

CHANTONAY (Thomas Perrenot de), ambassadeur de Philippe II, rapporte que les députés demandent la liberté du culte (nov. 1560), II, 249, note 3.

CHAPELLE-MARTRAU (La), prévôt des marchands de Paris. — Élu député aux États de Blois (4588), III, 374, note 1. — Appelé à diriger les délibérations du tiers, 377. — Donne un souper au duc de Guise et à plusieurs députés, 406. — Fait des reproches aux envoyés du roi sur la mauvaise administration, 415. Le roi le fait arrêter (23 décembre), 420.

Charges. V. Vénalité des offices.

CHARLEMAGNE. — Donne aux assemblées nationales la régularité d'une institution, I, 8. Trente-cinq réunions sous son règne. 11, 12.

CHARLES LE CHAUVE. — Décadence des assemblées sous son règne, I, 12.

CHARLES V. — D'abord duc de Normandie et dauphin de Viennois. — Régent de France. — Convoque les États Généraux pour le 15 octobre 1356, I, 45. Ses négociations avec les députés, 48. — Sa réponse habile aux prétentions des États, 51. Nouveaux pourparlers. Les députés ne font aucune concession, 52. Charles finit par céder (30 octobre), 52, et se repent aussitôt de sa décision. Il cherche à éluder sa promesse et réunit son conseil privé, 53. Le rejet des propositions des États Généraux est décidé, 54. Les mêmes embarras subsistent. Le dauphin réunit un conseil de députés au Louvre, 55. Convoque les États de la langue d'oc à Toulouse, 57. Ses efforts pour obtenir des ressources des bourgeois de Paris, 58. Il imagine de s'adresser séparément aux bonnes villes, et réunit les États provinciaux, 58, 59. — Se rend à Metz auprès de l'empereur Charles IV son oncle. — Provoque des troubles à Paris, en émettant une monnaie avilie, 60. — Essaye de négocier avec Étienne Marcel, maître de Paris, 61. - Obligé de céder à l'émeute, il consent à une nouvelle réunion des États. S'engage à ne plus émettre les nouvelles pièces, 62. — Tombe

sous la tutelle du prévôt des marchands, I. 63. - Accorde aux députés toutes leurs demandes, 65. - Ressaisit son autorité. - Entreprend de parcourir les provinces pour demander luimême des subsides, 70. Rappelé à Paris, il retombe sous le joug. — Convoque malgre lui les Etats, 71. — Harangue le peuple aux Halles, 74. - Forcé par l'émeute de couvrir sa tête du chaperon bleu et rouge, 75, - Prisonnier au Louvre. -S'echappe de Paris. - Soutenu par les États de Champagne, 76. — Convoque les États pour le 4 mai, à Compiègne, et se les rend favorables, 77. — Détruit la Jacquerie. — Investit Paris. Mort de Marcel, 78. Le régent fait son entrée dans Paris, 79. Sa lettre au comte de Savoie, 79, note 2. Il recoit le texte du traité conclu avec l'Angleterre. - Convoque les États (25 mai 1359). - Leur soumet le traité de paix qui partage la France, 81. -Réhabilite les officiers que Marcel l'avait force de proscrire, 82. Son influence sur les réformes, 175. Convoque les États à Chartres (juillet 1367), 188. — Organise la défense du royaume contre les grandes compagnies. — Fait proroger l'impôt voté six ans auparavant pour la rançon du roi Jean. — Fait remise aux paysans et aux habitants des villes d'une partie des aides, 189. — Confirme les ordonnances de son père, 190. Réunit de nouveau les États à Paris (mai 1369), à l'occasion des démêlés avec l'Angleterre, 190. — Ajourne le prince de Galles devant la Cour des pairs, 191. Il demande lui-même conseil aux États, 192. Appuyé de leur autorité, il commence les hostilités. - Obtient d'une nouvelle assemblée d'États (déc. 1369) les impôts nécessaires à cette expédition, 193. Réformes de Charles V. Prospérité de la France sous son règne, 196. Examen des points traités par ses ordonnances, 197 et suiv. — S'applique à perfectionner la procédure et à constituer l'unité de juridiction, 206. Sa décision à l'occasion des justices ecclésiastiques, 211. — Comprend les vœux exprimés par les États, 210, 211. — Réagit contre l'influence de la noblesse, 211. Caractère du règne de Charles V, 214. Il signe, quelques heures avant sa mort, une ordonnance abolissant les aides, 227. V. Administration financière, militaire. Commerce. Dépenses du roi. Domaine. Impôts. Monnaies. Routes.

ĈHARLES VI. — Caractère de son règne, I, 226. Difficultés qui en marquent le début. Enthousiasme à la nouvelle de l'abolition des aides par Charles V mourant, 227. Ce mouvement dégénère en émeute. Les Parisiens forcent le régent à publier l'ordonnance d'abolition, 228. Les oncles du roi réunissent les notables à Paris, 229. Ordonnances de janvier et de mars 1381. Elles abolissent les impôts en réservant le droit sur les marchandises, 231. Difficultés que rencontre la régence, 232. Nouvelles assemblées de notables, impuissantes. Les impôts ne peu-

vent être levés, I, 233. Les esprits des Parisiens s'échaussent. Imprudence du duc d'Anjou qui veut résister au courant. Émeute des Maillotins, 234. Assemblée des notables tenue à Compiègne (15 avril 1382). Malgré les efforts d'Arnaud de Corbie, les députés resusent de voter l'aide, 235. Résistance des villes, 235, 236. Charles VI, vainqueur des Gantois, écrase les Parisiens. Il détruit leurs privilèges et rétablit les aides et gabelles, 237. Assemblée de bourgeois de Paris tenue au palais. Les partis de Bourgogne et d'Armagnac adhèrent aux propositions de l'Université. Assemblée de notables (juillet 1411), 240. L'Université y est appelée. Discours hardi du chancelier de Notre-Dame. Le chancelier de France n'ose le poursuivre, 241. V. pour la suite: États Généraux sous Charles VI. Abaissement de la France sous son règne, 284. Détresse du trésor au moment de sa mort, 291.

CHARLES VII. - Demande des ressources aux emprunts et à l'affaiblissement des monnaies. — Forcé de recourir aux États Généraux, I, 292. V. États Généraux. La prise d'Orléaus marque la fin de ses malheurs, 305. Il réunit en treize ans onze assemblées de la Langue d'Oïl. — Est aussi bien servi par les députés que par ses capitaines, 308. Il jure la paix d'Arras avec le duc de Bourgogne, 312. — Obtient des députés le rétablissement des aides, 312. Se passe des États pour lever l'impôt en 1437, 315. — Convoque en 1439 les États à Orléans, 316. Armée royale et taille permanente créées en 1439, 319 et suiv. Cette révolution est favorable à l'ordre et fatale aux privilèges de la noblesse, 321. Alliance des seigneurs sous le nom de Praguerie. Ils échouent. Assemblée de Nevers (1441), 328. Remontrances des nobles. Ils demandent la convocation des États, 328, Le roi répond qu'ils sont désormais inutiles pour établir l'impôt, 319. La nation, fatiguée des États Généraux, est toute prête à subir le despotisme de Louis XI, 330. Charles VII établit la pragmatique-sanction de Bourges (1438), II, 17.

CHARLES VIII. — Situation du royaume à son avènement au trône (30 avril 1483), I, 347, 348. Il est confiè par son père aux soins du sire et de la dame de Beaujeu, 349. Premières concessions au sentiment public : rappel des exilés, remises d'impôts, 349, 350. Convocation des États Généraux à Tours, 350. V. États Généraux de Tours. Charles leur fait ses adieux (7 mars 1484), 383. Son incapacité à remplir les devoirs de la royauté, II, 1. Son éducation et sa garde sont disputées par le duc d'Orléans et Anne de Beaujeu, 13. Les États les confient à cette dernière malgré les intrigues des princes, 13, 14. L'impôt annuel sous son règne, 85. Il abolit les péages et taxes établis sous Louis XI, 100. — Fait ratifier le traité d'Étaples par les Etats provinciaux (1495), I, 403. Assemblée qu'il réunit à Lyon

en vue d'obtenir des subsides pour la guerre d'Italie, I, 405. Son plan financier, 402.

CHARLES IX. — Roi à la mort de François II (5 déc. 1560), II, 173. — Son avènement semble calmer un instant les passions, 182. Effets de sa minorité sur les États d'Orléans, 187, 216. — Assiste à l'ouverture du colloque de Poissy, 204, et des États de Pontoise, id. — Reçoit les cahiers à Saint-Germain, 207. Lettres du tiers à la reine mère sur l'éducation de —, 220.

CHARLES IV, empereur d'Allemagne. — Son entrevue avec le dauphin Charles, son neveu, à Metz, I, 60.

CHARLES-QUINT, empereur. — Fiance à Claude, fille de Louis XII, II, 143. — Demande à François I<sup>er</sup> quel est le chiffre de l'impôt, V, 200.

CHARLES-EMMANUEL Ier, duc de Savoie (1580-1630). — Essaye de nouer une alliance avec le duc de Guise. — S'empare du marquisat de Saluces, III, 396. — Force les navires à relâcher à Villefranche, V, 68. — Cède sous le règne de Henri IV; reprend sa prétention sous la régence; doléances en 1614, 68, 69.

Charles de Blois. V. Blois.

CHARLES LE MAUVAIS, roi de Navarre. — Refuse la gabelle, I, 40. — Attire sur lui la haine du roi de France, qui le fait jeter en prison, 50, note 2. Les États d'octobre 1356 demandent sa délivrance, 50. — Il s'échappe du château d'Arleux. — Fait son entrée dans Paris, 72.

CHARLES LE TÉMÉRAIRE. — D'abord comte de Charolais. — Prend part au traité de Conflans. — Obtient le comté de Boulogne, I, 332. — Vainqueur de Liège. — Convoque son armée à Saint-Quentin, pour secourir le duc de Berry, 333. Ne paraît pas aux États de 1468, I, 335.

Charolais (Comte de). V. Charles le Téméraire.

CHARRUES. — Déclarces insaisissables en 1367, I, 210; — aux Etats de 1484, II, 63, 64, note 2; — aux Etats de 1576, III, 256; — aux Etats de 1614, IV, 38. V. Insaisissabilité.

CHARTRES. — États Généraux réunis dans cette ville en juillet 1367. V. Etats Généraux.

CHARTRES (vidame de), député en 1614, proteste en faveur des huguenots, contre le serment du sacre, IV, 388.

CHASSE. — Son origine chez les Francs, I, 126. V. Forêts. Garennes. Son impopularité, 125. Son extension, 126. Droit féodal rapporté par Beaumanoir, 127, note. La noblesse obtient la franchise de ce droit aux États de Tours (1484). Défense aux veneurs du roi de chasser dans les forêts des gentilshommes, II, 111, 112. Le droit de chasse sous Charles VIII, 408. Sous François le, surnommé le père de la vénerie. Édit de ce prince, réservant la chasse aux nobles, 408. Aux États d'Orléans (1560), la noblesse revendique le droit de chasser dans

les forêts roy., II, 409. Elle sollicite l'interdiction aux roturiers de créer des garennes. Le tiers état fait prévaloir ses doléances en faveur de l'agriculture. Il obtient une période de prohibition, 409. On reconnaît au paysan le droit de chasser de ses terres le gibier malfaisant à condition de ne pas le tuer, 410. — Interdiction à peine du fouet contre tout roturier, III, 336, note 2. Doléances du tiers en 1576. Période de prohibition, III, 337. Doléances opposées en 1614 (T. N.), V, 82.

CHASTRE (La), gouverneur de l'Orléanais. — Député aux États

de la Ligue (1593), IV, 75, note 1.

CHATEAUNEUF (Charles de l'Aubespine, marquis de) (1580-1653). — Conseille à Gaston de provoquer la réunion des États, 30 octobre 1652, V, 285, note 2.

CHATEAUX FORTS. — Leur destruction en cas de résistance à la justice du roi, III, 231. Vœux en 1576, V, 90. En 1588 (C.), V, 90. Vœux du tiers en faveur de la démolition des fortifications, IV, 65, 66. Vœux des notables en 1597, IV, 140, 168. Doléances du tiers en 1614, défense de constructions nouvelles, V, 90. Doléances en 1617, IV, 262. États de Bretagne (Nantes, 1626), V, 90, 91. Déclaration de Louis XIII, 91. Enthousiasme populaire, 92. Rasement annoncé en 1626, par Marillac, IV, 277. Enquête des notables, 285, 286, V, 92, 93. Destruction continuée par Richelieu, 93.

CHATELET (Tribunal du). — Était à l'origine la cour du sénéchal, I, 109. Sa compétence, garde gardienne, abus, 109. Compétence pour les actes scellés du Châtelet, 111. Règlement organisant une procédure sommaire, 208. Offices d'auditeurs donnés en garde à des personnes capables, 208.

CHATELLENIE. — Étendue de la juridiction du châtelain. Les paysans appellent le prévôt le châtelain royal, I, 108, 109. Nul ne peut être assigné hors de ses limites, 108, 110. — En Auvergne et en Bourbonnais, V, 254. V. Prévôts.

Chatillon (Jacques de), amiral de France. — L'ordonnance

de 1413 lui supprime un revenu illicite, I, 272, note.

CHATILLON (Le cardinal de). — Assiste à l'assemblée des notables de Fontainebleau, II, 163. Annonce à la reine les sacrifices du clergé, sept. 1561, II, 390.

CHAVAILLES, lieutenant général à Uzerches, élu député, quoique âgé de 21 ans, V, 265. — Député en 1614, frappé par Bonneval, IV, 231. — L'affaire déférée au parlement, 232.

CHEFS D'ORDRE. — Echappent seuls à l'autorité de l'ordinaire, II, 238. — Chargés de la réformation de la discipline, 238, 239. — Conservent l'élection de leurs abbés, III, 407, 408. — De Cluny et de Citeaux. Attitude du tiers état à leur égard, 122, 123. Leur élection par les religieux, IV, 3, 4.

Chevalier (Nicolas), premier président de la cour des aides.

- Propose aux notables (1626) de rendre la taille réelle comme en Languedoc, V, 36.

Сийves (Sieur de). — Lettre de Louis XII à lui adressée, II, 145, 147.

CHINON. — Les États s'y réunissent en 1423, I, 295, en février 1425, 297, le 8 avril 1428, 301, en déc. 1430, 305. V. États Généraux sous Charles VII.

CHIVERNY (Philippe Hurault, comte de), né en 1528. — Garde des sceaux, puis chancelier. — Assiste au conseil du roi (24 janvier 1577), III, 50, note 2. — Rédige l'ordonnance de mai 1579, 91. — Prépare les travaux de l'assemblée des notables à Rouen, 1596, IV, 114. — Expose, à la séance d'ouverture, la situation du royaume, 115.

CIREY (Jean de), général de l'ordre de Citeaux. — Député aux États de Tours (1484), I, 353 et note 2. Son rapport aux États de Bourgogne sur son voyage (8 décembre 1483), V, 268. Récit de son voyage, II, 77, note 1. — Fait évoquer une cause, est appelé devant le Parlement. II. 46.

Citeaux (Abbaye de). — Suit la règle de Saint-Benoît, — est chef d'ordre, III, 122. Son supérieur prend le titre d'abbé des abbés, 122, note 2.

CLAUDE DE FRANCE, fille de Louis XII. — Promise en mariage à Charles-Quint, II, 143. — Fiancée à François Ier, II, 146, 148.

CLEMANGES (Nicolas de), archidiacre de Bayeux. — Ecrit à Gerson une lettre sur les désordres des gens de guerre, I, 319, note 2. CLEMENT VII. — Suspend les élections d'abbés au profit de Francois Ier, III, 407, note 3.

CLEMENT VIII (Aldobrandini). — Promet l'absolution de Henri IV s'il reçoit le concile, IV, 327, note 5.

CLEMENT (Jacques), dominicain. — Assassine Henri III, IV, 67, 69, 109, 368. Doctrine du régicide avant et après ce crime, 368. V. Régicide.

CLERGÉ (Affaires ecclésiastiques). — Sa situation vers la fin du xve siècle. Causes de la grandeur du gouvernement de l'Église, II, 16. Lutte entre le pape et la royauté. La collation des bénéfices sous le régime de la pragmatique-sanction de Bourges. Liberté des élections canoniques. Révocation de la pragmatique par Louis XI, 17. Cette abolition soulève l'opposition des parlements, 18. Transaction avec la cour de Rome. Partage du droit de collation. Efforts du pape Sixte IV pour empêcher le renouvellement de la pragmatique. Efforts contraires du parlement, 19, 20. — Son cahier aux États de Tours demande : le sacre, le maintien de ses privilèges et le rétablissement de la pragmatique, 20. Tableau des désordres du Clergé. Grâces expectatives. Relâchement de la discipline. Vénalité, 20, 21. Les évêques et le bas clergé en opposition su

la question des élections, II, 21. Les évêques étant en minorité demandent un concile national, 22. Les États se déclarent compétents pour résoudre ces questions. Réunion chez le cardinal de Bourbon des prélats présents à Tours. Le procureur général demande le rétablissement de la pragmatique. Il menace d'en appeler au parlement. L'affaire est évoquée par le conseil du roi, 23. Les partisans de la pragmatique l'emportent. Le chancelier promet l'envoi d'une ambassade à Rome, 24. Concordat de 1516, note 1. Caractère général de la lutte au sujet de la pragmatique-sanction, 24, 25. Origine du gallicanisme, 25, 26. États d'Orléans : sa situation en 1560, 227, 228. Attitude des trois ordres, 228, 255. Résultats de ses doléances, 227 et suiv. Résumé de sa conduite, 255. — Mai 1561 : l'état de ses revenus est réclamé, II, 389. Le clergé de Paris refuse de le fournir, id. Conférence entre le clergé et les gens de finances, 389, 390. Sacrifices du clergé, 390. — En 1576. Contraste entre ses vœux, III, 103 et suiv. Son attitude vis-à-vis des huguenots, 151 à 158. Il accepte la paix, 155. États de 1588, IV, 3 et suiv. Contradiction de ses vœux, 18. Son attitude sous le règne de Henri IV, 126. États de Paris, 313. Sa situation de 1588 à 1597, id. -Sous Henri IV. Promesses en 1598, 314. Progrès général, 314. Résumé de son attitude en 1614, 392 à 396. Résumé général, V, 163. V. Indépendance de l'Église, Indépendance de l'État.

Clergé (Ordre du). — Les évêques siègent de droit, V, 242, 243, puis sont élus, 246. Convocation royale, 254. Assemblée électorale du clergé, 259. — Aux États du roi Jean, I, 36, 37. Il s'éloigne du mouvement en juillet 4357, 69. — En 1560, les ordres tiennent des réunions séparées, II, 186. Vœux sur le gouvernement, 218. Résumé, 428. En 1576, libre vote de l'impôt, III, 93. Droit de guerre; conseil du roi, 93, 94. Il redoute la coalition des deux ordres laïques, V, 149. — Atteste la vérité des accusations du tiers contre la noblesse, III, 333. Supériorité de ses doléances en 1588, IV, 42. En 1614, médiateur entre la noblesse et le tiers, IV, 190. — Propose la rédaction d'articles généraux en 1577, III, 61, et en 1614; ses vues politiques, 182. Insiste pour les articles généraux, IV, 303. Note de Richelieu, 303, note 1. Son attitude politique dans les États, V, 226, 227. V. États Genéraux, Autorité des États.

CLERMONT en Auvergne. — Les États de la province s'y réunissent en décembre 1356. Accordent un impôt modéré, I, 59. — En 1421, I, 292, 293.

CLERMONT (Robert de). — Massacré au Louvre sous les yeux du dauphin (1358), I, 75.

Clermont (Collège de). V. Jesuites.

CLEVES (Henriette de). — Femme du duc de Nevers, III, 30, note 1.

CLOCHERS (Subvention des). — Henri III propose de la supprimer, III, 409.

CLUNY (Abbaye de). — Suit la règle de Saint-Benoît; — est chef d'ordre, III, 122, note 2.

COADJUTEURS. — Donnés seulement aux prêtres âgés ou malades, II, 237. — Autorisés par les États de 1576, III, 119, note 3. — Se multiplient abusivement, IV, 320. Leur nombre restreint en 1614. — Permis pour les évêques âgés ou infirmes, 320, 321.

COCHES. — Privilège concédé en 1575; le tiers proteste contre le monopole, III, 307, 308. Même vœu en 1588, IV, 54, 55. Modération des tarifs, multiplication des voitures sous Henri IV, 160.

CODIFICATION. — Du droit écrit, II, 334. — Des ordonnances, 334, 335. — Des arrêts du parlement, 335, 336. — De toutes les lois en vigueur en 1576, III, 269. Institution d'une commission. Code Henri, 270. Stricte exécution des ordonnances, 270. Compilation officielle demandée en 1614, V, 18, 19, 20.

Cœur (Jacques), conseiller de Charles VII. — Réorganise le service des finances (1433-1439), I, 315, 316. — Cité, III, 310, note 1. Son œuvre, V, 207, 208.

COLBERT (Jean-Baptiste). — Reçoit des lettres de Mazarin sur le projet d'assembler les États, V, 279.

Colieny (Gaspard de Châtillon, sire de), amiral de France. — Assiste à l'assemblée des notables de Fontainebleau (1560), II, 163. — Présente au roi la requête des protestants de Normandie, 164. — Prononce un discours véhément pour demander une réforme dans l'Église et dans le royaume, 166. Le duc de Guise lui répond avec violence, 167. — Désigné comme hérétique par le clergé, 248. Sa discussion avec le duc de Guise aux conférences du parlement, 252.

Collation des bénéfices. V. Clergé, Provisions ecclésiastiques.

COLLECTRURS (des impôts). V. Élus. — Leurs attributions sous le roi Jean. Instructions qui leur sont adressées, I, 146. Détournements et gaspillages dont ils se rendent coupables, 147. — Nommés par les élus, 202, note 2. — Nombre excessif sous Charles VI, 250.

COLLEGE DE FRANCE. — Jalousie de l'Université contre les lecteurs du roi, III, 472, 473.

COLLEGES. — Fondation en chaque ville (T. 1560), II, 261. Leur insuffisance au xviº siècle, III, 175. Multiplication souhaitée en 1588, IV, 9. Plaintes de la noblesse en 1626 sur leur nombre excessif, V, 86, 87. V. Séminaires. Jésuites. Universités.

Collèges étrangers. — Défense d'y envoyer les écoliers, IV, 403.

Collèges militaires. — Demandés en 1626 par la noblesse, V. 86. — Fondés en 1636 par Richelieu, 87.

Colloque DE Poissy. — Du 9 septembre au 1° cotobre 1561,

COM

COLONIES GRECQUES. — Conservent leurs anciennes assemblées, I. 3.

COMBAREL (Hugues de), évêque de Poitiers. — Son discours hardi aux États de Mehun-sur-Yevre (nov. 1425), I, 299, 300.

COMMENDES. — Abus en 1484, II, 21. — Appartenant à des membres du parlement, II, 236, note 3. — Portent une grave atteinte à la discipline, III, 117, 118. Données à des laïques : la France proteste à Trente; doléances des États, 118. Leur nature précise, 119, note 1. Économats, garde du bénéfice pendant la vacance, 118, note 1. Aggravation de l'abus en 1614, IV, 333, 334. — Appartiennent à des protestants : exception pour les prêtres âgés ou infirmes, 334, note 3. Hôpitaux administrés en —, IV, 20.

Commerce. — Protégé par Charles V, I, 199. Il veille à la sûreté des routes et attire dans le royaume les marchands étrangers, 199. Le commerce est interdit aux officiers comptables. 205. Les États Généraux de Tours se préoccupent du commerce, II, 97. V. Douanes, Foires, Péages, Ponts, Routes, Transports. Mérite de leurs doléances sur le commerce, 106. Le commerce aux États d'Orléans (1560). — Opprime par le fisc et la protection, 392. La multiplication des taxes sous Henri II augmente encore ses entraves. Le tiers proteste contre les privilèges accordés aux étrangers, 393. - Demande l'abolition des douanes intérieures; des droits de sortie; des monopoles. — Reconnaît la nécessité des octrois, 394. — Se préoccupe de la situation des marchands français à l'étranger, 394, 395. -Exprime la surprise que lui cause la rapide fortune des banquiers étrangers. Garanties qu'il exige d'eux, 395, 396. Sincérité des transactions commerciales, 396. — Unité des poids et mesures, 397. — En 1576 : Intérieur, III, 303. Les entraves proviennent des péages et des difficultés de transport, 303, 304; routes et rivières, 305, 306; transport des voyageurs, 307; tromperies: poids et mesures, 308, 309. — Extérieur, 309. Situation de la France, 309. Défiance contre les étrangers, 310. Banquiers, 311. Système protecteur, 312. — Maritime. Securité des mers; pirates, 314. — Spéciaux, 315; blés; draps, 315; change, 315; prud'hommes-jurés, 316. — En 1588 : Entraves fiscales, IV, 54; relais de poste; étrangers; protection, 55. Corsaires et pirates, 56. Décadence et ruine, 57. — En 1597 : Sa décadence pendant les guerres civiles, IV, 153. Détresse des ouvriers, 154. Henri IV et Laffemas, 154. Système de prohibition, 155. Développement de l'industrie des tissus, 156. Insuccès de la prohibition, 156, 157. Ouvriers français, 158. — Intérieur : Routes achevées et plantées, 159; ponts; rivières; voitures publiques,

IV, 159, 160. — Extérieur, 160. Traités avec les puiss. étrangères, 161, II, 392. V. Traités de commerce. Influence française dans le Levant, IV, 161, 162. Progrès de la richesse, 162, 163. -En 1614, V, 52. — Intérieur : Lignes de douane; doléances des États; liberté du commerce, 52, 53. Suppression en Bourgogne, 55, 56, Impositions locales, 56. — Des blés, 57, Foires, 59, Plainte contre les monopoles, 60. Entretien des routes, 61. Relais de poste, 61; sociétés, 62. - Extérieur, 63. Sécurité, 63. Pirates: état des mers, 65. Lettres de marque, 66. Sécurité des côtes, 67. Œuvre de Richelieu, 69. - En 1614, la noblesse demande à faire le commerce sans déroger. - 1627 : Même vœu, 88. Permission donnée en 1629, 88, 89. — En 1629, le grand commerce permis, 88. Notables en 1617; dangers de la navigation; corsaires; traités; réciprocité, IV, 263; V, 63. Sa léthargie en 1626; efforts à faire pour le ranimer, IV, 277. Circulation des grains, 289. Examen des projets en 1627, 289, 290. Résumé général. V. 207.

COMMERCE MARITIME. — En 1576. Sécurité des mers: pirates, III, 314; V, 69. Ses intérêts liés à ceux de la marine, 70, note 1. V. Mer, Pirates. Résumé général, V, 210. Vœu de la noblesse en faveur du grand trafic, 88, 89. Compagnie des Indes occidentales. — Permis à la noblesse, 88, 89.

Commenciales (Compagnies), protégées par Richelieu, V, 70, note 3.

Comminess (États de). — Leur rétablissement demandé en 1614, IV, 310, 311. Vœu en leur faveur (N. 1614), V, 143, note 1. Comminges. V. Aydie (Odet d').

COMMISSIONS EXTRAORDINAIRES (Jugement par). — A l'occasion de la saisie des biens des Lombards, I, 110. — Abolies en 1454, II, 39. — Sous Louis XI, 39. Plaintes du tiers aux États d'Orléans, 286. — En 1576, III, 260, 261. — En 1588, IV, 31. — Sont abolies en 1597, IV, 132. Abolition des petits commissaires vainement réclamée, 463.

Commissions mogatoires. — Obtenues par le tiers en 1576, III, 224. Procédure trop économique pour être employée, IV, 463, 464.

Committimus. — Aux États du roi Jean, I, 109. A qui ce privilège est accordé, 108, note 1. — Devant le parlement de Paris, 109. En 1413, ce privilège est restreint à ceux qui servent le roi à Paris, une commission présidée par le chancelier l'accorde, 265. Les États de Tours font restreindre ce privilège « aux vrais commensaulx du roi », II, 41, 42. — En matière personnelle au-dessus de vingt livres, 42. Les États d'Orléans veulent les restreindre : Liste publiée à Moulins, 286. Leur multiplication en 1576. Tableau des privilégiés, III, 213. Nouvel effort en 1588, IV, 31. — Sont restreints en 1597, 132. — Atta-

qué par les trois ordres en 1614, IV, 455. — Réglementé en 1629, 456, 457. Notables, 1617, 260.

COMMUNAUX. — Usurpés par les seigneurs en 1576, III, 329. Doléances en 1614. Protection en 1629, V, 79.

COMMUNES (Affranchissement des), I, 15.

Communication de prèces demandée par les États d'Orléans; — organisée en 1564, II, 297. — Des enquêtes, III, 223, 224.

COMMYNES (Philippe de). — Charles VII fut le premier qui imposa sans les États, I, 325, note 1. Cité, 332. Projets de Charles VIII av. sa mort, II, 87. Son opinion sur les États, V, 153.

COMPAGNIES (Grandes). — Les compagnies et les bandes armées désolent le royaume, I, 170. Milice organisée pour protéger les campagnes, 171, 172. — Ramenées à Bordeaux par le prince de Galles, après avoir guerroyé en Castille. Elles menacent le centre de la France, 188. Mesures prises contre elles aux États de Sens (juillet 1367), 189.

COMPAN. — Député du tiers aux Etats de Blois (1588). Arrêté par ordre du roi (23 décembre), 111, 420.

COMPARUTION DE PARTIES. — En matière sommaire, II, 299. — En toutes matières personnelles, 300.

COMPÉTENCES. — Les États du roi Jean cherchent à les fixer, I, 111. — Du Châtelet, 111. — Régularisées sous Charles V, 208, 209. Ordonnance de 1413, 265. — Privilégiées de l'université, II, 40; — des maîtres des eaux et forêts, 41; — des prévôts des maréchaux, 41; — des requêtes de l'hôtel, 41, 42. Leur lutte dans les justices inférieures, 286. Privilégiées restreintes en 1576, III, 212. Respect des —, 214. — Des juges subalternes pour les incidents, 230. Effort pour les régulariser en 1588, IV, 31. Sont réglées en 1597, 132. Extraordinaires en 1614, 451 à 458. — Exceptionnelles pour les gentilshommes accusés de crime, 480, 481. Leur régularité: Notables, 1617, IV, 260.

Compétence ecclésiastique. — Aux États d'Orléans, restreinte aux matières de doctrine et de discipline, II, 244. — En 1614, IV, 356. — Civile ratione materiæ: son origine, questions de foi et de sacrements, 356. Lutte avec les parlements. — Civile et spirituelle, 357, 358. — Spirituelle conservée en 1629, 358, 359. — Ratione personæ, 359. — Territoriale, 360. — Comme seigneurs, 360. — Criminelle, 361. Définition des cas privilègiés, 361, note 1. Peines afflictives, galères, 362. Opinion de Richelieu sur les empiétements des parlements, 364.

Compiègne. V. Etats Généraux.

Compiègne (Assemblée de notables à). V. Notables.

COMPOIX TERRIEN, prescrit par Charles VIII, II, 88, note 2, V. Cadastre.

Composition. — Usage germain; s'était perpétué, interdiction en 1356, I, 116.

Comptabilité. V. Administration financière, Chambre des Comptes.

Comptes (Chambre des). - Réformée sous le roi Jean. Devoirs des conseillers, I, 92. Nombreuses destitutions, 94. Eustache de Pavilly critique la composition de la Chambre des Comptes. sous Charles VI, 252. L'ordonnance de 1413 fait de cette institution la base de l'organisation financière, 270. Nulle dépense ne peut être ordonnée avant d'avoir été admise par la Chambre des Comptes. Comptabilité, 272. Elle contrôle tous les actes. et ordonnance tous les payements, 274. La nomination des receveurs lui est dévolue. Son organisation intérieure, 275. Sa procédure. Elle est chargée d'examiner les comptes du roi. de la reine et du dauphin, 276. Mesures prises pour empêcher ses empiétements, 277. Redresse les erreurs des comptables. V, 46. Mesures nouvelles, accélération des travaux, 47. Contrôle les dépenses royales, 48. — Vérifie les comptes de l'épargne, 48. Les dons au-dessus de 3000 liv. lui sont soumis, 49. — Vérifie un état annuel des pensions, 49, 50. Importance de son rôle, mesures prises contre les épices et les dons, 50. Jugement des comptes dans les six mois, IV, 51. - Nomme des députés à l'Assemblée de 1596, 113. La douleur de ses membres à la suite de l'édit de Nantes, IV, 384 - défend la Paulette; démarche du 4 janvier 1615, IV, 422, note 1.

CONCILE DE CONSTANCE, 1414-1418. — Décrets contre le régicide. Condamnation de Mariana; écrit du P. Cotton, IV, 370. Article du clergé conforme à sa doctrine, 374 et note 2.

Concile de Trente. — Interrompu depuis 1552, négociations pour la reprise, II, 234. Rome craint un concile national, 234. - Se réunit à Trente en janvier 1561 (1562), 235. - Se termine en décembre 1563, III, 112. - Abroge les réserves, 109. -Proscrit les simonies, 110, 111. Grandeur de ses résultats, 111. 112. Réception demandée par le clergé en 1576, 112. Résistance du parlement et de la royauté; les canons observés par le clergé, 113. Opposition du bas clergé, 112, note 1. — Interdit la non-résidence, 116, 117. — Donne une grande impulsion à l'éducation publique, 124. Séminaires, 125. — Approuve les unions de bénéfices, 144. — Consacre la juridiction ecclésiastique, 148. Résumé en 1576, 166. — Etats de 1588, IV, 4. Sa réception unanimement demandée, 4, 5, 14. Esprit frondeur de la Ligue, 5. Libertés gallicanes, 5. Déclaration de la Sorbonne, note 2. Etats de la Ligue, nouvel effort du clergé, 99. Promesse du légat; réserves gallicanes, 100. Ses canons recus par les États de la Ligue, 7 août 1593, IV, 105. Mémoires examinant les canons. Décisions des Etats, 326. Transactions dans le sein du clergé, 327. — Etats de Paris : Examen et concours des candidats, 319. - Exécuté sous Henri IV, 325. Sa réception

sollicitée en 1614, IV, 325, 326. — Condition de l'absolution du roi, 327, note 5. — Réclamé par les assemblées du clergé, 328. Demandé par le clergé et la noblesse, 239, 328. Résistance du tiers, 239, 328. Le clergé annonce qu'il se passera du pouvoir civil, 329. Assemblée du clergé (15 mai 1615) reçoit le concile, 330. Protestation des princes; traité de Loudun, réception annulée, 330. — Observé par le clergé français, 330, 331. Résidence, 332. Règle l'administration des hôpitaux. IV, 20. Discipline des couvents confiée aux évêques, 335. Vérification des vocations religieuses, 336. Résumé, 394. Mariages clandestins: publication des bans, témoins, V, 3, 4. Mariages forcés; seigneurs, III, 334, note 1. Duels; II, 340, III, 336, note 1.

Conciles provinciaux. — Trop rares au xve siècle, II, 21. Organisés à Trente. Leurs assemblées triennales (C. 1576), III, 113. — Doivent fonder des séminaires, IV, 8; des écoles, 8. Leur tenue exacte demandée en 1596, IV, 128. — Annuels (C. 1624); décennaux (T.); rendus quinquennaux en 1629, IV, 331.

Conciles. — Leur influence sur l'origine des assemblées, I, 7. Leur action politique après Charlemagne, 13. Leur nombre, 13, note 1.

Concini (Maréchal d'Ancre). — Tout-puissant sous la régence, désordre de son administration, IV, 475, V, 31. La reine lui vend des offices, IV, 235. Sa chute, en 1617; joie de la France, 253. Le bâton de maréchal ne doit pas être donné à un étranger, V, 100.

Concordat. — Conclu en 1516 entre Léon X et François Ier, II, 24, note 1. Doléances des Etats, 228, 229, III, 104. Son système de nomination consacré par l'ordonnance de Blois, 106. Conserve aux monastères le droit d'élection, 107. — Attaqué par les trois ordres en 1588, IV, 3. V. Clergé.

Concours des régents pour l'obtention des chaires, II, 259.—
pour les chaires de droit canon et civil, III, 170. — établi par
l'Hospital, 170, note 1. — demandé en 1588, IV, 13. Chaires
données au concours en 1614, IV, 400.

Concussion. — Peine capitale demandée en 1614. Responsabilité civile organisée, IV, 433. Défense à tout ministre, conseiller ou officier de recevoir un don, V, 50. Peine capitale, 50, 51.

Condé (Louis de Bourbon, prince de). — Embrasse le parli des mécontents contre les Guise, II, 160, note 5, 168, note 2. — Refuse d'assister à l'assemblée des notables de Fontainebleau, 162. Les Guise font grand bruit de sa prétendue conspiration 170. — Mandé par le roi. — Se rend à la cour malgré les avis contraires, 171. Son arrestation. Son procès. Il est condamné à mort (26 nov. 1560), 172. — Mis en liberté par Catherine de Médicis, il part pour la Picardie, 173. — Réhabilité par une déclaration solennelle, 203.

Condé (Henri Ier, prince de), fils du précédent, né en 1552.—
Se met à la tête de l'armée des mécontents (1575). Le roi de Navarre et le duc d'Alençon se joignent à lui, III, 3. Il est nommé gouverneur de la Picardie, 4. Jacques d'Humières refuse de lui livrer Péronne, 5.— Proteste d'avance contre les décisions des Etats de Blois, 30.— Recommence les hostilités, 31. Les Etats lui envoient une amb., 31. 32. Il refuse d'abord de la recevoir, puis il déclare qu'il ne reconnaît pas les Etats de Blois, 67.

Condé (Henri II, prince de), ne en 1588. — Sa révolte en 1614. — Demande les Etats Généraux, IV, 175. — Gagné de vitesse par la reine, 175, 176. — Obtient le traité de Sainte-Menehould; se révolte de nouveau, est écrasé, 176. Déclare que les élections sont faussées, 178, note 3. — Avait préparé un discours qu'il ne prononce pas, 181. Son attitude dans l'affaire de l'article du Tiers, 211, note 1. Possesseur du château d'Amboise: plaintes des députés, V, 93. Sommé de restituer, il hésite et se résigne, 94. Ce qu'en dit Richelieu, note 1. En 1616, se plaint de l'inexécution des cahiers, IV, 254, note 1, 299. Son assiduité au conseil irrite la reine, 453, note 5.

Condé (Louis de Bourbon, prince de), le Grand Condé. En février 1649, essaye de dicter le choix des bailliages, V, 276, note 2. Condé veut jouer un rôle aux États, V, 278. Presse leur réunion, mars 1651, 280.

CONFIDENCES. — Bénéfices tenus en fidéicommis. Doléances des Etats de 1576 conformes au concile, III, 119. Bulle de Sixte-Quint (*Pastoralis* 61), 1587, IV, 6, 7. — En 1596, 128. Doléances en 1614, IV, 333.

Confiscations. — Des biens des Lombards résidant en France en 1353, I, 110. V. Prises, Emprunts forcés. — Promises comme récompense aux magistrats, sous Louis XI, II, 39, 40, promises aux favoris, 62, 63. V. Insaisissabilité. Leur abus en 1560, 333. — Des terres en cas de résistance des seigneurs, III, 231. Leur abus sous les Valois. Don avant la condamnation, 260. Restitution prescrite, 261. Exception pour la légitime et le douaire, 261, 262, IV, 38. Multipliées par l'affluence des nobles à la cour, III, 325. V. Propriété privée.

Conflans (Traité de), I, 332.

CONFRÉRIES. — Leurs revenus considérables, II, 242. V. Instruction religieuse, Instruction populaire. — de la Passion, III, 162, note 1. V. Théâtre. — En 1576, mêmes vœux qu'à Orléans, 162, 163, 164.

CONNÉTABLE. — Chargé, sous Charles V, de surveiller les revues, I, 213. La juridiction militaire lui appartient. Il la délègue aux maréchaux et à leurs lieutenants, II, 421, 422, note 1. Son autorité excessive, V, 99. Le tiers en demande la suppression en 1614, 100. — Supprimé en 1627 par Richelieu, 100.

Connétablie et Maréchaussée de France. V. Juridiction militaire. Conseil du roi et grand conseil. — Est chargé sous saint Louis des appels, I, 104, 105. — Reçoit dans son sein des légistes; siège comme cour de justice sous le nom de Parlement. 105.

Conseil du roi sous le roi Jean. Réformé par les Etats. Doit être souverain de tous les officiers du royaume. Désordre de l'ancien conseil, I, 90. Sa constitution devient le centre de la réforme du royaume. Règlement de ses travaux, 91. Il réforme la Chambre des comptes et le parlement, 92. — Poursuit les officiers du roi, 93. Exige que toute demande au dauphin soit faite en conseil, 95. Causes de son peu de succès, 95; part prise par les Etats de Compiègne à la tentative de réforme, 96. Obligation qu'ils imposent au régent de soumettre certaines affaires déterminées au — —. Toute ordonnance devra être contresignée par trois de ses membres, 97. Sous Charles VI, les délibérations du — sont entravées par le nombre illimité des conseillers, 251. Devenu exclusivement politique, il est le but de toutes les ambitions, 260. Désordres des séances. Règlement intérieur fait par l'ordonnance de 1413, 260.

Aux États de 1484. Le grand conseil évoque les procès, Il. 43. Multiplication de cet abus. Il ajourne indéfiniment les affaires, 44. Ses empiétements sous Louis XI; les Etats de Tours veulent qu'il offre plus de garanties, 45. Le roi juge dans sa propre cause, 43, 44. Lutte du Parlement et du Grand conseil, 46 et suiv. Les députés demandent une juridiction réglée, II, 47, 48. Réforme de cette juridiction, 48. Ordonnance de 1497, 48. 49. Louis XII la reproduit, 49.

Conseil de Charles VIII. - Sa composition fait le sujet d'une longue discussion aux Etats de Tours, I, 363, II, 2. Les députés de Paris proposent de confirmer les conseillers en exercice. 2, 3. Les députés de la Normandie demandent l'élection de dix-huit députés qui seraient chargés de former le conseil définitif. Opinions des autres provinces, 3. Le président empêche l'accord de s'établir, 3, 4. Efforts des princes pour corrompre les députés. Assemblée générale des sections (9 février, 4. Quelques députés émettent l'opinion que, à défaut du roi. son autorité appartient aux princes. Discours de Philippe Pot, seigneur de la Roche, 5 à 8. Il y exprime l'opinion que les Etats ont le droit de constituer le conseil du roi, 8. — Les partisans de cette idée sont nombreux. La Bourgogne et la Normandie font cause commune. Elles nomment chacune deux conseillers, 9. Triste spectacle que présentent les quatre autres sections. Leur désaccord, 10. Les Parisiens et les députés de la Langue-d'Oil veulent nommer chacun six conseillers. Les cupidités personnelles règnent exclusivement. Au milieu des

ambitions contraires, l'ancien conseil du roi est maintenu, II, 11. Chapitre du conseil dans le cahier des Etats de Tours. Présidence du conseil. Les Etats expriment le vœu que douze députés soient adjoints au conseil, 11, 12. Satisfaction du chancelier, 12. Au commencement de mars, l'ancien conseil s'adjoint dix membres des Etats. Manque d'énergie de ce conseil, 15.

Aux États d'Orléans. Conseil de régence à la mort de François II, II, 216. V. Régence. Le conseil du roi est organisé par Catherine de Médicis sans la participation des Etats, 219, 220. Liste des membres du conseil, 220, note 2. Protestation de la noblesse aux Etats de Pontoise. Elle veut exclure du conseil les ecclésiastiques, 221; les proches parents; les comptables. Son opinion est que, sous une minorité, les Etats doivent organiser le conseil du roi, 222 — privé à l'image du royaume, en le divisant en trois ordres, IV, 32. Les députés demandent l'abolition du grand conseil, II, 282, et protestent contre ses empiétements, 283.

Aux États de 1576. C. veut le composer d'un tiers de députés de chaque ordre, III, 62. Délibération des États, 65, 66. Protestations contre les empiétements de juridiction, 213.

Aux États de 1588. Protestations contre les empiétements de juridiction. IV. 31. Conseil composé des trois ordres, 32.

Aux Etats de 1614. Sully avait voulu y faire entrer la noblesse, IV, 167, note 1. C. s'occupe de le réformer, IV, 309. Critiques et vœux des ordres, 309. Les disférents conseils, 451, note 2. Conseil des parties : ses empiétements; 451, 452; sa compétence étendue à tous les contrats avec le roi, 452, note 1. Abus des maîtres des requêtes, 451, note 3. Seule, N. le défend sans restriction, 452. Les ordres veulent y être représentés : projet de règlement en 1616, 453. Étudié avec soin par les notables en 1617, 454. Leur réorganisation proposée aux notables en 1617, IV, 263. Ministres; rôle des princes dans le conseil, 264. — d'Etat et des finances, 265. Forme de procéder et d'opiner, 266. Compétence, 266, 267. Privé, 267, de guerre. 268. La compétence fixée en 1629, 454. Committimus réglementés, 456. Requêtes en évocation, 462. Résumé, V, 23, 24. Instrument de centralisation et de despotisme, 24. En 1651, projet de réorganisation complète, V, 281.

Conseil de raison. — Commission suprême instituée par l'assemblée des notables de Rouen (1597) pour percevoir les impôts jusqu'à concurrence de 15 millions, IV, 119. Le projet en est soumis au roi (26 janv.). Son conseil tout entier le repousse. Sully lui conseille de tenter l'épreuve, 120. Il finit par l'y décider. Le conseil de raison est constitué (28 janv.), 121. Il vient s'établir à Paris sous la présidence du cardinal de Gondi. Difficultés de sa tâche. Personne ne veut entreprendre de rer

vrer l'impôt, IV, 122. Les conseillers impuissants ont recours à Sully, qui leur refuse son assistance. Ils sont forcés de reconaitre que l'entreprise est au-dessus de leurs forces, 123. Ils abdiquent entre les mains du roi. Henri IV et Sully reprennent l'œuvre que les notables n'avaient pu accomplir, 123. Recettes et dépenses, 141, 142.

Consignations. — Dépôt de sommes litigieuses; désordres des greffes, le tiers préfère les notables marchands, III, 236, 237. Même vœu en 1614, IV, 464, 465.

CONTRAINTE PAR CORPS. — Origine: fisc: droit d'arrêt. Foires privilégiées, II, 328. Le tiers obtient qu'elle soit générale, 329. Exemption des ecclésiastiques, 243, 244. Exemption demandée par la noblesse, IV, 38; restreinte: femmes et septuagénaires exempts, V, 14. Vœu d'exemption de la noblesse en 1627, 87.

Contrats. V. Obligations.

Contributions du clergé. — Aux Etats de Pontoise: projets de la noblesse et du tiers, II, 386, 387. Le clergé accorde au roi une rente de 4 600 000 livres, 390. Etats de 1576; — au xiio siècle, III, 135. Le clergé conserve le vote libre: dons gratuits, 136. Doléances du clergé sur leur exagération, 136 à 138. V. Annates, Vacances, Déports. Rapports de l'Eglise et de l'Etat au point de vue financier, 145, 167, aux États de 1614, IV, 346. V. Biens ecclésiastiques.

Convocation (Lettres de), V, 252 et suiv.

Coquille (Guy). — Député du Nivernais à Orléans et à Blois (1523-1603), III, 14, note 1. — Fait partie de la commission chargée de la revision générale des cahiers, 45. Nommé député aux Etats de 1588, 374, note 3. Ses ouvrages cités : imprescriptibilité des dimes, 132, note 1. Fréquence des blasphèmes des grands, 159. — Explique le sens d'astrologie licite, 160, note 1. Résignations gratuites, 184. Survivances; sa tristesse en présence de l'inertie du pouvoir, 184. Election des juges: brigues, 186. Registres de baptême détruits pendant les troubles, 188. note 1. Epices, 200, 201. Les provinces se cotisent pour racheter les offices, 207, note 2. Assiste en 1550 aux grands jours de Moulins, 220, note 2. Procédure en cas de partage, 227, note 1. Registres de l'état civil : inconvénients de la gratuité, 247. Signature des actes, portée de ce vœu, 256, note 3. Don des confiscations avant la condamnation, 261, note 1. Origine des péages, III, 303, 304.

CORBIE (Arnaud de), premier président du parlement. — Ses efforts pour obtenir des notables assemblés à Compiègne le vote d'une aide (15 avril 1382), I, 235.

CORBIE (Guillaume de), conseiller au parlement de Paris. — Obtient de Louis XI la permission de posséder la charge de

conseiller au parlement de Grenoble, en touchant doubles gages, II, 30, note 1, 31.

Cordeliers (Couvent des). En octobre 1356, les députés s'y reunissent, I, 46, 48, 52. — Où il était situé; destiné en 1614 à la noblesse qui refuse d'y sièger, IV, 179, note 4.

Componations. — Prises pour alliées par Louis XI dans sa lutte contre l'influence féodale, II, 398. Leurs règlements deviennent de plus en plus exclusifs. Création des lettres de maitrise par la royauté. Leur abus, 398, 399. Les Etats d'Orléans (1560) s'en préoccupent. Ils demandent et obtiennent l'impression des statuts de métiers, 399, 400. Organisation des corporations sous François Ier, 399, note 1. L'ordonnance d'Orléans ne se montre pas favorable à la liberté de l'industrie, 400. Henri IV affranchit les ouvriers de l'obligation du chef-d'œuvre, V, 71. Vœux contradictoires du tiers en 1614; il demande la liberté de l'industrie, 71, 72. Apprentis français substitués aux apprentis étrangers, 72. Résume général, 210. V. Maitrise (Lettres de).

Correro. V. Ambassadeurs vénitiens.

Corvées. — Imposées par la noblesse. Font l'objet des doléances du tiers état et du clergé aux Etats d'Orléans (1560), II, 402. Imposées comme rancon des villages protégés par les seigneurs, III, 332. Renvoi à la justice royale, III, 332. Plaintes du clergé en 1588, IV, 61. Chargent le peuple autant que les tailles, 244, 245. Nécessité du titre, V, 80. Prescription annale, 80, 81. V. Seigneuriaux (Droits).

Cossé (Arthur de) (1512-1582) maréchal de France. — Envoyé par Henri III aux Etats (24 janv. 1577), III, 50, note 5.

Cossé (Charles de). V. Brissac.

Costumes des écoliers, II, 261. V. Somptuaires (lois).

Corron (Pierre), jésuite. — Confesseur de Henri IV. Son écrit contre Mariana, IV, 370.

Coupeurs de monnairs. - Leurs attributions. Ils sont supprimés, 1, 155.

COUR. - Les charges de cour appartiennent de droit aux nobles, III, 324. Son luxe attire les nobles, 324, 325. Foule et corruption des courtisans, id. Mesures prises, 326. Cumul des charges de —, 326, 327. Sully veut tirer les nobles des fainéantises et baguenauderies de cour, IV, 167. V. Maison du roi.

Cousinor (Guillaume). Son discours aux Etats de 1468, I, 337. Coussin (Bernard). - Echevin de Dijon. Député aux Etats de Blois (1588). Son entrevue avec le roi (27 nov.), III, 401. Il est de nouveau mandé par Henri III (30 nov.), 407. Il a avec le roi un troisieme entretien, 412.

Coutumes. - Les Etats de Tours veulent qu'un juriste re présente chaque coutume dans le conseil du roi, II, 48. -

Normandie appliquée par l'échiquier, 53. Leur rédaction sous Charles VII (1454), II, 55, 56. Nécessité de ce travail, id. — De Bourgogne: rédaction approuvée en 1459, 36. De Mehun-sur-Yèvre, rédigée en 1481. — De Troyes, rédigée en 1481, 56, note 3. — De Lorris, 57, 58. Les Etats de Tours pressent le roi de l'achever, 56, 57. Ordonnance de Charles VIII. Assemblées de bailliages, commissions du parlement, 57, 58, 59. Registres publics des coutumes, 60. Caractère général de cette rédaction, 60, 61. Les articles des — visés dans les arrêts, 303. Achèvement de leur rédaction, 334. Aux Etats de 1576, III, 267. Leur revision, 267. Ne peuvent être changées sans le consentement des habitants, 268. Particulières de Normandie, 268. Mêmes efforts en 1588, IV, 39. — De Saintonge, 39.

COUTUMES D'ANJOU. — Majorité acquise à vingt ans, V, 4, 5. Edit des mères, III, 252, note 1. Droit des femmes veuves, 253. COUTUME DE BERRY. — Substitution, II, 322. Admet de plein

droit le bénéfice d'inventaire, V, 5, 6.

COUTUMES DE BOURGOGNE. — Paraissent avoir été rédigées les premières (1459), II, 56. — Serfs de corps, III, 250. Contraires à l'édit des mères, V, 8.

COUTUME DE BRETAGNE. — Admet de plein droit le bénéfice d'inventaire, V, 6. Substitution, II, 322, note 2. Défend aux nobles de faire le grand trafic, V, 88.

COUTUME DE LORRIS. — Première coutume rédigée après les Etats de Tours, II, 57, 58. Elle passe pour une des meilleures du royaume, id.

COUTUME DU MAINE. — Majorité acquise à vingt ans, V, 5. COUTUME DE NORMANDIE. — Appliquée par l'échiquier, II, 53. — N'avait point été rédigée, doléances en 1576, III, 267, 268, sa rédaction achevée en 1587, 268, 269. Majorité acquise à vingt ans, V, 5. Monéage payé au duc pour obtenir la stabilité de la

monnaie, I, 152. Substitution, II, 322, note 2. Coutume de Nivernais. — Serfs de corps, III, 250.

COUVENTS. — Leur discipline; sont soumis aux évêques, II, 238. Exception pour les chefs d'ordre, 238. Relâchement des règles; réformation, clôture, id. Vocations forcées, 239, III, 121. Age des vocations, 239, 240, III, 120. Le pouvoir laïque faverable aux clôtures, 121. Les évêques chargés d'y veiller, 121, 122. Leur réformation; — de religieuses, 122. Instruction des religieux, id. Le tiers demande la suppression des — nobles, 122; — forcés de choisir une règle, 123. Leur réformation en 1614. Vérification des vocations, IV, 336. V. Discipline des couvents.

CRAMAUD (Simon de). — Archevêque de Reims, I, 240, note 2. CRAON (Jean de), archevêque de Reims. — Président du clergé aux Etats de 1355, 37 et note 2. — Prend part aux Etats du 17 octobre 1356, 46. Revient au parti du dauphin, 69.

Crécy (Défaite de) suivie des États de 1447, I, 32.

CRIMES PRIVILÉGIÉS. — Ou cas privilégiés, IIÍ, 147, 149. Instruction faite conjointement, 149. Commission mixte chargée de les définir, IV, 361. Vœux semblables de toutes les assemblées du clergé, note 1.

CROISMARK (Jacques de). — Conseil'er de Charles VIII, II, 15. Croy (Philippe 1, sire de). — Adresse une requête aux Etats de Tours (février 1484), I, 361.

Caussol (Jacques de). — Conseiller de François II (premier duc d'Uzès). — Envoyé vers le roi de Navarre (août 1560). Instructions qui lui sont données, II, 171, note 1.

Cultes (Liberté des). V. Liberté des cultes.

Cumul. V. Pluralité des offices, Pluralité des bénéfices.

CURATRURS. — Précautions sollicitées contre leur gestion; inventaire, II, 321.

Curés. — Le tiers à Orléans veut qu'ils élisent leur évêque, II, 229, — qu'ils soient élus par leurs paroissiens, 230. Examen public avant leur nomination, 230. Nécessité de l'instruction religieuse, 230, 231. Leur revenu inaliénable, leur pauvreté, 242; — tenus de prêcher régulièrement, 262. Conditions d'âge et d'aptitude, III, 108, 109. Résidence; congé de l'évêque; deux mois au plus, 114. Usurpation et ruine des presbytères, 127. Inégalité de leurs revenus, 143. Droit de présentation, IV, 4. Ecole et catéchisme, 8, 24; — choisis au concours; âgés de 25 ans, 319; — ne peuvent chasser, solliciter les juges, ni faire le commerce, 335, note 1. Revenu minimum de 60 livres, pour le prêtre ordonné, 349. — Ont un revenu de 300 livres, 350. — Lisent au prône la convocation aux États, V, 256. Tous les curés appelés à voter à l'ass. de bailliage, 260. V. Clergé, Résidence.

## D

Dan (Olivier le). — Jugé après la mort de Louis XI et condamné à mort. I, 350, note 1.

Damas (Pierre), S' de la Motte-Marcilly, député d'Autun, proteste contre les guerres religieuses, III, 28.

Damville (Maréchal de). — V. Montmorency (Henri de).

DAUPHINÉ. — Ses plaintes pressantes au sujet des évocations, II, 45. V. Parlement de Dauphiné.

Débauche. — Maisons de — fermées en 1560, II, 345. — des écoliers, II, 260.

Décimes acclésiastiques — consentis par les assemblées du clergé. Nature et perception des —, III, 139. — votés périodiquement servent à l'acquittement des rentes, IV, 346, 347. V. Biens ecclésiastiques.

DÉLAIS. — Leur abréviation sollicitée à Orléans. — De rigueur indiqués au début de la procédure, II, 298. Les juges forces de les respecter, 298, 299. Abrégés dans les procédures sommaires, 299. Les pauvres sont exemptés des amendes de —, 306, 307, note 1. V. Procédure civile.

DÉLIBÉRATION DES JUGES. — Leurs formes diverses, III, 226; sur le bureau, sur le registre et sur le siège, 226, 227; partage, 227.

Démocratie. Craintes de la noblesse au sujet de la — en 1588, IV, 61, 62.

Dépenses du noi. — Efforts des Etats Généraux pour mettre un terme aux prodigalités royales. Mesures qu'ils prennent pour s'opposer à toute dépense superflue, I, 143, et note 2. Charles V fait un règlement destiné à empécher les dons excessifs, 203, 204. Dépenses modérées de ce prince comparées par Eustache de Pavilly aux prodigalités de Charles VI, 248. L'ordonnance de 1413 soumet les dépenses du roi à l'examen de la Chambre des comptes, 276. Place qu'elles occupent sur le budget soumis aux Etats de Tours (1484), II, 73, note 1. Les Etats de Pontoise (1561) demandent leur réduction, 385. Tableau des recettes et des dépenses royales en 1576, III, 300. Dépenses du roi en 1596, IV, 118, 119, 141, 142. V. Maison du roi, Dons et pensions, Budget.

Déport. — Revenu des bénéfices vacants dû aux évêques, III. 142.

DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Prévôts des maréchaux responsables quand elle dépasse trois jours pour les personnes domiciliées, II, 318. Prisons particulières, IV, 417. Prévôts responsables, 479, 480. Interrogatoire dans les 24 heures, 477. Traité de Saint-Germain, 478, 479, note 1. Elargissement immédiat, 478. V. Liberté individuelle.

DETTE ROYALE. — Le chancelier annonce aux États d'Orléans (1560) qu'elle s'élève à quarante-trois millions, II. 198. Comment ce chiffre se décompose, 366. Le tiers veut l'éteindre à l'aide d'économies, 367. La maison du roi est réduite. Les États commettent la faute de ne pas diminuer l'armée, 368. Aux États de Pontoise (1561), les députés proposent trois projets pour racheter les dettes du roi, 385. Proposition de la noblesse. Elle veut que le clergé contribue pour les deux tiers et le troisième ordre pour l'autre tiers, 386. Deux plans proposés par le tiers état. Le premier est un impôt progressif sur les bénéfices ecclésiastiques, 386, 387. Le second consiste à faire vendre la totalité des biens du clergé, moins une maison laissée à chaque bénéficier. Compensations cherchées par la noblesse et le tiers aux mesures extrêmes qu'ils proposent, 388. Le clergé, inquiet, refuse de faire connaître l'état de ses revenus, 389. Conférence

entre le clergé et les gens de finances, II, 389, 390. Le clergé accorde au roi dix-sept millions. La négociation se termine par un contrat (21 octobre 4561), 390. En 1576 elle se monte à dix millions, III, 282. Inexactitude des documents communiqués, 283. Sa diminution sous Henri IV. Elle est réduite de cent millions, IV, 150. V. Budgets.

DEVINS. — Se multiplient au xviº siècle, III, 159. V. Astrologues, IV, 18..

DIANE DE POITIERS, duchesse de Valentinois. — Les États de la prévôté de Paris réclament contre elle la restitution des prodigalités royales (1561), II, 101 et note 3.

DIFFÉRENCE. — Signe servant à reconnaître le titre d'une monnaie, I, 150, note 2. V. Monnaies.

DIMANCHE (Observation du). — Aux États d'Orléans, II, 247. — Tout jeu interdit (C. T.), III, 160, 161, note 1. Le tiers demande que les écoliers assistent à la messe du dimanche, IV, 23. — Aux États de 1614, IV, 391. V. Fétes.

Dine saladine, levée en 1188, par Philippe-Auguste. — La plus ancienne des aides royales, I, 132.

Dimes. — Leur réorganisation demandée à Orléans (C. N.), II, 242. Leur distribution plus égale, 243. Inexactitude de leur payement; déclaré obligatoire en 1576, III, 131; personnelles; transactions, 132. Mode de payement variable, 132. Avertissement au prône du jour de la récolte, 133. Sanction: confiscation, amende, 133. — Vœux semblables en 1588, IV, 9, 10. — En 1614. Prétentions contraires (C. T.), 343, 344. Evaluation de leur revenu (environ 25 millions), IV, 344. V. Biens ecclésiastiques.

DINET (Gaspard), évêque de Mâcon, son discours en 1614, IV, 209. DISCIPLINE DES COUVENTS. — Soumise aux évêques, II, 238. Réformation des ordres monastiques, 238. Vocations forcées, 239, Age des vocations, 239, 240, Prêtres mendiants et errants, 240, 241, III, 144. — Aux États de 1576: résultats du concile de Trente, III, 112. — Du clergé séculier, 114. Professions mercenaires interdites, 114, note 3. Nécessité de leur réformation, IV, 5, 6. Doléances en 1588, 7. — En 1596, 127, 128. — En 1614, 335. — Soumise à la juridiction des évêques, 335, 336.

DISCIPLINE ECCLÉSIASTIQUE. — Aux États d'Orléans, II, 233. Les trois ordres veulent un concile: promesse du pouvoir, 234. Négociations pour la reprise du concile de Trente, 234. Intérêt du pouvoir civil à la réforme des abus, 235. Résidence, 236. Aux États de 1576, III, 111. — Du clergé régulier, 120. — Morale et religieuse, 124. Résumé en 1576, 166. Aux États de 1588, IV, 4. Évêchés vacants en 1596, 127. — Son désordre en 1596, 127. — Aux États de Paris, 325. — du clergé séculier, 331. — du clergé régulier, 334. — Morale et religieuse, 337. Résumé, 394, V, 167, 168.

Discipline judiciaire (Chambre de). — Projet soumis aux notables pour juger les magistrats, repoussé en 1617, IV, 437, 438, 260. — En 1626, IV, 289, 439.

Discipline militaire. — Désordres dans l'armée au xve siècle, I, 168, 169. Les États de Tours (1484) se plaignent hautement des désordres des gens de guerre. Ils demandent la responsabilité des capitaines, l'observation des ordonnances et les poursuites par les juges ordinaires, II, 116. Mauvaise conduite des gens de guerre au xviº siècle. Mesures demandées par le tiers aux États d'Orléans (1560) pour y mettre un frein, 420, 421. - En 1576, désordres des gens de guerre, III, 340. Doléances du tiers. Payement de la solde, 340, 341. Passe-volants, règlement des étapes, 341, 342. Juridiction compétente, 342, 343. En 1588, fraudes dans les revues, payement de la solde, IV, 64. Désordre dans les marches, 65. - En 1597, payement régulier des gens de guerre, 169. Désordre des marches, prises sans payement, 169. Les Sarrasins sont moins redoutés que les gens de guerre en marche, 244. - En 1614, V, 99. Police des troupes en marche, 107. Organisation des étapes, 107, 108. Billets de logement, 109. Juridiction, 109, 110. Résumé général, 218. Pendant trois siècles, les gens de guerre sont le siècu des campagnes, 219. Unité des doléances : leur succès, 219, 220.

Doléances. V. Cahiers de doléances.

Domaine. — Les députés protestent contre les alienations en 1321, I, 29. Charles V le reconstitue par la mise à exécution du principe de l'inaliénabilité, I, 198. Désordres du domaine sous Charles VI. 271. Son revenu, sa reconstitution par l'ordonnance de 1413, 271, 272. Son inaliénabilité y est proclamée. Moyens employés pour augmenter ses revenus, id. Emploi du revenu. 272. Les États Généraux de 1468 proclament de nouveau son inalienabilité, 341, 342. Le revenu du domaine, suivant les députés de Tours (1484), doit suffire aux dépenses ordinaires de l'État, II, 70. Ils proposent sa reconstitution. Indiquent son inaliénabilité comme le seul moyen de faire face aux besoins impérieux du royaume, 71. Suppression de la plupart des pensions, 71, 72. Ce qu'il était sous Charles VIII, 87. Rapport sur la reconstitution du domaine, aux États de Blois (1577), III, 45. Projet d'aliénation, proposé par Henri III, 72. 73. La noblesse et le clergé l'autorisent. Le tiers s'y oppose, 73. Bodin soutient l'inaliénabilité, 75. Sa reconstitution, 288. Illusion des ordres laïques sur le résultat, 289. Expérience du clergé, 289, 290. Projet de rachat admis par l'ordonnance de Blois, III, 289, V, 39 et suiv. Sa reconstitution en 1588, IV, 41. Exécution de l'ordonnance de Blois, notables, 1597, 140. Vaste projet de reconstitution sous Henri IV, 151, 152. Ce qui fut fait, V, 39. Projet de Richelieu en 1626, 40, 41. Système admis à Blois adopté, V, 41, 42. Ordonnance de 1629, 43. Son inaliénabilité proclamée, 43. Son administration, 44. Résumé général : unanimité des États sur la « suffisance du domaine », 202.

Domaine ecclésiastique. V. Biens ecclésiastiques.

Domaile. — Inviolabilité proclamée par le tiers : droit de résistance, III, 331. Mesures contre les soldats en marche, V, 108. Dons et pensions. — Eustache de Pavilly en signale les abus et propose leur suppression, I, 265. L'ordonnance de 1413 suspend le payement des pensions pendant trois ans, 272. Les États de Tours (1484) proposent de supprimer la plupart des pensions. II, 71, 72. Abus incroyable sous les Valois, mot de Montaigne, III, 295. Évaluées par le clergé à 20 millions en trois ans, 296. Restitution réclamée, 296. Contrôle de la chambre des comptes (T.), 297. Doléances du clergé, 297, 298. Multipliés par l'affluence des nobles à la cour, 324, 325. Suppression réclamée en 1588 IV, 50. Passent de deux millions à six après la mort de Henri IV. V. 31. En 1614, le tiers veut leur révocation ou au moins leur surséance, IV, 186, 187. La noblesse réclame l'abolition des pensions du tiers, V, 85. Montent à six millions en 1614, IV, 187. Suppression du quart, 197. Leur énormité, 222, 223. Leur réduction en 1617, 261. Leur abolition annoncée par le chancelier, 249. Soumis au contrôle de la Chambre des comptes (T. 1614), V, 48.

DORIGLE (Pierre), chancelier de France. Son discours aux Etats de 1468, I, 338. — Succède en 1472 à Juvénal des Ursins, destitué au mois de mai 1483, malgré le principe de l'inamovibilité, II, 35, note 1. Les États de Tours demandent en vain sa réintégration, II, 35, note 1.

Dormans (Guillaume de), chancelier de France, en 1371, I, 191. Sa harangue au peuple (16 novembre 1380), 228.

Dormans (Jean de), cardinal de Beauvais, chancelier de France.

— Assiste aux Etats de Paris (mai 1369), I, 192 et note 1.

DOUAIRE. — Usufruit en cas de veuvage, III, 253. Perte en cas de convol, V, 10.

DOUANES INTÉRIEURES. — Originé des lignes de douanes intérieures, I, 200, II, 98, note 1. Doléances des députés de Tours (1484) qui demandent le libre cours des marchandises, II, 99. Charles VIII abolit les douanes établies sous Louis XI, 100. Le tiers aux États d'Orléans demande la suppression des douanes intérieures, 393, 394. Doléances en 1614; le tiers demande la liberté du commerce intérieur, V, 52 et suiv. La Bourgogne souffre des lignes de —, 55, 56. Elle accepte avec joie leur suppression; liste des provinces qui refusent, 56, note 1. Résumé général, 209. V. Passage, Rêve.

DROIT ANNUEL. — Prend le nom du financier Paulet, IV, 130, 419. V. Paulette.

Droft civil. — Fixé par la rédaction des contumes, II. 3.
Rarement l'objet des doléances des États, 62. — Abandonné i light jurisprudence, 62. — Aux États d'Orléans, 320, résumé, 35. — Aux États de 1576, III, 243, 278. — En 1588, IV, 37. — Aux États de 1614, V, 1, 25. — Résumé général, 185.

Daoir Civil (Enseignement du). — Enseigné à Orléans, à Toslouse, à Angers, interdit à Paris, III, 172. Leur décadent Plusieurs degrés franchis le même jour. Leur réorganisaios (T. 1576), III, 188. Cours non suivis en 1614, IV, 401, 402. Interdiction des cours privés, 402. Nombre excessif des étudianu en droit, 402.

DROIT COMMERCIAL. — Aux États d'Orléans, II, 328, 331. — En 1576, fraudes, III, 258. Usure et banqueroutes, 264, 311. — En 1614, V, 14, 26, 189.

Daoir Coutumes. — Source de la législation française, I, 120. Fixation et rédaction des coutumes, II, 55. V. Coutumes. — Modifié en 1560, 320. Achèvement de sa rédaction en 1560, 334. En 1576, III, 267. Transaction avec le droit écrit, V, 8, 192.

DROIT CRIMINGL. — Aux États d'Orléans, II, 332, 358. — En 1576. III, 260, 279. Responsabilité du seigneur et des villages voisité du crime, 262, 263. En 1588, IV, 38. — En 1614, V, 16. Résamé général, 189, 190.

Droit écrit. — Source de la législation française, I, 120. — Défendu par le Languedoc, confirmé sur la demande des Étals de Tours, II, 65. — Admet de plein droit le bénéfice d'inventaire, V, 5, 6. Transaction avec le droit coutumier, 8, 192. Si codification: doit être écrit, V, 19, 20.

DUEL JUDICIAIRE. — Cette procédure est exclusive du droit d'appel; sa décadence, I, 402. Nécessité de se battre avec les juges quand on fausse leur jugement, 402. Le duel judiciaire disparaît, 403.

Duels. — Se rattachent aux guerres privées et aux duels judiciaires, II, 338. Leur multiplication sous Henri II, 339. De léances des États d'Orléans. Traiteurs de paix (N.), 340. — Contraires à la loi chrétienne (C.), 340. — Peine de mort (T.), 341. — A Moulins, peine de mort et tribunal d'honneur, 341, 342. Plusieurs combattants en chaque duel, III, 335, 336. Doléances du clergé et du tiers, 336. Lèse-majesté, id. Concile de Treale. note 1. Opinion de Montholon en 1588, IV, 38. Ce qu'en dit Miron en 1614, 243, note 1. — Se multiplient sous la régence, doléances du clergé et du tiers, V, 94. Sévérité de l'édit de 1623, 96. — Entre la Force et Grammont, député des Landes, V, 95. Do léances du clergé: N. refuse de s'y joindre, id. Ardeur diters pour la répression, 96. Grâces fréquentes avant Richelieu 97. Richelieu sévit avec la plus grande énergie, 97, 98.

Dunois (Comte de). — Prend part à la Praguerie, I, 328. S

į

onduite aux États généraux de Tours (1484), I, 360. Fait un iscours au parlement sur la nécessité de convoquer les États, 92.

Du Vair. V. Vair (Du).

## E

EAUX ET FORETS (Maistres des). — Plaintes de la noblesse et du clergé en 1355, I, 107. Leur organisation, leurs appels portés au parlement; leurs empiétements. Leurs attributions réglées, 107. Droit de résistance accordé contre eux, 107, note 4. Leurs empiétements sous Louis XI, II, 41. Promesses du conseil, 41. Les États d'Orléans demandent leur abolition, 282. Voulue par l'Hospital, ajournée par le parlement, 284. Leur juridiction critiquée en 1576, III, 208. Doivent être nobles, V, 83.

ECHEVINS. — Participent à l'élection des juges, II, 270. Vénalité des offices en 1614, V, 29. V. Municipale (Administra-

tion).

ÉCHIQUIER DE ROUEN. — Prend en 1515 le titre de parlement de Normandie, II,53. V. Parlement de Normandie.

Ecoles. — V. Instruction populaire.

ÉCOLIERS. — En 1560, leurs désordres, II, 260, 261. — En 1576, leurs désordres : l'Université demande qu'ils soient tenus d'habiter dans les collèges, III, 173. Leurs plaisirs, 174. En 1614, désordres des écoliers en droit, IV, 403. Tenus de suivre les cours, 401, 402. V. *Universités*.

ECORCHBURS, I, 327.

ÉCRITURE. — Leur uniformité multiplie les faux (C. 1614), V, 17.

EDIT DE JUILLET 1561. — Sorti des conférences qui eurent lieu au parlement pour la pacification religieuse, II, 252. V. Liberté des cultes. Pacification (Edits de).

Edits de pacification. V. Pacification (Édits de).

EDIT SUR LA JUSTICE (janvier 1597). — Rendu sur les vœux de l'assemblée des notables, IV, 131. Exécution des ordonnances, 131. — Rapproché des ordonnances qui l'ont précédé. Tableau, 135. Exécution complète et loyale de cet édit, 133.

ÉDOUARD III. — Ses prétendus droits au trône de France repoussés par les États de 1329, I, 29. Envahit la Gascogne, 31.

EDOUARD, prince de Galles. — Surnommé le *Prince Noir*, I, 188, note 2. Sa conduite en Guyenne irrite les seigneurs du midi de la France, 191. — Ajourné par Charles V devant la cour des pairs, il ne répond que par des menaces, 191. La guerre lui est déclarée, 193.

ÉGALITÉ. - Efforts du tiers pour abaisser les seigneurs, II

292, 293. Passions du tiers, V, 225. V. Juridictions seigneuriales, Tiers état.

Église. — V. Clergé, Affaires ecclésiastiques, Rapports de l'Église et de l'État.

ÉLECTIONS, tribunaux des élus. — Leur compétence, I, 142.

V. Juridictions financières, Élus.

ÉLECTIONS DES DÉPUTÉS. — AUX États de Tours, I, 351. — AUX États d'Orléans, II, 174. — AUX États de 1576, III, 10. — AUX États de 1588, 374. — AUX États de la Ligue, IV, 73. — Des notables en 1597, 112, 113. — AUX États de 1614, 177, 178. — En février 1649: dominées par les querelles de préséance, V, 276, note 2. Juillet à décembre 1651, 283, 284. Résumé général, V, 145, 146. Appendice A, V, 241 à 274. — AU XIVE siècle, 242. — 1483, 248. — 1560 à 1614. 1° Convocation royale, 252. 2° Rédaction de cahiers et élections, 256. 3° Ass. de bailliage: Clergé, 259. Noblesse, 260. Tiers, 261. Electeurs et éligibles. 264. Pays d'États, 267. Résumé, 273.

ÉLECTIONS ECCLÉSIASTIQUES. — Aux États d'Orléans: demandées par les trois ordres, II, 229, 230. — Promises à Orléans, n'avaient jamais eu lieu, III, 104. Le clergé non mitré favorable, les prélats contraires, 105. — Demandées par le clergé el le tiers, repoussées par la noblesse et le roi, 105. — Réclamées par les trois ordres en 1588, IV, 3. — Élections ecclésiastiques demandées en 1596, 127. Modification de l'opinion sous Henri IV. IV, 317. V. Clergé.

ÉLECTIONS JUDICIAIRES. — Demandées aux États de Tours, Il. 31, 32. — Election de trois candidats entre lesquels le roi doit choisir, 32, 35. De 1484 à 1490, 36. — Accordées en 1498, 31. — Des juges subalternes en 1493, 37, 38. — Demandées aux Etats d'Orléans, 268. Forme de l'élection, 268, 269. Présentation des candidats par les cours souveraines. Présentation des juges inférieurs par une assemblée locale, 269, 270. Élections et nominations judiciaires aux xive et xve siècles, 270, note 1. — Des juges seigneuriaux, 271. V. Juridictions seigneuriales. — En 1576: unanimement demandées, III, 185. En 1588, IV, 27. — Ne sont pas demandées en 1614, 427, 428.

ELECTORAT. — En 1303, V, 245, note 1. Au xvr siècle, à Dijon,

à Reims, 265. V. Elections des députés.

ÉLIGIBILITÉ. — Au XVI° siècle, V, 265. Officiers du roi éligibles; critiques contre cet abus, 265, 266. Les pays d'États n'en élisent pas, 272. V. Elections des députés.

ÉLISABETH, reine d'Angleterre. — Doctrine du régicide dirigée contre elle, IV, 368.

ÉLOQUENCE. — En 1576, il est prescrit à un orateur de déclamer, non de lire son discours, III, 43, note 2.

ELUS. — Charges de lever les impôts dens les provinces, sous

le roi Jean, I, 142. Trois élus institués par l'assemblée de Compiègne, 148. Leurs gages, 149. Réorganisés, ils sont nommés par le roi, 201. Caractère de leurs fonctions au xiv<sup>•</sup> siècle, 202, note 2. Règlement que leur impose l'ordonnance de 1413, 278. Leurs fonctions en 1436, 1, 313, 314. Ils sont attaqués par les États de Tours (1484), II, 93. Leur utilité. Leurs fonctions, 93, 94. Aux États d'Orléans, leur juridiction, II, 374. V. Juridictions financières. — En 1576, III, 287. Soulèvent les colères des députés, 287. Proposition de la noblesse, IV, 49. Responsables des exemptions sans droit, V, 35.

EMPRUNT FORCÉ. — Proposé par Eustache de Pavilly comme ressource extrême, aux États de 1413, I, 253. Henri II demande aux députés des États (1558) un emprunt de trois millions d'écus d'or, II, 154. — Sorte de confiscation interdite en même temps que les prises, I, 124, 125.

ENCHANTEURS. — Se multiplient au xvie siècle, III, 159. V. Astrologues, IV, 18.

Enquêres. — Devant le parlement de Paris, frais énormes, I, 115. Mesures prises en 1356, 115. — Par turbes étaient usitées avant la rédaction des coutumes, II, 57, note 1. — Simplifiées dans les procédures sommaires, 299. Leur publicité, III, 223, 224. Énormité des frais. Commission adressée aux juges locaux. Suppression des enquêteurs, 224. — Sur la valeur: expertise, 225. Enquêteurs responsables des vices de forme, IV, 463, 464.

Enterrements. V. Sépultures.

Entragues (Marie d'). — Son procès avec Bassompierre, IV, 432.

ÉPAVES (Droit d'). — Abus des officiers royaux signalés en 1483, ll, 64.

ÉPERNON (Duc d'). — Quitte la cour après la journée des Barricades, III, 408, note 2.

ÉPICES. — Sont une conséquence de la vénalité, II, 29. Les États de Tours réclament des gages annuels, 34. Leur origine selon Pasquier, 275. En 1560, 273.— N'étaient point dues pour les affaires publiques, 276. — Dues seulement au rapporteur, id. Cupidité des juges, 276, 277. Prononcé des arrêts retardé, 278. Leur modération: Roussillon, 278. Moulins, 278, 279. Réformes illusoires, 280. — Abolies en matière sommaire, 299. Leur payement ne peut être forcé. Retard des arrêts défendu, 302, III, 228. Droits divers exigés des plaideurs. — Des juges taxateurs, 305, 306. — Supprimées en matière de police judiciaire, 316. Abolition demandée en 1576, III, 198. — Pour arrêt définitif seulement, 199. Receveur des —, 200. Suppression pour arrêt sur requête, 200. Modération, id. — Abolies quand le ministère public agit d'office, 201. — Du juge taxateur, 201. Insistance de la noblesse en 1588, IV, 28. Publicité du tarif,

Leur réduction en 1597, IV, 132. Doléances en 1614, 434. Restreintes. — Écrites sur la sentence, IV, 435. Prisonniers élargis moyennant payement, 435, 436. Sursis de l'arrêt. Abus des exécutoires, 436, 437. — Taxées en nature par Groulart, 435. note 1. Discussion devant le conseil du roi. Exécutoire maintenu, 437. Affaires sommaires dispensées, 459, 460. V. Prononciation des arrêts, Gages.

ERNEST (L'archiduc), frère de l'empereur. — L'ambassadeur d'Espagne propose aux États de la Ligue de l'élire roi de France

(12 juin 1593), IV, 90.

ESPAGNE. — Ses anciennes assemblées, I, 3. Son influence aux États de la Ligue, IV, 79, 83, 86, 92. Traité de commerce avec Henri IV (13 oct. 1604), 161. Horreur du tiers en 1614 pour l'influence espagnole, 237. Mariages espagnols. Opinion des trois ordres, 237, 238.

ESPENCE (Claude d'), théologien catholique. — Assiste au col-

loque de Poissy; son journal, II, 390, note 1.

Espinac (Pierre d'), archevêque de Lyon. — Député aux États de Blois (1576). — Remercie le roi au nom du clergé, III, 17. - S'abouche avec les présidents de la noblesse et du tiers pour arriver à la rédaction d'un seul cahier, 24. Son discours en réponse à la demande de subsides faite par le roi au clergé, 51. Sa discussion avec Bodin au sujet de la conférence mixte, 64. Son discours le 27 février 1577, III, 77. — Président de la commission des finances, 298. Il assiste aux États de 1588. -Se montre le serviteur dévoué des Guise. — Se rend avec le cardinal de Guise auprès de Henri III, pour le contraindre à supprimer un passage de son discours, 388. — Accompagne Ie duc de Guise à un souper chez la Chapelle-Marteau, 406. -Envoyé par le roi pour faire connaître sa détresse aux Etals. 413. Il se présente à la chambre du tiers pour le sommer d'exécuter sa promesse de prêter 120 000 écus au roi, 414. -Arrêté en même temps que le cardinal de Guise, 420. — Député aux États de la Ligue. — Prépare un projet de réponse à Henri IV. IV, 79. — Nommé commissaire pour assister à la conférence de Suresnes, 81. Sa discussion avec l'archevêque de Bourges, 83. Essarts (Antoine des), garde de l'épargne sous Charles VI. I, 249, note 3.

ESSARTS (Pierre des) (1360-1413). — Nommé prévôt de Paris par le duc de Bourgogne. Ses dilapidations, I, 250 et note 1.

ESTE (Hippolyte d'), cardinal de Ferrare, légat du pape. — Obtient le rétablissement des annates; promet la revision des taxes pontificales, II, 232, note 2.

ESTOUTEVILLE (cardinal d'), légat du Pape, réforme, en 1452. les Universités, III, 168. Souvenir laissé par cette réforme, 169. IV, 22. Reprise et appliquée par Henri IV, III, 169, note 1.

Estouteville. V. Torcy.

ÉTABLISSEMENTS DE SAINT LOUIS, I, 17, 18, 19. Droit des femmes veuves, III, 253.

ÉTAPES. — Leur désordre, II, 116, 421; III, 340; IV, 65. Règlement demandé en 1576, III, 342. Doléances en 1588. Commissaires spéciaux. Droit de résistance, IV, 65. Doléances en 1614, V, 106, 107. Leur organisation, 107. Règlement de 1627 adopté par l'ordonnance de 1629, 107, 108. V. Discipline militaire.

ÉTAPLES (Traité d'), 3 nov. 1492. — Stipulation relative à la convocation des États, I, 403. Charles VIII le fait ratifier par

les États provinciaux, 404.

ÉTAT CIVIL. — Vérification de l'âge par l'acte de baptême, III, 188. Registres détruits pendant les troubles, 188, note 1. Son origine, 244, note 1. — Appartient au clergé, 244, 245. Actes font preuves en justice. Suppression des enquêtes, 245, 246. Pillage des églises. Registres brûlés. Dépôt annuel au greffe royal. Double registre, 246. Inconvénients de la tenue gratuite, 247. Conservation des actes, IV, 37. — En 1614, V, 1. Dépôt au greffe par les curés. Tenue des registres, 2.

ÉTATS GÉNÉRAUX (Origine des). - Le principe de la délibération publique, conséquence directe du libre arbitre de l'homme. I. 1, 2. Supériorité des peuples de l'occident de l'Europe, 2. Assemblées nationales chez les Gaulois. Modifiées par les Romains, 3. Influence de l'invasion des Germains, 5. Double autorité; celle du chef et celle de l'assemblée, 6. Sous les Mérovingiens, le pouvoir finit par l'emporter sur la délibération. 6. Influence des conciles, 7. Les maires du palais et Pépin le Bref rétablissent la coutume des assemblées. Charlemagne en fait une des institutions de l'empire, 8. Organisation des assemblées sous son règne. Examen et vote des Capitulaires, 8. Forme et objet des assemblées, 9, 10. Charlemagne les réunit trente-cinq fois, 12. Leur décadence sous ses successeurs. Formation de la féodalité, 12. Action politique des Conciles, 13. Cours féodales, 14. Renaissance des assemblées avec la dynastie capétienne. Affranchissement des communes, 45. Alliance du roi et de la bourgeoisie contre la féodalité, 15. Influence des juristes, 17. Sous les règnes de Philippe-Auguste et de saint Louis, les réunions autour du roi se multiplient : saint Louis fait entrer les bourgeois dans le conseil, 17, 18, 19. Origine des États, 20, note 1.

ÉTATS GÉNÉRAUX. — Sous Philippe le Bel, I, 20, 21. Réunis à Paris le 10 avril 1302. Elections, V, 242 et suiv. Le roi y assiste. Discours du chancelier Pierre Flotte, I, 22. Discours de Philippe le Bel, 22, 23. Attitude du clergé. Déclaration des députés des villes. Boniface VIII désavoue toute pensée de suprémat

sur la couronne de France, I, 23, 24. Assemblée de mars 1303: acte d'accusation contre Boniface, 24, note 1. Assemblées de Montpellier, de Carcassonne et de Nîmes, id. Assemblée de Paris, 1303, de Toulouse 1304, id.

ETATS DE TOURS (1308). — Convoqués contre les Templiers. Forme des élections, V, 245. — Reconnaissent à l'unanimité leur culpabilité, I, 24, 25.

ETATS DE 1313. — Sorte d'assemblée de notables réunie pour

fixer le cours des monnaies, I, 25, note 1.

ETATS DE PARIS (août 1314). — Réunis afin d'obtenir des subsides pour la guerre de Flandres, I, 25. — Vote des bourgeois, qui accordent une aide, 26.

ÉTATS DE 1317. — Paris, 2 février : Reconnaissent les droits de Philippe le Long et proclament la loi salique, I, 27, 28. — En 1317 et 1318, cinq assemblées à Paris, deux à Bourges, deux à Toulouse. 28.

ÉTATS DE POTTIERS (1321). — Convoqués pour aviser au moyen d'établir l'uniformité des monnaies, poids et mesures, I, 28, 29.

ETATS DE 1329. — Repoussent les prétentions d'Édouard III au trône de France, I, 29, note 2.

ÉTATS DE 1338. — Apocryphes, I, 30, note 4. V. Etats de Normandie.

États de 1343, à Paris, I, 31. — de 1346, à Paris, I, 31, — de 1347, leur élan patriotique, 32.

ÉTATS GÉNÉRAUX SOUS LE ROI JEAN.

Etats de février 1351, vote d'un impôt, I, 32.

États généraux de Paris, réunis le 30 novembre 1355. — Ouverts, le 2 décembre, par un discours du chancelier Pierre de la Forest, I, 36. La session dure au moins huit jours, 37. Réponses des États au roi. Ils offrent trente mille hommes d'armes et une imposition de huit deniers par livre. Hardiesse de leur rôle, 38. Ils indiquent, avant de se séparer, deux nouvelles sessions. Résultats de cette assemblée, étudiés dans l'ordonnance du 28 déc. 1355, 39. Inexpérience des députés. Impopularité de leurs impôts, 39, 40.

États Généraux, assemblés à Paris le 1er mars 1356. — Absence des députés de Normandie et de Picardie. — Ordonnance du 12 mars remplaçant la gabelle par un impôt sur les revenus. I, 41. Urgence de cette mesure. Fixation d'une nouvelle réunion pour le mois de mai, 42.

États Généraux, réunis à Paris le 8 mai 1356, I, 42. — Volent deux nouveaux subsides sur les revenus. — Rendent le 26 mai une ordonnance confirmant celle du 28 décembre 1355 et celle du 12 mars, 43. Caractère commun des trois sessions, 43. Les députés fixent leur nouvelle réunion au 30 novembre. La défaite de Poitiers hâte leur convocation, 45.

Etats Généraux, réunis le 17 octobre 1356, I, 45. Comptent plus de 800 députés. Ouverts par une harangue du chancelier Pierre de la Forest. Les trois ordres demandent à délibérer ensemble, 46. Ils délèguent quatre-vingts commissaires élus avec pouvoir de régler et d'ordonner en leur nom. Les élus refusent de délibérer en présence des gens du conseil du roi. Ils rédigent une série de propositions qui sont approuvées, 47. Leur entrevue avec le dauphin. Ils lui communiquent leurs résolutions. Officiers du roi dont ils demandent la mise en jugement, 48. Ils proposent d'envoyer des réformateurs dans les provinces, 49. Veulent imposer au dauphin un conseil formé de vingt-huit délégués choisis dans les trois ordres, 50. Réclament la délivrance du roi de Navarre, 50. Réponse habile du dauphin à leurs prétentions. Les députés lui offrent la levée d'un impôt et l'entretien de trente mille hommes d'armes, 51. Le dauphin assemble son conseil privé et entreprend de négocier avec les Etats. Ceux-ci se refusent à toute concession. 52. Charles finit par céder (30 oct.) et se repent aussitôt de sa décision. Il cherche à éluder sa promesse, 53. Fait remettre la séance de clôture. Dans une nouvelle réunion du conseil privé, on décide le rejet des propositions des Etats, 54. Le dauphin propose une nouvelle remise de la séance. Il se trouve en présence des mêmes embarras, 55. Séance du 3 novembre. Irritation des députés qui se sentent joués, 55. Ils décident que les remontrances seront lues en assemblée générale; et qu'ils emporteront dans leurs provinces une copie des propositions des Elus, 56. Caractère de cette session, note 3.

Etats Généraux, assemblés à Paris le 5 février 1357. — Les députés réunis aux Cordeliers sont en moins grand nombre qu'aux précédentes sessions, I, 63. Ils font ratifier leur programme par les provinces. Le présentent au dauphin. Discours de l'évêque de Laon, 64. Approuvé par la noblesse et le tiers. Les députés des trois ordres offrent de solder et entretenir trente mille hommes d'armes. Demandent deux nouvelles sessions dont ils se réservent de fixer l'époque, 65. Rédigent la grande ordonnance de mars. Substituent leur autorité à celle du dauphin, 65, 66.

Etats Généraux (30 avril 1357). — Ils votent un second subside. Action de plus en plus violente des réformateurs, I, 68. Ils réforment à leur fantaisie le royaume. L'excès de leur pouvoir hâte leur chute, 68, 69.

Etats Généraux, reunis à Paris, le 7 novembre 1357, I, 71. — Les députés y sont en petit nombre. Leurs délibérations troublées par la délivrance du roi de Navarre, 72. Retraite des députés de la Champagne et de la Bourgogne, provoquée par les projets de Marcel et l'entrée de Charles le Mauvais à Paris, 7°

Les Etats s'ajournent au 14 janvier, puis au 11 février. Ils ont recours à un affaiblissement des monn., I, 73. Les deputés, en se séparant, sont chargés de consulter les bailliages, 74. Nouvelle réunion (11 fév. 1358), 74. L'époque de la clôture de cette session est inconnue. Les émeutes de Paris en font ignorer les derniers incidents, 75.

Etats Généraux de Compiègne (4 mai 1358). — Composés surtout de députés du Nord. Votent une aide au roi Jean. Leurs résolutions sont favorables à la cause du régent. Ordonnance du 14 mai, I, 77. Caractère remarquable de cette assemblée, 77, 78. Sa part dans la tentative de réforme du royaume, 96.

Etats Généraux, convoqués pour le 19, réunis le 25 mai 1359. — Le Régent leur soumet le traité conclu pour la rançon du roi Jean. Indignation des députés. Ils le déclarent inacceptable, I, 81. Ils votent un subside pour continuer la guerre. En leur présence, les officiers proscrits sont réhabilités, 82. Influence des Etats Généraux tenus sous le roi Jean, I, 83 et suiv. Réformation générale du royaume tentée par les Etats Généraux sous le roi Jean, 88 et suiv. Leurs prérogatives, 98 et suiv. Influence indirecte des Etats sur la fin du règne du roi Jean, 175, 181.

ETATS GÉNÉRAUX SOUS LE RÈGNE DE CHARLES V, I, 187, réunis à Chartres en juillet 1367, 188. — Transférés à Sens, 188. Travaillent à organiser la défense du royaume contre les grandes compagnies. Prorogent l'impôt établi en 1360 pour la rançon du roi Jean, 189.

Etats Généraux de Paris (mai 1369). — Consultés par Charles V sur la reprise des hostilités avec l'Angleterre, I, 190, 191. Les députés s'assemblent le 9 mai dans la grande salle du parlement. Le chancelier Jean de Dormans expose les motifs de la convocation, 192. Le roi demande lui-même conseil aux députés, 192. Délibérations. Le 11 mai, les Etats approuvent la politique du roi, déclarant ainsi la guerre à l'Angleterre, 193. — Convocation à Rouen (août 1369), 193, 194. Nouvelle réunion des Etats Généraux, le 10 déc. 1369. Ils accordent au roi la continuation de l'aide levée pour la rançon de Jean. Volent quelques autres impôts, 194.

ETATS GÉNÉRAUX SOUS LE RÉGNE DE CHARLES VI, I, 226. — Les assemblées qui se tinrent à Paris et à Compiègne en 1380, 1381 et 1382 ne doivent pas être rangées parmi les Etats Généraux. 229, note 2, 230 et 236. Leur impuissance. Réunion du 31 déc. 1409. Au commencement de 1410, le duc de Bourgogne mande à Paris les députés du tiers état du royaume, qui refusent de voter aucun subside, 238, 239.

Etats Généraux, convoques le 30 janvier 1413, au moment où une invasion anglaise se prépare. Réunis à Paris en l'hôtel sint-Paul, 1, 243. Discours du chancelier demandant une bonne

grosse taille. La chambre du clergé répond la première (3 fév.). Discours de l'abbé du Moustier-Saint-Jean, 1, 243. Il discute hardiment les impôts et la question de la réforme. Doléances de l'Université. Le parlement refuse de se joindre à elle, 244. Discours de Gentien au nom de l'Université. Il a peu de succès, 245. Les députés du Berry demandent au roi que les charges ne soient pas augmentées. Incertitude sur la suite de la session, 246. L'Université, mécontente de son orateur, demande et obtient une nouvelle audience. Energiques remontrances lues par Eustache de Pavilly, en présence du roi, des princes et des députés, 247. Il passe en revue les causes du désordre des finances, 248; le conseil du roi et le parlement, 251; la Chambre des comptes; — la chancellerie, 252. Il propose comme ressource extrême un emprunt sur les plus riches bourgeois, 253. Son discours transporte les députés. Les princes sont forcés de s'associer à l'entraînement général. Les remontrances de l'Université deviennent le manifeste de la faction de Bourgogne, 255. Nomination d'une commission de douze membres, chargée de réformer les abus signalés. Conformité des vœux de la nation avec ceux exprimés par l'Université, 256. Paris livre à l'anarchie. Une émeute force le roi à sanctionner l'ordonnance (24 mai), 257. Lit de justice (25 mai), 258. Examen de l'ordonnance de 1413, 259 et suiv. Sa révocation, 282,

États de 1420. — Convoqués pour ratifier le traité de Troyes, qui promettait à Henri V la succession du trône de France, I, 284. Les députés s'assemblent le 6 décembre à Paris pour entendre la lecture du traité. Discours du chancelier Jean le Clerc, 285. Le roi Charles VI forcé de prendre la parole, 285, 286. Les députés approuvent le traité, qui est déclaré par le roi loi de l'Etat. Subsides demandés aux Etats. Avilissement de la monnaie, 286. Le roi d'Angleterre menace les orateurs de l'Université, 287. Les députés votent un droit d'un quart sur le vin, la continuation des gabelles et le rétablissement du droit de 12 deniers sur toutes les marchandises, 288. L'assemblée de 1420 peut-elle être rangée parmi les Etats Généraux? Opinion des historiens français, anglais et bourguignons, 288, 289.

ETATS GÉNÉRAUX SOUS CHARLES VII, I, 291. Élections, V, 269. Ass. de notables à Selles, I, 292. États de Clermont (12 mai 1421), 292, 293. Les Etats de Bourges (janv. 1423) accordent une taille générale, 293. Etats du Languedoc à Carcassonne (avril 1423). Etats de la langue d'oil réunis à Selles en Berry (août 1423), 294. Le clergé donne le dixième de son revenu, et le tiers état 200 000 livres, 294. Etats de Selles, mars 1424, 295, 296. Etats du Languedoc à Montpellier (mai 1424), 296. Leur générosité. Ils accordent 150 000 livres. — Etats de Poitiers (octobre 1424), 296. États fractionnés, id. États de Pur

Velay, I. 297. États de Chinon (fév. 1425), 297. États de Poitiers (16 octobre 1425), 298. Etats de Languedoc à Mehun-sur-Yèvre (23 octobre 1425), 299. L'évêque de Poitiers y parle avec beaucoup de hardiesse, 299, 300. États de Mehun-sur-Yèvre et de Montlucon (nov. déc. 1426), 300. Etats de Languedoc réunis en mai 1427. Ils accordent 150 000 livres. Le comte de Foix lève en plus une somme de 22 000 livres. Les députés obtiennent du roi l'abolition de cet impôt, levé sans leur consentement, 301. Etats de Chinon, 8 avril 1427, votent 100 000 livres, 301. Les princes ligués demandent une convocation générale, 302. Les Etats des deux langues sont convoqués à Chinon (sept. 1428). Commencement du siège d'Orléans. L'excès des inquiétudes ranime les esprits. 303. Les députés accordent une aide de 500 000 livres pour résister aux Anglais, 303. Ils font appel aux grands seigneurs. Demandent des réformes, 304. Elan patriotique de l'assemblée de Chinon. La prise d'Orléans marque la fin des malheurs de Charles VII. Les Etats continuent à se réunir chaque année. Assemblée tenue à Carcassonne (sept. 1429), Sully-sur-Loire (mars 1430). Nouvelle session des Etats à Chinon (déc. 1430), 305. Désordres des gens de guerre. Doléances du peuple, 305. 306. Etats de Poitiers, 1431, de Béziers, 1431. d'Amboise, juin 1432, 306. Assemblée de Tours (sept.-oct. 1433). convoquée pour approuver l'éloignement de la Trémoille, droit de voter l'impôt, 307. Etats du Languedoc de 1431 à 1435. 307, note 4. Charles VII réunit en treize ans onze assemblées de la langue d'oil qui votent librement l'impôt, 308. Pourquoi l'histoire a gardé le silence sur le rôle des assemblées de ce règne, 308, 309. La nation est fatiguée des réunions d'Etats, 309. La victoire de la royauté sur la nation forme la seconde période du règne de Charles VII. Le besoin d'ordre est général. 310, 311. — Etats de Poitiers, janvier 1435, 311.

Etats Généraux tenus à Poitiers, réunis en décembre 1435. Ils accordent en outre le rétablissement des aides, I, 312. Nature de l'impôt et instructions pour sa levée. Ordonnance de février 1436, 313, 314. Les députés du Nord et de l'Est réunis en mai 1436 à Paris. 315.

Etats Généraux tenus à Orléans (oct. 1439). Assemblée nombreuse, I, 316. Le chancelier expose l'état des négociations avec l'Angleterre, 317. Les députés discutent pendant plusieurs jours. Un grand nombre d'orateurs prennent la parole. Le parti de la paix l'emporte, 318. Silence des historiens sur la seconde partie de la session. Elle ne nous est connue que par l'ordonnance qui en résulta. Préambule de l'ordonnance, 319. Elle réserve au roi le droit exclusif de lever les gens d'armes, 320. Restreint l'autorité des seigneurs. Réglemente les garnisons. Constitue à la fois l'unité de l'armée et la police du royaume,

I, 321, 322. Nécessité de ressources financières régulières pour soutenir cette organisation. Création de l'impôt royal, 322. Défenses aux seigneurs d'entraver sa perception, 323. La taille royale devient permanente, 325. Caractère de cette révolution. Le tiers état en s'y associant obéit à un besoin d'ordre et de paix et y trouve la satisfaction de sa rancune contre la noblesse, 326, 327. Assemblée des nobles à Nevers (1441). Leurs remontrances, 328. Ils demandent la convocation des Etats pour voter l'impôt. Réponse du roi : il n'a plus besoin des Etats pour établir les tailles. Cette grande réforme est populaire. Cependant elle frappe les Etats Généraux dans leur essence, 329. La nation, fatiguée des Etats, est prête à accepter tout gouvernement lui assurant l'ordre et le repos. Cet épuisement prépare le despotisme de Louis XI. 330.

ETATS GÉNÉRAUX SOUS LOUIS XI, I, 331.

Etats tenus à Tours. Convoqués pour le 1er avril 1468. Forme des élections, V. 248, note 1. Séance d'ouverture (6 avril). Composition de l'assemblée, I, 335. Nombre des députés. Discours du chancelier, Guill. Juvénal des Ursins. Objet de la convocation, 336. 7 avril, 337. 8 avril. Discours de Cousinot, Discours de l'archevêque de Reims, 337. 9 avril. Discours de Doriolle, les députés opinent, 338. 10, 11 avril, suite des opinions, visite du roi, 339. 12, 13 avril, fin du vote, 340. Seance de clôture (14 avril). Les députés protestent contre le don de la Normandie, 340. Ils fixent la dotation des fils de France. Leur dévouement profond à l'unité nationale, 341. Ils abdiquent leurs droits entre les mains de la royauté. Le roi promet une série de réformes, 342. Nomination d'une commission de députés et de conseillers du roi, 343. Cahiers de doléances. Caractère de l'assemblée de 1468, 344. Elle marque plus que toute autre l'alliance du peuple et du roi. La passion dominante de Louis XI s'accorde avec celle de la nation, 345.

ETATS GÉNÉRAUX SOUS CHARLES VIII, I, 347.

Etats Généraux de Tours. Convoqués par Anne de Beaujeu pour le 5 janvier 1484, 350. Elections des députés, V, 248, faites en commun par les trois ordres, 248, 249, 268. Cette origine commune influe sur la session, 250. Ils sont présentés au roi par le sire de Beaujeu. Séance royale tenue le 14 janvier, I, 351. Sorte de vérification des pouvoirs, note 3. Grand nombre de députés présents. Les nouvelles provinces sont représentées, 352. Choix éclairé des députés. Séance d'ouverture, 353. Discours du chancelier Guillaume de Rochefort, 353, 356. Caractère honnête et libéral de cette harangue. Nouveauté de ce langage dans la bouche d'un chancelier de France, 356. Première séance régulière (samedi 17 janvier). Les députés se divisent en six bureaux. L'abbé de Saint-Denis est nommé p

dent, I, 357. Chaque bureau rédige en un seul les cah. de ses bailliages. Assemblée générale du vendredi 23. Lecture des chapitres de l'Eglise et de la noblesse. Le samedi 24, lecture des chapitres de la police, de la justice et du commerce. Lundi 26, nomination d'une commission chargée de refondre tous les cahiers en un seul, 358. On charge un seul orateur de prononcer le discours solennel devant le roi. Ajournement de la discussion sur le conseil du roi, 359. Les trente-six députés chargés de la fusion du cahier général l'achèvent le 31 janvier. Menées autour du roi. Le comte de Dunois, le duc d'Orléans et plusieurs seigneurs envoient l'évêque du Mans aux trentesix, 360. Ils offrent leur concours aux députés. Lundi 2 février, lecture et adoption des trois premiers chapitres du cahier général. Mardi 3 février, adoption du chapitre de la justice, 361. Les députés sont assaillis de requêtes particulières. Ils les ajournent pour traiter d'abord les affaires générales, 361, 362. Jusque-là on peut concevoir sur l'issue de la session les meilleures espérances. Le premier écueil que rencontrent les députés est la question de la composition du conseil du roi. Longue discussion sur ce sujet, 363. Démarches des députés auprès du roi. Ils essayent de sonder les dispositions des princes. 7 février, Masselin rend compte de sa mission. 9 février. Magnifique discours de Philippe Pot, 364. 10 février. Séance royale. Discours de Jean de Rély en réponse à celui du chancelier, 365. Lecture des trois premiers chapitres du cahier. 11 février. Suite de la dsicussion sur le conseil du roi. Faiblesse des députés. Jeudi 12. Seconde séance royale. Lecture des trois derniers chapitres, 366. Samedi 14. Le roi mande seize députés aux Montils, afin de discuter avec le conseil les vœux contenus dans le cahier. Masselin est également invité à s'y rendre, mais on l'empêche de prendre part à la délibération, 367. Il rend compte de son voyage. Irritation des députés. Pour les apaiser, le chancelier leur propose de nommer six autres députés, qui seraient adjoints aux seize désignés par le roi. Ils s'y refusent formellement, 368. A partir de ce jour, la lutte ne cesse plus. Hostilité du conseil. Les seize députés refusent de rien décider sans l'opinion des Etats. Le conseil se décide à soumettre aux députés les questions d'impôt et d'armée, 369. Jeudi 19 fév. Discussion sur l'organisation militaire. Le connétable de Bourbon et Masselin y prennent part. Vendredi 20 fév. Discours de Masselin sur les finances et l'état militaire, 370. Les Etats exigent la production du chiffre des recettes et des dépenses, 371. Samedi 21. Les chiffres produits sont reconnus inexacts. Le juge du Forez propose d'offrir au roi l'impôt que percevait Charles VII. Cette proposition est admise à l'unanimité. Masselin la développe dans une harangue solennelle, 371, 372. Situa-

tion des Etats le 21 fev., I, 373. Hésitation du conseil du roi. 26 février. Séance générale. Discours du chancelier qui demande trois cent mille livres en plus et refuse aux Etats le droit de délibérer, 374. Indignation des députés. Ils se décident à rejeter les propositions du chancelier. Masselin désigné par acclamation pour porter la parole. Efforts individuels des princes auprès des députés de leurs provinces, 375. Tentatives dirigées en particulier contre la résistance de la Normandie. Energie des députés, 376. Plusieurs d'entre eux sont cependant ébranlés. Théories des princes sur le gouvernement, 377. Les Etats offrent comme don de joyeux avènement trois cent mille livres. 28 févr. Séance royale. Discours solennel de Masselin, 378. Sa fermeté. Il expose la théorie du gouvernement pondéré, 379. Après ce discours, le conseil du roi ne cherche plus qu'à clore la session, 380. Le chancelier, satisfait du chiffre de l'impôt, provoque la nomination de trois commissions : Eglise, Justice, Impôts, 380, 381. Vingt députés composent la commission financière. Ils se réunissent aux Montils (29 févr.) pour discuter la répartition de l'impôt. La commission de l'Église s'assemble chez le cardinal de Bourbon. Réunion de la commission de la justice chez le chancelier, 381. Attitude énergique des députés qui réclament le droit de concourir au travail, 382. Autre séance chez le cardinal où l'on discute le rétablissement de la pragmatique, 383. La section de Normandie, réunie chez l'évêque de Coutances, procède à la répartition de la taille. Le président des Etats ne les convoque plus. 7 mars. Séance royale. Charles VIII fait ses adieux aux Etats, 383. Le conseil du roi recourt à tous les movens pour renvoyer les députés. Ruse employée pour augmenter le chiffre de l'impôt, 384. Lassitude et découragement des députés. Le chancelier annonce la clôture de la session (11 mars). Indignation qu'il provoque, 385. Protestation très vive d'un député qui se fait l'organe du tiers, 385, 386. Les députés réclament des réponses formelles aux cahiers, 386, 387. Chaque section nomme des commissaires. L'évêque de Coutances conseille aux députés de Normandie de choisir des délégues, charges de continuer les travaux après le départ des députés. On leur annonce que leur indemnité cessera le 14 mars, 387. Dernière tentative des députés auprès du chancelier, 387, 388. Ils en obtiennent de vaines promesses. La majorité se laisse convaincre. Les sections nomment leurs délégués. Les députés se hâtent de partir. Seule, la Normandie enjoint à ses délégués d'agir résolument au nom des Etats, 388. Influence des Etats Généraux de Tours, 389. Ils réclament la périodicité des assemblées, 390. V. Périodicité. Les députés de Tours sont des administrateurs et non des politiques. Jugement sur leur œuvre et leur caractère, II, 123, 127. Leurs résultats : ordonnances rendues par Charles VIII et Louis XII, II, 128 et suivantes. Assemblée tenue à Lyon (avril 1494). — Charles VIII y convoqué les députés de quelques villes, pour en obtenir des subsides destinés à son expédition d'Italie. Séance d'apparat. Discours du chancelier. Mécontentement des députés. On lève la séance sans attendre leur réponse, I. 405.

ETATS GÉNÉRAUX SOUS LOUIS XII, II, 141.

Assemblée à Tours (10 mai 1506). — Faits qui l'ont précèdée. Motifs de sa convocation, II, 143-144. Les députés délibèrent pendant trois jours et demandent une audience au roi. Séance royale (14 mai), au Plessis-lès-Tours, 145. Discours de Thomas Bricot, chanoine de Paris. Il remercie le roi de ses réformes et lui donne le titre de Père du peuple. Les Etats supplient Louis XII de donner sa fille à François de Valois. Réponse du chancelier, 146. Arrivée des députés de Bretagne. Le roi consulte les princes et son conseil, 147. Rôle de ce conseil, note 2. Il accorde aux députés leur requête. Les fiançailles de François avec Claude de France sont annoncées pour le lendemain. Un député de chaque ville demeure à Tours, 148. Caractère de cette assemblée et du règne de Louis XII. Dévouement des Etats à l'unité nationale, 148, 450.

ETATS GÉNÉRAUX SOUS HENRI II. — Leuf convocation réclamée par de nombreux écrits, II, 151, 152.

Etats réunis à Paris en 1558. — Première assemblée le 5 janv. dans la salle Saint-Louis au Palais, en présence du roi. Composition de cette assemblée. Les premièrs présidents de tous les parlements en font partie. Formation d'un quatrième Etat sous le nom d'Etat de la justice. Le roi expose lui-même la nécessité de trouver des ressources, 153. Réponse des quatre Etats. Henri II fait demander les cahiers des doléances, 154. Le cardinal de Sens apprend aux députés des villes le véritable but de l'assemblée : un emprunt de trois millions d'écus. Mauvais effet de sa déclaration, 155. Chaque ville est chargée de trouver une certaine somme. Origine des rentes de l'hôtel de ville, 155. Suppression des taxes sur les transports, 156. Les députés apprennent la reprise de Calais, 157. Sous le coup de la joie ils offrent deux millions et le clergé un million, 157. Fin de la session, 158.

ETATS GÉNÉRAUX D'ORLÉANS, II, 159. — L'archevêque de Vienne. Charles de Marillac, à l'assemblée de Fontainebleau, demande la convocation des Etats, 166. Coligny la demande également, 167. L'assemblée est unanimement favorable à leur réunion, 168. François II signe l'édit qui les convoque à Meaux pour le 10 décembre, 168. Convocation définitive à Orléans, 170. Les élections se ressentent de l'agitation des esprits. Leur forme, 174. Réunions préparatoires. Les Guise s'efforcent d'empêcher

le succès des mécontents, II, 175. Disc. de Jean Bazin à Blois, 175. V. ce nom. - Discours de Grimaudet à Angers. Agitations qui en résultent, 176, 177. A Paris, les Guise empêchent les trois ordres de se réunir en commun. Réunions particulières. Assemblées du tiers tenues à l'hôlel de ville (16 octobre et 8 novembre), 178. Anxiété croissante de Catherine de Médicis. Le cardinal de Tournon, revenu de Rome, blâme la convocation des Etats. 179. Impatience de la reine mère attendant à Orléans le résultat des élections. Les Guise, informés que le Languedoc envoie des députés huguenots, veulent les faire arrêter, 180. Les élections semblent assez bonnes pour qu'il soit inutile de retarder les Etats. Séance d'ouverture (13 décembre), 181. Discours du chancelier de l'Hospital. Il défend le principe des assemblées nationales, en rappelant les traditions de la France et l'exemple de l'Angleterre et de l'Ecosse, 182. Le premier devoir d'un roi est d'assembler ses sujets pour leur rendre justice, 182. La modération du pouvoir royal est une garantie de durée, 183. Le chancelier critique la conduite de chaque ordre : leur part dans les maux de la France, 184. Il déplore les guerres religieuses et dit qu'on doit se contenter du beau nom de chrétien, 184. Grandeur de ce discours qui exprime les idées les plus élevées qui aient eu cours au xviº siècle, 185. Le 14 décembre, les Etats tiennent leur première séance. Ils commettent la faute de s'assembler par ordres. Conséquences funestes de cette séparation, 186. Discussion sur la validité des pouvoirs. La majorité de la noblesse et le tiers état veulent demander aux bailliages un nouveau mandat. Ils déclarent n'avoir ni les pouvoirs ni les instructions nécessaires pour organiser le gouvernement du roi mineur, 187. Mécontentement de la reine mère. Le roi de Navarre présente les remontrances au conseil qui les repousse. La noblesse insiste, 188. Elle annonce qu'elle ne pourra voter les subsides, si elle n'est renvoyée dans les provinces pour révéler l'état des finances. Difficultés pour le choix d'un orateur. Intrigues du cardinal de Lorraine, 189. Il est appuyé par le clergé. Les ordres laïques, voulant critiquer son administration, choisissent des orateurs de leurs ordres. 190. Travaux intérieurs de chaque ordre. Assemblée du clergé aux Cordeliers, 190. Jean Quintin est choisi pour orateur. Une commission est chargée de fondre en un seul tous les cahiers des provinces. Assemblée de la noblesse. Diversité des opinions, 191. Assemblée du tiers aux Carmes. -Rédaction des cahiers, 191. Défiance des deux ordres laïques, vis-à-vis du clergé. Intérêts et vues politiques du clergé et de la nation entièrement opposés, 192. Impatience de la reine mère qui veut s'assurer la régence. Séance royale (1er janvier 1561). Discours de Jean Quintin au nom du clergé, 193. Sa violence contre l'hérésic. Il reconnaît le relachement de la discipline ecclésiastique, II, 194. Discours du sieur de Rochefort, orateur de la noblesse, 194, 195. Discours de Jean de Lange au nom du tiers état. Il attaque le clergé, 195, et la noblesse. Trace un sombre tableau de la misère du troisième ordre, 196. Caractère de ces trois discours, 196. Les réformés se montrent irrités. La majorité de la noblesse demande la suppression des passages injurieux du discours de Quintin, 196, 197. Le chancelier annonce une réponse du roi. Achèvement de la rédaction des cahiers, 197. Le conseil du roi décide que les subsides seront demandés. Le chancelier découvre aux Etats l'énormité du déficit. Les députés en sont effrayés. Ils demandent unanimement à être renvoyés dans leurs provinces, 198. Réponse aux cahiers. Séance de clôture (31 janvier). Discours du chancelier, 199. Il fait ressortir la réduction des dépenses. Indique une nouvelle session à Melun pour le 1er mai, 199. Fermeté des députés, accrue par l'abaissement momentané des Guise. Le pouvoir est préoccupé des embarras d'une réélection générale, 200. Influence des Etats Généraux d'Orléans. Cahiers et ordonnance d'Orléans, 211. Résumé et conclusion, 426.

ETATS DE PONTOISE. — Préoccupations électorales. Elections de Paris. Energie de la noblesse et du tiers qui veulent organiser le conseil de régence, II, 201. Irritation de la cour. Le roi annule les décisions prises à Paris. Fixe l'ouverture de la nouvelle session à Pontoise pour le 1er août, 202. Double politique de la reine mère. Elle se montre favorable aux réformés pour affaiblir le parti des mécontents, 203. Colloque de Poissy (30 juillet 1561). Ouverture des Etats de Pontoise, 204. Vingtsix députés présents, treize pour la noblesse et treize pour le tiers état. Ardeur de leurs cahiers, 204. Ils comprennent la nature du contrôle. Demandent des sessions périodiques. Ne se soumettent qu'après de longues négociations à la régence de la reine mère, 205. Exigent la publication de l'ordonnance d'Orléans. Elle est soumise au parlement, 206. Présentation des cahiers au roi, à Saint-Germain (fin d'août). Discours du magistrat d'Autun, de Bretaigne, 207. Règlement des affaires financières. Insuffisance des réductions. Les ordres laiques rejettent les dettes du roi sur le clergé. Ils se bornent à voter une taxe sur le vin, 208. Les députés de Pontoise montrent plus d'énergie dans leurs cahiers que dans leurs actes, 208, 209.

ETATS GÉNÉRAUX DE BLOIS (1576), III, 1. Leur convocation promise par la paix de *Monsieur*, 6. Ardemment désirée depuis la fin du règne de Charles IX. Réclamée par les mécontents. Pamphlets la demandant. Progrès de l'esprit public, 7. Attitude de la Ligue et des protestants. Lettres de convocation (16 août), 9. Election des députés. Abstention des huguenots

en un grand nombre de bailliages, III, 10. Dans plusieurs villes, la question religieuse est reléguée au second plan. Moyen employé à Blois pour recueillir les doléances populaires, 11 et note 2. Pression exercée sur les électeurs par la cour et la Ligue, 11. Efforts de Catherine de Médicis. Elle obtient une grande majorité pour la cour. Arrivée des députés à Blois, vers la fin de novembre. Chaque ordre tient des séances particulières, 12, Menées du roi et de la Ligue pour s'assurer d'avance le vote des députés, 13. Séance d'ouverture (6 décembre 1576). Succès de la harangue du roi, 14. Discours du chancelier, René de Birague. Il se montre sévère envers la noblesse. Reconnaît la misère du tiers état, 15, 16. Met les fautes sur le compte de la détresse du trésor. Les trois ordres remercient le roi. Ils se réunissent séparément, 17. Rédaction des cahiers, 18. Documents sur les Etats de Blois; procès-verbaux et mémoires, 17, note 6. Les députés craignent que leurs vœux ne demeurent sans résultat. Ils cherchent un moyen de faire prévaloir leurs doléances. Proposition d'Aimar, maire et député de Bordeaux, 19. La noblesse et le clergé songent en même temps à assurer l'autorité des Etats, 19, 20. Conférence de trente-six députés sur ce sujet. Accord entre les trois ordres sur le but à atteindre, 20. Le tiers état craint d'être opprimé par les deux premiers ordres, 20, 21. Leur désaccord empêche la rédaction d'une requête commune. Les députés se bornent à demander pour leurs vœux unanimes la sanction du roi et communication de la liste du conseil, 21. Le roi élude la question. Il leur communique la liste du conseil (16 décembre). La rédaction des doléances fait des progrès, 22. Projet de cahier proposé par le Roi, 22, 23. Le clergé s'efforce d'obtenir la rédaction d'un seul cahier. Affaires religieuses. Disposition des Etats. 24. Le roi veut obtenir une grande démonstration en faveur de l'unité religieuse. Accord des députés sur le principe de l'unité. La question de paix ou de guerre seule les divise, 25. Discussion sur ce sujet. Bodin se déclare partisan de la paix. Il a pour adversaire Versoris, 26. Deux rédactions sont en présence. Le tiers état vote la guerre (26 décembre), 27. Discussion de la noblesse. Protestations de Mirambeau et de Blanchefort, 28. Assemblée générale annoncée pour le 28 décembre. Le tiers hésite et ajourne sa décision définitive. Les discussions sont à peine mentionnées dans les procès-verbaux, 29. Situation des chefs huguenots. Envoyés du roi de Navarre venus à Blois pour surveiller de loin les Etats, 30. Après le vote du 26 décembre, ils partent précipitamment pour donner l'alarme aux princes. Les hostilités sont reprises immédiatement, 31. Henri III presse les Etats d'envoyer des ambassadeurs aux princes pour retarder la guerre. Instructions qui leur sont dor

nées. Elles sont discutées à plusieurs reprises, III, 32. Nom des ambassadeurs, note 1.

Affaires financières, 32. — Le président Nicolal, chargé par le roi d'exposer la situation. Il en fait un tableau fort sombre. Nomination d'une commission pour examiner les comptes. Insuffisance des documents, 33. Des levées d'impôts sans le consentement des Etats irritent les députés. Rapport de la commission (9 janvier). Abus qu'elle signale, 34. La cour attend avec impatience le vote des subsides, 34. Le clergé et la noblesse proposent de consacrer la taille à l'entretien exclusif de l'armée. Le tiers déclare que les rentes et les gages doivent être prélevés sur la taille, 35. Il veut faire supporter les dépenses de la guerre par les trois ordres également. Alarme des ordres privilégiés. Le vote du tiers rend la guerre impossible sans le concours des Etats. 36. Déception du roi qui envoie aux trois ordres M. de Villequier. Il prononce un discours menacant, 37. Commission mixte. Le tiers donne à ses commissaires la mission d'ouïr sans délibérer. Le roi mande les députés et leur remet un mémoire contenant plusieurs systèmes. Le tiers ne sort pas de sa réserve. 38. Il répond aux députés du clergé et de la noblesse qu'ayant mandat de réclamer des réductions, il ne peut choisir des impôts nouveaux. Rapports tendus entre les trois ordres, 39. Le tiers fixe les points que son orateur devra traiter dans son discours au roi. Sous le coup des embarras financiers, il le charge de demander la paix. Son programme, 40. Irritation produite à la cour par ce revirement. Le roi envoie aux Etats le comte de Suze, qui s'efforce de démontrer que les députés ont des pouvoirs suffisants pour voter de nouveaux impôts, 41. Réplique du président Aimar. Le tiers ne veut plus à aucun prix de la guerre religieuse. Attitude de la noblesse, 42.

Séance royale (17 janvier 1577). Discours médiocre de Versoris, 43; séduit par les Guise, il ne dit pas un mot de la paix. Aucun orateur ne parle des finances. Harangue du roi. Irritation croissante du tiers état, 44. Il confie la revision générale des cahiers à une commission de douze membres. Discussion sur les finances dans le sein de chaque gouvernement. Rapport sur la reconstitution du domaine (22 janv.), 45. Le roi veut de l'argent comptant. Programme des réformes proposées par le tiers, 46. Le clergé indique comme ressource des emprunts faits par le roi aux financiers. Situation du roi et de la cour en présence de la résistance des députés, 47. Esse de la courageuse attitude et des resus du tiers sur les deux premiers ordres, 48. Le roi tient conseil (24 janv.). Les opinions sont très partagées, 49. Avis de la reine mère et du duc de Nevers. Nouvelle démarche du roi auprès des Etats

(26 janv.), III, 50. Demandes adressées au clergé; à la noblesse: au tiers état, 51. Projet d'une taxe unique sur les feux. Les trois auteurs de ce système se présentent à la chambre du tiers pour le défendre. Il est accueilli avec dédain, 52. Le chancelier s'en déclare partisan. Discussion du clergé qui offre d'entretenir cinq mille hommes, 53. Le roi mécontent lui envoie des négociateurs qui obtiennent une transaction. La noblesse repousse les demandes du roi, 54. Sur de nouvelles instances. elle consent à servir pendant six mois. L'argent, refusé par les deux ordres les plus fidèles, 55. Le tiers rejette le projet de taxe unique. Refuse les deux millions demandés par le roi. 56. Nouvelle démarche infructueuse tentée par la cour auprès des députés du troisième ordre (31 janvier). Le tiers porte au roi son refus (1° février), 57. Le roi exige une nouvelle délibération. Ses espérances sont décues. Opinion des députés de Paris. Opinion de Bodin. L'assemblée maintient son refus absolu. Caractère de ce vote, 58. Influence croissante de Bodin. Lecture générale des cahiers (6 février), 59. Les députés cherchent les movens de faire prévaloir l'autorité des Etats. Présentation des cahiers au roi, au château de Blois (9 février). Promesses du roi, 60. Devoir pour les Etats d'assurer le succès des vœux du pays. Efforts du clergé, 61. Il propose une conférence mixte des conseillers et des députés. Opinion de la noblesse, 62. Le tiers craint de se trouver en minorité, 62, 63. Il ne veut pas accueillir le projet du clergé, soutenu par la noblesse. Bodin développe devant le clergé les dangers de la conférence mixte, 63. Discussion entre lui et l'archevêque de Lyon sur ce sujet. 64. Le clergé et la noblesse se rendent aux raisons de Bodin. 65. Situation du tiers état, 66. On attend avec impatience le retour des ambassadeurs envoyés auprès des princes. Leur échec auprès du prince de Condé. Accueil gracieux et plein d'adresse du roi de Navarre, 67. Lettre adressée par le roi de Navarre aux Etats, 68, 69. Réponses plus étendues qu'il remet aux ambassadeurs. Il propose des moyens pour arriver à la paix, 70. Se déclare partisan de la liberté des cultes. Impression produite sur l'assemblée par ces documents, 74. Le roi indique d'autorité une assemblée générale (19 février). Il y envoie son conseiller de Morvillier. Ses demandes sont repoussées. 72. Le roi demande lui-même des subsides. Il propose un projet d'aliénation du domaine. Le clergé et la noblesse y adhèrent. Le tiers s'y oppose, 73. Tentatives de corruption exercées par la cour auprès d'Aimar et de Bigot. Le surintendant des finances se rend dans le sein du tiers pour lui demander une subvention de deux millions, 73, 74. Insistance du roi. Il obtient une nouvelle délibération, 74. Discussion violente. Triomphe de Bodin. Neuvième refus. Tristesse du roi à cette nouvelle, III, 75. Retour de l'ambassade envoyée au maréchal de Montmorency, 75, 76. La question de la paix et de la guerre reprend la première place dans l'esprit des députés. Le roi demande conseil. 76. Résolution pacifique des trois ordres. Revirement de la cour, 77. Catherine agit en faveur de la paix. Discours du duc de Montpensier au retour de son voyage auprès du roi de Navarre (28 février 1577), 78. Il conjure les Etats de demander la paix, 79. Dans l'assemblée du tiers, neuf gouvernements se prononcent dans le sens pacifique. Requête présentée au roi (1er mars). Le clergé converti aux idées de paix, 80. Sa déclaration formelle dans ce sens. La noblesse se met d'accord avec les deux autres ordres, 81. Les Etats sollicitent du roi leur congé. Il renouvelle à chacun des ordres la demande d'accorder la vente de 500 000 livres sur le domaine. Efforts personnels du duc de Nevers auprès des députés de sa province, 82. Manœuvres pour tromper le clergé. Elles obtiennent peu de succès. La noblesse et le tiers persistent dans leur décision. Fin de la session, 83. Caractère et résumé des Etats Généraux de Blois, 83, 84. Leur influence. Autorité des Etats, 92 et suiv. Cahiers et ordonnances de Blois, 87 et suiv.

ETATS GÉNÉRAUX DE BLOIS (1588), III, 367. - Leur réunion promise par Henri III aux ligueurs, 371. Lettres de convocation expédiées aux mois de juin et de juillet. Le roi promet de satisfaire aux vœux des députés, 373. Elections. Manœuvres des ligueurs. Ils triomphent partout, 374. Première reunion du tiers (16 septembre) pour vérisser les pouvoirs, 376. Le roi lui fait dire de ne pas tenir de séance avant l'arrivée des députés des autres ordres. Procession solennelle (2 octobre). Constitution des ordres (3 octobre). Nomination des présidents. 376, 377. Révocation de certains édits, demandée par le tiers et refusée par le roi. Vérification des pouvoirs et contestations électorales, 377. De nouveaux impôts et des créations d'offices mécontentent les députés. Les trois ordres nomment une commission d'enquête. Démarche auprès du garde des sceaux el du roi. Chaque province présente un cahier de doléances spécial. — Ils obtiennent des réponses favorables, 378. Affaires religieuses. La chambre du clergé demande l'exclusion du comte de Soissons. La majorité du tiers se prononce pour son admission, 379. L'unanimité se forme dès qu'il s'agit de fortisser la Ligue. Renouvellement de l'édit d'union propose par le clergé et accepté par les deux autres ordres, 379, 380. Serment à la Ligue exigé du roi. Il en exprime son mécontentement. Les députés du clergé et du tiers insistent et menacent de quitter Blois, 380. Séance d'ouverture (16 octobre). Attitude du duc de Guise. Discours du roi, 381. Réformes projetées.

III, 382. Il prie les États de s'occuper du progrès des arts et des sciences. Déclare accepter le serment à la Ligue, 382. Fait une allusion sévère à la conduite des Guise. Prohibe expressément toute association faite en dehors du roi. Demande des secours aux députés, 383. Renouvelle la promesse d'exécuter les vœux et s'y engage par serment, 384. Quoique roi, il veut se soumettre aux lois, 384. Succès de ce discours, 385. Le duc de Guise et ses amis en sont mécontents. Harangue du garde des sceaux de Montholon. Remerciements des trois ordres, 386. Discours de l'archevêque de Bourges. Son style ampoulé. Reprise des travaux (17 octobre). Dans la chambre du tiers état, chaque gouvernement choisit un président. Le roi fait annoncer que le serment sera prêté à l'union et aux lois fondamentales du royaume. Inquiétudes des trois ordres, 387. Leur énergie force le roi à déclarer que les lois fondamentales ne sont faites que par l'avis des États. Les Guise le contraignent à modifier son discours, 388. Seconde séance royale pour le serment à la sainte union (18 octobre). Lecture solennelle de l'édit de juillet. Le roi jure de nouveau qu'il donnera satisfaction aux États. Enthousiasme des députés, 389. Rédaction des cahiers. Étienne Bernard nommé orateur du tiers. Le clergé propose de déclarer le roi de Navarre déchu de tout droit à la couronne. Henri III demande qu'une ambassade lui soit envoyée auparavant, 390. Les députés, enflammés par la passion, rejettent cette ouverture. Ils se préoccupent de la lutte rallumée à l'ouest et au midi. Les armées royales dans le Dauphiné et dans le Poitou manquent d'argent, de munitions et de vivres, 391. Les ordres abrègent la rédaction des cahiers. Manœuvres du roi pour presser le vote des subsides, 392. Le bruit court qu'il veut clore la session aussitôt les impôts votés. Ses envoyés, en démentant cette rumeur, lui donnent une nouvelle créance. Vive réponse du président du tiers. On délibère sur la question de savoir si les États doivent agir par voie de résolution ou par voie de requête, 393. Les Seize envoient aux Etats une série d'articles secrets ayant pour but de modisier les rapports entre le roi et les députés. Tendances de la Ligue pendant les Etats de Blois, 394. Accueil du clergé et de la noblesse à la proposition des Seize. Ils se décident à garder une attitude expectante. Les trois ordres se mettent d'accord pour hâter la rédaction des cahiers, 395. Communication tardive et incomplète des états de finances. Conférence commune sur le chapitre de l'Eglise (12 novembre). Agression du duc de Savoie, qui s'empare du marquisat de Saluces, 396, Henri III veut se servir de cette nouvelle pour obtenir des subsides. La noblesse demande une déclaration de guerre immédiate. Le clergé et le tiers se bornent à réclamer le ravitai

lement des armées royales de Poitou et de Dauphiné, III, 397. Démarches des Etats auprès du roi, à ce sujet. Réponse de Henri III, qui exagère à dessein la peusée des députés. Sa triste situation, 398. La question financière est sérieusement abordée. Commission mixte chargée de vérifier les documents financiers. Elle réclame la rectification des inexactitudes et un complément de pièces. Propose la diminution des tailles et l'institution d'une chambre de justice contre les financiers, 399. Accord des trois ordres sur ce point. Irritation du roi et de la reine mère. Entrevue de cette dernière avec le président de Neuilly et le prévôt des marchands. Elle obtient une seconde délibération. Les gouvernements maintiennent unanimement leurs requêtes, et menacent de se retirer si l'on n'y fait droit, 400. Présentation au roi des deux requêtes (24 novembre). Déception de Henri. Il tente de calmer l'irritation des députes. Son entrevue avec Etienne Bernard et quelques autres (27 novembre), 401. Il leur promet de faire des économies. Leur démontre son absolu besoin d'argent pour faire la guerre aux hérétiques. Réponse de Bernard, 402. Séduction exercée par la parole du roi. Il fait parvenir aux Etats ses propositions. La réduction qu'il accorde sur les tailles est illusoire. Enormité du budget royal. Quant à la chambre de justice, le roi ajourne la solution, 404. Les trois ordres mécontents votent le maintien des requêtes. Etat des partis au moment où le conflit s'élève, 405. Les députés veulent la guerre contre les huguenots et la suppression des prodigalités royales. Le duc de Guise ne demande que la guerre immédiate sans se préoccuper des réformes financières, 405, 406. Il insiste à plusieurs reprises auprès des députés pour les déterminer à voter des subsides, 407. Engage le roi à tenter lui-même une démarche. Nouvelle entrevue de Henri III avec Bernard et Coussin (30 novembre). Familiarité du roi, 407. Conseil qui lui est donné. Les présidents des gouvernements sont convoqués au château, 408. Impatiences du tiers état. Tous les députés de cet ordre se rendent au château. Rapport au roi sur l'état financier des provinces, 409. Concessions du roi plus illusoires que réelles, 409. 410. Le tiers décide que tous ses travaux intérieurs seront suspendus jusqu'à l'entérinement des requêtes. Courageuse attitude des Etats. Tous les députés se transportent au château (3 décembre), 410. L'archevêque de Bourges porte la parole au nom des trois ordres. Le roi cède. Enthousiasme exagéré des Etats, 411. Reprise des travaux (5 décembre). Diverses propositions faites pour augmenter les ressources. Henri impatient du vote convoque quelques députés, 412. Il déclare qu'il veut imiter le doge de Venise et la reine d'Angleterre et se mettre entre les mains des Etats, 413. Impression favorable qu'il produit. Il en profite pour faire connaître aux Etats sa détresse. III. 413. Le tiers lui accorde trente mille écus pour sa maison et quatre-vingt-dix mille pour l'armée. Choix des députés qui prêterajent au roi cette somme. Ils sont fort embarrassés de s'être laissés aller à promettre un subside. Leur indécision, 414. Le roi les fait sommer d'exécuter leur promesse. Le tiers répond par des reproches sur la mauvaise administration. Conditions imposées au roi. Insistance des Etats pour obtenir l'institution d'une chambre de justice, 415. Conséquences politiques attendues de cette mesure. Composition du tribunal demandé. L'entourage du roi effrayé fait trainer la chose en longueur, 416. Pour obtenir un supplément d'argent. Henri III veut transiger. Les Etats demandent la liste de son conseil pour l'épurer. Nouvelles exigences et bravades du duc de Guise, auxquels la majorité des Etats est dévouée, 417. Le roi, partagé entre l'abattement et la fureur, se décide à se venger de ses humiliations. La résistance des Etats lui paraît la preuve de la trahison du duc de Guise, 418. Sa mort est décidée en conseil secret. Les Etats n'ont aucun soupçon. Séance générale du tiers (23 décembre). Les députés apprennent qu'il y a de l'émotion au château. Envahissement de la salle par les archers du grand prévôt, 419. Arrestation du président du tiers et de quatre députés. Les Etats apprennent l'assassinat du duc de Guise. Le lendemain (24 décembre), ils se rassemblent sur un ordre formel. Le président de Ris leur fait une semonce de la part du roi, 420. Une députation se rend au château, mais ne peut y pénètrer. Assassinat du cardinal de Guise, 421. Les Etats sont terrifiés. Ils n'osent protester à cause des otages. Henri III envoie le procureur général transmettre aux députés l'ordre d'insérer dans leur cahier une définition du crime de lèse-majesté (28 décembre). Communications entre les trois ordres. Le tiers et la noblesse refusent, 422. Le roi insiste inutilement. Il charge une grande députation de demander des subsides (31 décembre). Excellent discours de Bernard, 423. Il termine en implorant l'élargissement des députés arrêtés. Le maréchal de Retz entreprend de démontrer la détresse financière. On promet d'en délibérer, 424. Démarche blessante du président de Ris (2 janvier). Il accroît l'irritation des députés. Les trois ordres maintiennent leur refus. Fin des travaux de l'assemblée. Remise des cahiers au roi (4 janvier), 425. Ce dernier fait allusion dans son discours au double assassinat. Les députés anxieux attendent avec impatience le moment de quitter Blois. Dernière tentative du roi pour obtenir des ressources, 426. Il essuie un nouveau refus. Scance de clôture (15 janvier). L'archevêque de Bourges parle au nom du clergé, M. de Cossé-Brissac au nom de la noblesse

Disc. de Bernard au nom du tiers, III, 427. Son énergie, 428. Il obtient un grand succès. Valeur réelle des députés de Blois, 429. Leurs dernières tentatives pour obtenir la mise en liberté de leurs collègues. Infructueux efforts de Bernard (17 janvier). Ils se séparent remplis de tristesse, en prévision des maux qui vont suivre, 430.

ETATS DE LA LIGUE (1593). — Situation de la France à la mort de Henri III, IV, 69. Henri IV s'engage à réunir une assemblée dans les six mois. Impossibilité d'exécuter cette promesse; Paris au pouvoir de Mayenne. Ce dernier obtient le titre de lieutenant général du royaume en attendant les Etats. Il est forcé de réunir une assemblée nationale. Première convocation pour le 3 février 1590; ajournée au 20 janvier 1591, IV, 70, puis au 20 décembre 1592, à Paris. Premiers symptômes de réaction contre la Ligue dans Paris. La situation de Mayenne s'aggrave, 71. Progrès des armées royales. Nécessité d'élire un roi pour donner un adversaire à Henri de Bourbon. Deux partis au sein de la Ligue. Elections au mois de décembre. Les députés arrivent à Paris au commencement de janvier 1593, 72. Les prétendants à la couronne briguent leurs suffrages. Ajournement des élections de Paris. Elles ont lieu le 16 janvier. Les politiques triomphent, 73. Modification de l'opinion de Paris. La défiance envers les Etats réunis par Mayenne devient générale. Procession faite le 17 janvier. Séance d'ouverture au Louvre (26 janvier). Petit nombre des députés, 74. Discours du duc de Mayenne. Le cardinal de Pellevé lui répond. Dispositions des députés. La noblesse figure à peine dans l'assemblée. Eléments divers qui composent le tiers, 75. Seconde séance (4 février). Le légat du saint-siège exclu des délibérations. Attitude de Henri IV et des royalistes, 76. Mayenne les avait invités aux Etats. Réponses de Henri et des seigneurs royalistes. Elles sont communiquées aux Etats. Discussion qui en résulte. Irrésolution des députés et de Mayenne. Embarras de sa position, 77. Il quitte Paris (8 février). Constitution des bureaux (18 février). Progrès des modérés. Délibération des Etats. Ils consentent à la conférence avec Henri IV, 78. Délibération sur la forme de la réponse. Difficultés au sujet de la rédaction. Entrée de l'ambassadeur de Philippe II à Paris. Influence de l'Espagne dans la politique française. Députation des Etats envoyée à l'ambassadeur (14 mars), 79. Il rend visite aux Etats (2 avril). Prononce un discours plein de morgue. Réplique du cardinal de Pellevé. Les réponses des rovalistes parviennent aux Etats le même jour, 80. Elles sont lues séance tenante. La conférence est décidée. Rédaction des instructions. Nomination des commissaires (20 avril), 81. Les plus modérés sont choisis. Commissaires nommés par Henri IV, 82. Les par-

tisans de Philippe II, alarmés, veulent s'opposer au succès des pourparlers. Ils ont recours aux prédicateurs. Protestation des Seize. Ouverture de la conférence de Suresne (29 avril). Elle commence par stipuler un armistice. Discussion entre l'archevêque de Bourges et l'archevêque de Lyon, IV, 83. Le premier annonce la prochaine conversion de Henri IV. Situation difficile de Mayenne, 84. Son retour à Paris (6 mai). Longs débats des députés sur la place à assigner au légat, 85. Mayenne veut créer dans les Etats une chambre nouvelle. Commission nommée pour étudier cette question. Elle repousse la proposition. Les Etats recoivent communication des demandes de Philippe II (28 mai). Protestation du procureur général Molé, 86. Il est soutenu par le Maistre et du Vair. Discours des Espagnols, 87. Ruse de Mayenne pour faire entrer les députés dans ses vues. L'entente s'établit entre eux. Réponse des Etats au sujet de l'abjuration de Henri IV, 88. Efforts de Mayenne pour faire avorter les tentatives du roi d'Espagne. Sous son inspiration, les députés demandent si Philippe II est disposé à marier l'infante à un prince français. Séance du 12 juin, 89. Discours de don Taxis. Il propose d'élire pour roi l'archiduc Ernest, frère de l'empereur, 89, 90. Son insuccès. Les Etats se retournent vers Henri IV, qui propose une trêve. La paix est universellement désirée. Le légat effrayé s'efforce de retenir les Etats, 91. Il parvient à convaincre le clergé. Les ordres laïques se prononcent pour la trêve. Les Espagnols pressent les députés de se décider, 92. Projet pour mettre Philippe II en demeure de choisir un prince français pour l'infante. Le clergé l'adopte. Du Vair proteste au nom d'une partie du tiers. La majorité est favorable au projet. Mayenne veut donner son fils à l'infante. Corruption exercée par les Espagnols, 93. Le parlement devient le centre de la résistance patriotique. Il se décide à agir. Assemblée générale des chambres du parlement (28 juin). Projet d'arrêt préparé par du Vair, Pithou et Lefèvre, 94. Discours éloquent de du Vair pour le développer et le soutenir, 95. Le projet est voté par acclamation, sur les conclusions du procureur général. Arrêt de la loi salique. Une commission le porte à Mayenne. Son trouble, 96. Ses menaces. Importance politique de cet arrêt. Il exclut du trône tous les princes, sauf ceux de la maison de Bourbon. Décision de la noblesse, conforme à l'arrêt, 97. Hésitation des deux autres ordres. Les Espagnols acceptent le duc de Guise comme mari de l'infante. Tous les projets échouent successivement. Impuissance du parti espagnol, 98. Vers la fin de juillet, on renonce définitivement à l'élection d'un roi. Le clergé seul s'oppose à la dissolution des Etats. Abjuration de Henri IV à Saint-Denis. Proposition du clergé sollicitant la réception en France .

concile de Trente, IV, 99. Il l'obtient. Réserves en faveur des libertés de l'Eglise gallicane. Dernière séance générale (8 août). Quelques députés demeurent jusqu'en décembre à Paris. Ils se partagent avec avidité l'or espagnol, IV, 100. Effet de la Satire Ménippée. Elle porte un coup fatal aux ligueurs. Les députés accueillis à leur retour dans les villes par l'indifférence ou le mépris. Caractère de cette assemblée, 101. En repoussant toutes les propositions, elle rendait Henri IV inévitable, 102. Cahiers des députés aux Etats de la Ligue. Les préoccupations politiques empêchent les députés de dresser de véritables cahiers, 104. Election du roi. Extirpation de l'héresie. Propositions de certains groupes de députés. Etats provinciaux et généraux périodiques, 105. Libre vote de l'impôt comme sous Louis XIII, 106. Exécution des vœux des Etats de Blois en 1588, 107. Annulation des ordonnances et autres actes des Etats de la Ligue

par arrêt du parlement (30 mars 1594), 108, note 1.

ÉTATS GÉNÉRAUX DE 1614. — Situation de la France en 1614, IV. 174. Les désordres des Valois renaissent sous la Régence. Révolte de Condé: il demande la convocation des États Généraux, 175. Traité de Sainte-Menehould. Convocation pour le 25 août à Sens, 176. Nouvelle révolte. Succès du roi. Élections favorables au pouvoir, 177, 178. Paris préféré à Sens, 178. Composition de l'assemblée, 178, 179. Les députés obtiennent de se réunir tous aux Augustins. Choix des présidents. Visite des ordres, 180, vérification des élections. Procession à Notre-Dame, 26 octobre. Séance d'ouverture au Louvre, 27 octobre, 181. Vivacités de la noblesse contre le tiers. Rédaction d'articles généraux (C.), 182; avantages de ce système, 183. Hésitation fâcheuse du tiers. Présidents mandés au Louvre: le roi défend de rédiger les articles généraux, 184. Confiance du tiers, mécontentement du clergé, 185. Surséance des levées et créations d'offices, 186. Proposition d'y ajouter la réduction des tailles. 186. 187. Les ordres privilégiés accueillent la surséance du droit annuel par haine des gens de justice. Le tiers force de s'y rallier, 187. Il prend sa revanche en demandant la réduction des pensions, 188. Démarche des trois ordres auprès du roi. Discours de Savaron, 189. Réponse vague du roi. Premier conflit entre la noblesse et le tiers à propos du langage énergique de Savaron, 190. Richelieu chargé de les réconcilier. Réponse de Savaron au nom du tiers état. Propos injurieux de la noblesse à l'égard de Savaron, 191. Le lieutenant civil de Mesmes se rend dans la chambre de la noblesse, 24 novembre. Son discours ranime la querelle, 192. La noblesse se plaint au roi, 26 novembre. Discours du baron de Senecey, 193. Il repousse comme une injure toute pensée de fraternité entre les ordres, 194. Propos recueillis par M. de Mesmes; le tiers ne veut plus

entendre parler des susceptibilités de la nobl., IV, 195. Le tiers proteste qu'il n'a pas voulu offenser la noblesse, 28 novembre, 196. Le conseil du roi s'occupe des requêtes et s'adjoint une commission de députés, 196, 197. Le tiers apprend que le roi refuse la réduction des tailles et se rapproche de la noblesse pour tenter une nouvelle démarche, 197. En échange la noblesse propose une chambre de justice. Unanimité des trois ordres, 198. Inconvénients de la division en trois chambres. Seconde députation pour la réduction des tailles, 14 décembre. Nouvelle réponse évasive, 199. Déception du tiers. État de la rédaction des cahiers, 200. La question de l'indépendance de la couronne vis-à-vis du pape est soulevée, 15 décembre, 200, 201. Article de l'Ile-de-France sur la sûreté des rois, 201. Dans chaque province le tiers avait proposé des rédactions à peu près semblables. Le tiers vote l'article. Émotion du clergé, qui envoie prévenir la reine, 202. Le clergé sait demander aux ordres laïques la communication des articles qui le concernent, 20 décembre. Refus du tiers, 22 décembre. L'évêque de Montpellier réussit à obtenir la communication, 203. Le cardinal du Perron combat solennellement l'article, 31 décembre, 204. État des esprits au dehors: la cour, le parlement, 204. Discours du cardinal, 205. Il propose de renouveler l'anathème contre les régicides porté par le concile de Constance, 206. Réponse immédiate du président Miron, 207. Arrêt du parlement déclarant les maximes gallicanes hors de toute controverse, 2 janvier, 208. Pour se tourner contre le parlement, le clergé fait quelques avances au tiers. Le clergé proteste contre l'ingérence du parlement. Articles proposés par le clergé sur le régicide. Le tiers le trouve insuffisant, 209. Cette querelle révèle l'état des esprits en France 25 ans après la ligue. Efforts du clergé pour obtenir la suppression de l'article et de l'arrêt. Union de la noblesse et du clergé pour presser le roi, 5 janvier, 210. Arrêt du conseil qui évoque au roi l'article et l'arrêt du parlement. Le tiers ne comprend pas tout d'abord la portée de cette mesure, 211. Le clergé la trouve insuffisante, 212. Nouvelle campagne du clergé et de la noblesse, 8 janvier, 213. Le clergé suspend ses travaux et obtient de nouvelles satisfactions. L'article est retiré, 214. Le tiers commence à s'inquiéter de ces menées. La reine ordonne au tiers de ne pas insérer l'article, 215. Discussion violente dans le sein de cet ordre. Le parti de la cour l'emporte. Le vote par province rend inexactement l'opinion de la majorité, 216. Protestations des députés, 217. Le tiers se soumet. Impuissance des États. Popularité du tiers. La lutte contre les ordres privilégiés satisfait la nation, 218. Le tiers demande la convocation décennale des États, 219. Nomination d'une commission chargée de la rédaction des cahiers, 219, 220. Le tiers reprend

la question des tailles, IV, 220. Il refuse d'entendre une simple lecture des états de finance. Les trois ordres demandent la création d'une chambre de justice, 221. Ajournement, La noblesse suspend ses travaux, 221, 222. La cour accorde la chambre de justice et le droit pour le tiers d'examiner à loisir les états de finance, 222. Désordres dans l'administration financière. Enormité des pensions. Nouvelle démarche au sujet des tailles, 223. Réponse vague de la reine. Aigreur de la querelle entre les ordres, 224. Nomination d'une commission de finance, 225. Elle veut obtenir des réductions, 225, 226. Le pouvoir cède. Les ordres privilégiés s'occupent de la suppression des offices. Projet mystérieux patronné par la noblesse, 226. Après de longs débats, le tiers refuse de s'associer à ce projet, 227. L'arrêt du conseil cause au tiers la plus vive déception, 227, 228. Indignation croissante des députés. Les plus résolus veulent rompre les États, 228. On se borne à envoyer une députation chargée des plus vives remontrances. La noblesse cherche aussi à assurer l'exécution des cahiers, 229. Le clergé veut la prorogation des États jusqu'à la réponse des cahiers, 229. La prorogation votée à l'unanimité. La députation du tiers se rend au Louvre et ne peut voir le roi, 230. Le chancelier essaye de calmer les États. Scène de violence d'un député de la noblesse à l'égard d'un député du tiers. Le tiers se rend au Louvre pour demander la poursuite du coupable, 231. L'assaire déférée au parlement de Paris. Démarche du duc de Ventadour, 232, qui demande au nom du roi la nomination d'une commission de 36 députés. Motifs qui empêchent le tiers d'accepter cette demande, 233. Découragement du tiers, 233, 234. Le clergé conserve encore quelque confiance. Les Liais demandent au roi la prolongation de l'assemblée et la liste du conseil, 234. Réponse de la reine mère. Spéculations de la reine sur les offices de finance, 235. Influence décroissante des États. Contraste avec la valeur intellectuelle de ses membres. Dernière tentative du clergé, 236, en faveur de la rédaction d'articles communs. Mariages espagnols, les trois ordres approuvent avec des nuances diverses, 237, 238, 239. Réception du concile de Trente, 239. Présentation des cahiers, 23 février, 240. Discours de Richelieu, 240, 241. Il demande la satisfaction due aux États, 241. Discours du baron de Senecey. Discours de Miron, 242. Il parle des souffrances du peuple avec une remarquable energie, 243, 244. Promesses vagues du roi, 246. Impression des députés en se retrouvant le lendemain aux Augustins sans aucun pouvoir, 246. Leurs remords, 247. Miron refuse de les présider, 248. Le chancelier conteste aux députés présents à Paris tout droit d'agir, 249. Stérilité des États, 250. A qui en appartient la responsabilité. Résumé, 250; V, 111,

ÉTATS GÉNÉRAUX en 1651 (Tentative pour réunir les), V, 274. Convoqués pour le 15 mars 1649, à Rouen, puis à Orléans, 275, ajournés au 15 avril, 277. Le 18 sept. ajournés à une date non fixée, 278. En mars 1651, convoqués au 1er octobre, 280, puis au 8 septembre à Tours, 281. Projet de Gaston d'Orléans en 1652, 285.

ÉTATS PROVINCIAUX. — Au XIVº siècle, — fractionnés, V, 247. Leur influence sur les élections, 250. — Luttent avec le pouvoir pour retenir le droit d'élection, 267 et suiv. États de Bourgogne, 268. — Sous Charles VII, I, 309, note 1. — Répartissent l'impòt, 345. V. Charles VII, États du Languedoc, etc. — Tenue annuelle demandée en 1576, III, 92, note 1. Résumé général, V, 143.

États de l'Artois et d'Amiens, I, 178, note 2, 179, 187.

États d'Auvergne, réunis à Clermont, en déc. 1356, I, 59. Autre session, le 8 février 1358, 74.

États de Bourgogne. Rapport de Jean de Cirey (déc. 1483), V, 268. Elisent en 1483 leurs députés aux États Généraux, 268. En 1560, veulent élire : refus du pouvoir, 269. En 1576, vains efforts, 270. En 1578, ils pressent l'exécution des cahiers des États Généraux, III, 90, note 3.

États de Bretagne. — Envoient des députés à Louis XII pour faire rompre le mariage de sa fille, II, 147. En 1571 et en 1574, leur résistance aux demandes de subsides, III, 282. Agitation en 1578 pour obtenir l'exécution des cahiers, III, 90. — Demandent en 1626 le rasement des forteresses, V, 91. Élection de députés aux États Gén.: mode spécial et singulier, V, 272.

États de Champagne (avril 1358). — Soutiennent le régent, I, 76. Leur influence sur le mode d'élection des députés, V, 270. États du Dauphiné. Elisent leurs députés aux États Généraux, V, 269.

États du Languedoc, — de la langue d'oc, réunis à Toulouse (oct. 1356) par le dauphin, I, 57. Ils votent un subside dont une partie est mise à la disposition du roi Jean, prisonnier en Angleterre, 57, note 1, 58. — Sous Charles VII. — Réunis à Carcassonne (avril 1423), I, 294. — A Montpellier (mai 1424), 296. — Au Puy en Vélay (janv. 1425). 297. — A Mehun-sur-Yèvre (oct. 1425), 298, 299. — A Béziers (mai 1427), 301. — Réunis avec ceux de Langue d'Oïl à Chinon (1428), 303. — A Carcassonne (sept. 1429), 305. — A Béziers (juillet 1431), 306. — A Béziers (juillet 1432), 306. Id. (1433), 307. — A Vienne (avril 1434), 307, note 4. — Elisent leurs députés aux Ét. Gén. en 1425 et 1428, V, 269. Les trois ordres élisent un syndic, 270. Les États provinciaux chargés par Charles VIII de ratifier le traité d'Etaples (1495), I, 404.

Etats de Normandie. Pont-Audemer (1337), libre vote de l'im-

pôt, I, 30, note 4. Les Normands fiers en 1484 de ce privilège, II, 95. — Tenus à Rouen (15 nov. 1578). Discours hardi d'un chanoine de Rouen. Fermeté des députés. Réformes qu'ils demandent, III, 89, 90. - Tenus en novembre 1617. Présentation des doléances au roi, 24 novembre. Leurs cahiers confondus par les historiens avec ceux des notables, IV, 256. Leurs doléances sur le payement des épices, IV, 436, 437.

États de Provence. Prennent partie dans la querelle entre C. et T., IV, 376, note 2. Élection des députés aux États Géné-

raux, V, 272.

ÉTATS (Pays d'). — Leurs droits excitent en 1484 l'envie des députés des pays d'élection, II, 94 et suiv. Vœu du tiers en 1576, III, 286. Vœu analogue du clergé et de la noblesse en 1588, IV, 48. En 1593, 106. Résumé général, V, 143, 204, 205.

États (Autorité des). V. Autorité des États. Périodicité.

ÉTRANGERS. — Marchands étrangers attirés dans le royaume par Charles V, I, 199. Aux États d'Orléans (1560), le tiers proteste contre les privilèges qui leur sont accordés, II, 393. -Ne peuvent être prélats ni bénéficiers, III, 108. Toute ligue ou association avec les étrangers interdite, 155. - Ne peuvent obtenir de bénéfices, IV, 4. — Ne peuvent affermer les impôts. III, 310. Défiance contre les ambassadeurs, IV, 263. Défiance en 4576, III, 309, 310. Intrigants florentins autour de Catherine. 310. Enregistrement des procurations, cautionnements des banquiers étrangers, 311. Mesures diverses, 311, 312. La vente en gros leur est seule permise, 316. Même défiance en 1588, IV, 55. Défense aux Français de prêter leur nom à des —, V. 62. Ne peuvent être maréchaux de France, 100. Incapables des tenir des charges : Fronde : card. Mazarin, V, 282. V. Banquiers. Eu (Jean d'Artois, comte d') (1321-1386). — Fidèle au roi Jean

et à la cause de la France, I, 67, note 1.

Évêques. — Exercent une tutelle sur les rois mérovingiens, I, 7. — Aux États de Tours. — Affaire de la pragmatique-sanction, II, 17. Ne veulent pas se mêler aux députés, 23, note. Leurs relations avec le gouv. de Charles VIII, 25. Nommés suivant le concordat; vœux en faveur de l'élection par les curés, 228, 229. L'élection est accordée. — Élisent leur archevêque, 229. - Continuent à nommer les curés, 230; choisis parmi les laïques et les enfants. Minimum d'âge des prélats, 230; - âgés ou malades : coadjuteurs, 237. Visites regulières imposées par les conciles, rétablies (T. 1560), 237. Leur autorité directe sur la discipline des couvents, 238; — obligés de pourvoir les prêtres mendiants, 240, 241; ne doivent pas consacrer les prêtres pauvres, 241; sinon tenus de les nourrir, 241, 242. Défense de bailler à ferme le spirituel des bénéfices, 243. - Surveillent les Universités, 259. Visitent chaque année les écoles de leurs diocèses, II, 237. - Etats de 1576. - Contraires au droit d'élection. III, 104, 105. — Enquêtes demandées par la noblesse, admises par le roi, 105. - Conditions d'âge, 106; doivent être Français, 108; - chargés de poursuivre les clercs simoniaques, 111; tenus de résider aux grandes fêtes; doivent délivrer des congés aux bénéficiers, 114; — doivent vérifier la vocation des novices, 121, et veiller à la clôture des couvents, 122. - Aux États de 1588; leur élection unanimement demandée, IV, 3; doivent fonder des séminaires, 7, 8; des écoles, 8, 24. Choix éclairés sous Henri IV, 314, 315. Le tiers demande seul les élections, 317. Conseil supérieur chargé des collations de bénéfices. Ord. de Blois exécutée, 318. — Chargés de visiter et de réformer les couvents, 334, 335. - Responsables de l'entretien des prêtres pauvres, 350. Siègent d'abord aux Etats sans élection, V, 242, 243. Élus en 1356, 246, 247. Leur prétention en 1483 de siéger sans être élus, 249, 250.

Evocations. — Découlent de la plénitude de la juridiction royale, II, 43. 44. Leurs abus, 44. Efforts infructueux de Charles V. Doléances des États de Tours, 44. Plaintes du Languedoc et du Dauphiné; édits conformes, 45. Le Parlement lutte contre le Conseil à la suite des États de 1484, II, 46. Les États d'Orléans veulent les abolir, 285. Moulins, 285. Leurs abus en 1576, III, 213. Doléances en 1588, IV, 31. Répression de l'abus en 1597, 133. Application de Henri IV et de Sully à le faire disparaître, 133, 134. Reparaissent sous la Régence, 451. En 1614, suspicion légitime contre les parentés, 462. Renvoi au parlement voisin, id. — Pratiquées pour éluder la punition des crimes, 480. C. demande une évocation générale de ses causes pour échapper au Parlement, IV, 449. — Se multiplient après Henri IV, 451. — Par les Parlements saisis d'un incident, IV, 455. V. Conseil du roi.

Examen ecclesiastique. — Avant la nomination aux cures, II, 230. — Sur la doctrine et l'instruction du futur prélat, III, 106, 107, et du bénéficier, 109. Élévation des droits d' — : simonie, 111. — Prescrit à Trente et obtenu en 1614, IV, 319.

Examen Judiciaire. — Subi devant un président et plusieurs conseillers, II, 37. Droit d'empêcher la réception d'un nouveau conseiller, 37. En 1498, 269, note 2. — Ordonné à Moulins, appliqué par l'Hôpital, 271 et note 1. — Pour les justices subalternes, précédé d'une enquête, 272. Sa forme; porte sur le droit et la procédure, III, 189.

EXAMENS UNIVERSITAIRES, des écoliers, II, 260. Interdits si les lectures n'ont pas été faites dans l'année, III, 169. Examen public, solennel, 171. Observer les grades, 171, 188. Grades étrangers nuls, 172. Avant tout examen, preuve de l'étude, IV, 402. Diplôme sans examen, 402.

Excommunication. — Prononcée en 1369 par l'arch. de Bourges contre des juges séculiers, I, 211. V. Peines spirituelles.

Exécution des arrêts. — Entraîne des frais énormes, II, 304. Envoi des membres du parlement. — Confiée aux juges locaux, 304. Résistance aux ordres de justice. Droit pour les sergents d'appeler à leur aide les habitants, 310, 311. V. Procédure civile.

Exécution provisoire. — Nonobstant appel, en baillant caution, II, 304, — en matière ecclésiastique, III, 148, — en matière sommaire, 220.

EXEMPTION. — Du Parlement de Poitiers, I, 293, note 3, — des nobles, des écoliers, des pauvres, 299. Toute exemption abolie en 1436, sauf celle des nobles, 314. — En faveur des maîtres et écoliers, II, 259. V. Impôt (Égalité de l').

EXEMPTIONS ECCLÉSIASTIQUES. — Au XIIº siècle; premiers subsides au XIIIº, III, 135. — Du logement des gens de guerre, de la contrainte par corps, 137. Vœux semblables en 1588, IV, 10. — En 1614, 346.

EXPECTATIVES (Grâces). — Doléances en 1484, II, 20. Abolies par le Concordat, 24, note. Abrogées par le concile de Trente, III, 109. Conformité de l'ord. de Blois, id. V. Réserves.

Expertises. — Remplacent les enquêtes sur la valeur (T. 1576), III. 225.

EXPORTATION (Droits d'). — Diverses sortes, II, 97. Leur abolition demandée par le Tiers aux États d'Orléans, 394. Réciprocité des droits demandée en 1617, V, 63. Etats comparatifs dressés par ordre de Richelieu, 64, note 2.

## F

FABRIQUES. — Leurs revenus, III, 133. Leurs comptes sont rendus aux évêques, 134.

FAILLITE. Peine en 1536, II, 331, 332. — Confondue avec la banqueroute; vœux du tiers en 1614, V, 15. Réhabilitation après payement, id. V. Banqueroute.

FAUX. — Se multiplient; doléances en 1614; peine capitale;

- en écriture publique, V, 17.

Femmes (Droit des) en cas de veuvage, III, 253. — Usufruit du douaire, id. Mesures contre un convol indigne, 454. Contrats de mariage, communauté continuant après la mort de la femme, V, 9. Transaction entre le droit écrit et les coutumes: remploi (T.), 9, 10. Convol, perte du douaire, 10.

FENOUILLET (Pierre), évêque de Montpellier (1607-1652), prononce un discours (27 janv. 1615) contre les duels, V, 95.

FÉODALITÉ. — Son origine au milieu du démembrement de

l'empire de Charlemagne, I, 12. Principaux caractères de la société féodale. Cours féodales, 14. Ses souvenirs animent les nobles, III, 319. Trois cas d'aides dues aux seigneurs (N. 1576), 334. Quatre cas reconnus en 1614, V, 81. V. Juridictions seigneuriales, Noblesse, Corvées, Taxes seigneuriales.

Féria (Duc de), ambassadeur de Philippe II aux États de la Ligue. — Fait son entrée à Paris le 9 mars 1593, IV, 79. Sa visite aux États, 80. Il développe les propositions du roi d'Es-

pagne, 87. — Presse les États de délibérer, 92.

FERME (Donner à). — Nommer à une fonction moyennant une redevance annuelle. Premières traces de cet abus, l, 114. Suppression sous Charles V, 208. Officiers des finances sous Louis XI, II, 28. Interdiction en 1493, 38.

Ferier, président au parlement de Paris. — Envoyé à Rome en 1561 : suspension des annates, II, 231, 232.

FÈTES. — Réduction de leur nombre (T. 1560). Le parlement fait renvoyer la question aux évêques, II, 247, note. Résidence des évêques à l'époque des fêtes, III, 114, note 2. Tout jeu interdit, 160. Leur observation aux Etats de 1614, IV, 391, III, 161, note 1. V. Dimanche.

Finances. V. Administration financière, Impôt (Chiffre de l'), Impôt direct, Impôt indirect, Organisation financière.

FLAGRANT DÉLIT. — De la compétence des prévôts des maréchaux, II, 317.

FLOTTE (Pierre), chancelier de Philippe le Bel. — Prononce un discours violent aux États Généraux de 1302, I. 22.

Foires. — Les États de Tours (1484) veulent supprimer les foires qui avaient enrichi Lyon, II, 103. Paris et Bourges s'efforcent d'en obtenir le privilège. Ils se disputent la préférence. Séance du conseil du roi dans laquelle les échevins de Paris exposent les motifs de leur demande, 104. Bourges l'emporte. Les foires de Lyon sont abolies, 105; — puis rétablies, note 2. Foires privilégiées, 328, 329. Privilège demandé en 1614, V. 59. V. Commerce.

Foix (comte de). — Tente de lever l'impôt de sa propre autorité, 1, 301. — Tient les États de 1432, à Béziers, 306.

Fontainebleau (Assemblée des notables à). V. Notables.

Fontenay-Mareuil. — Ses mémoires cités, IV, 254, 256, 268. Son opinion sur l'assemblée des notables de 1617, 270, note 2. Sa haine contre de Luynes, 256, 270, note 2.

Fontis (de), lieutenant du Prévôt de Paris en 1614, IV, 407, note 1.

Formine (Imposition). — Frappe toutes les marchandises franchissant les lignes de douanes. Son origine, I, 200. Elle contribue à appauvrir la France, II, 97, 98. Elle subsiste sous la forme de douanes intérieures, 98, note 1. V. Douanes intérieures.

Force (marquis de la). — Se bat avec le comte de Grammont, député des Landes, 9 janvier 1615, V, 95. V. La Force.

Forest (Pierre de la), archevêque de Rouen et chancelier de France (1305-1364). — Parle au nom du roi, à l'ouverture des Étals Généraux (2 déc. 1355), I, 36 et note 4. — Ouvre les Etals du 17 oct. 1356 par une harangue, 46. Les députés demandent sa proscription, 48. — Accompagne le dauphin dans son entrée solennelle à Paris, 61, note 3.

Forêt. — L'étymologie de ce mot le rattache au droit de chasse, I, 126 et note 1. Les petites forêts s'appellent des garennes, 126. V. Garennes, Chasses.

FORMULAIRE DE FOI. — Devait être signé par les députés en 1560, II, 473, note 3; — destiné à tout officier (C. 1560), 249; — aux États de Blois, III, 43, 453.

FORTERESSES. — La noblesse en revendique le commandement aux États de Tours, II, 114. — V. Châteaux forts.

Fosse (La). — Député de Caen aux États de Blois (1588), Ill, 419.

Fourier - Sorte d'impôt, I, 200. V. Impôt direct.

Frais de justice. — Leur exagération sous le roi Jean, l. 114. — Empêchent les pauvres de défendre leurs droits, 208. Contestation de l'état de frais, 208. Doléances des États d'Oriéans. Promesses de réduction, II, 305. Doléances en 1576, III, 200, 229, — en 1588, IV, 28, 29, 34, 35, — en 1614, IV, 435, 436, 463. 466.

François Ier. — Conclut un concordat avec le pape (1515), ll. 24, note. Les États de Tours (1506) obtiennent de Louis XII que sa fille Claude lui serait fiancée, 146. — Succède à Louis XII. Caractère de son règne. La royauté marche rapidement vers le despotisme. François est adoré de la noblesse. Premières traces d'opposition à la fin de son règne, 151. Commencements de la réforme, 159. Augmentation des impôts sous son règne, 365. Son édit sur la chasse, 403. — Lève l'impôt arbitrairement, 381, 382. Sa sévérité contre les hérétiques, II, 159, 160, 251. Lettre du pape à cette occasion, 254. Enthousiasme prolongé des nobles pour ce prince, III, 324, 325, note 1. « — le Grand, Restaurateur des bonnes lettres », III, 168, crée les lecteurs du roi, 173. Il lève l'impôt suivant son plaisir, V, 200.

François II. — Son gouvernement tombe aux mains du duc de Guise et du cardinal de Lorraine. Les querelles religieuses se mélent aux rivalités politiques. Le parti des mécontents se dresse en face de celui des Guise, II, 160, 161. Tumulte d'Amboise étouffé dans le sang. Le mécontentement grandit. Tous les partis demandent la convocation des États, 161. Les Guise veulent auparavant consulter une assemblée de notables. Apasement à la veille de la réunion. Assemblée de Fontainebleau

(20 août 1560). Les notables choisis avec soin par les Guise, II, 162. V. Notables (Assemblées de). Il convoque les États Généraux à Meaux pour le 10 décembre, 168; puis à Orléans, 170. — Mande le roi de Navarre et le prince de Condé, 171. Fait arrêter et juger le prince de Condé, qui est condamné à mort. Maladie du roi, 172. Il meurt le 5 décembre 1560, 172.

François, duc de Bretagne. — Sa lettre aux habitants de Sens pour les faire entrer dans son parti. Il y rappelle l'objet des États de Tours (1484), leur œuvre, et le peu de respect qui accueillit leurs décisions, I, 398 et suivants.

FROISSART. Son erreur au sujet du conseil sous le roi Jean, I, 66, note 2, 91, note 4.

FRONDE. Etats généraux projetés de 1649 à 1651, V, 274 et suiv. FUTAIES (Hautes). Interdiction de les couper, IV, 343, note 1.

## G

Gabelle. — Votée par les États de 1355. Son impopularité, I, 39. Supprimée par l'ordonnance du 12 mars 1356, 41. — Organisée en 1342. Sens du mot gabelle, 133 et note 3. — Abolie et remplacée par une taxe personnelle (1356), 135. — Réformée par l'ordonnance de 1413, 271. A quel chiffre elle s'élève sous Charles VIII, d'après les documents fournis aux États de Tours (1484) par les gens du roi, II, 73. Protestations énergiques des députés contre cet impôt. Cruautés commises sous Louis XI pour la perception des gabelles, 91. Les députés demandent non de les supprimer, mais d'en corriger les abus, 92. En 1576, III, 298. — Abus sous Henri III, IV, 148. Achats forcés, 148, 149. Projet de Henri IV, réformes de Sully, 149. La noblesse veul les accroître, le tiers les diminuer, 248. En 1614, les trois ordres unanimes contre cet impôt, V, 38. Provinces exemptes (de franc salé), 39. V. Impôts indirects.

GAGES. — Les Etats de Tours soutiennent la nécessité de gages fixes, II, 34. Les seigneurs en donnent aux officiers du roi pour se les attacher, II, 33, 34. Les États d'Orléans demandent leur substitution aux épices, 277. Silence de l'ord., 278. — Demandés en 1576, III, 199. — Prélevés sur les amendes, IV, 28, 431. Payement exact, IV, 29. Substitué aux épices, 434, 435. V. Épices.

Gallicanisme. — Son origine, II, 25, 26. Affaire de la pragmatique sanction aux États de Tours, 19, 20. — Aux États d'Orléans: élections, 231. Annates; taxes de la chancellerie romaine, 231, 232. Contradictions du tiers état, III, 123. — Aux États de 1576, résistance à la réception du concile, 113. — Aux États de 1588, esprit de la Ligue, libertés gallicanes, IV, 5. —

Aux États de la Ligue, réception du concile, IV, 99; réserve en faveur des libertés, 100, 326, 327. — Aux États de 1614. Son réveil après le crime de Ravaillac, 367, 368. Le parlement et Bellarmin, 370. Article du tiers, 372. Le clergé demande la rédaction des libertés, 377. V. Indépendance de l'État.

GALLIOT DU PRÉ, libraire du palais. — Publie les procès-ver-

haux des États de Tours (1557), II, 152, note 2.

GARDE (Donner en). — Fonction dévolue au titulaire sans redevance. Les prévôtés sont données en garde, I, 268, II, 38, note 2.

GARDE GARDIENNE. — Sous les Etats du roi Jean, I, 109. — Restreinte en 1576, III, 213. V. Châtelet.

GARDES DES SCEAUX AU CONTRAT. — Supprimés en 1576, III, 20°, note 1.

GARENNES. — Espace réservé à la chasse par les seigneurs, I, 126. — Anciennes et nouvelles définies par Beaumanoir, 127, note 1. Défense d'établir de nouvelles garennes en 1355, 127. Destruction des garennes établies depuis 1316, 128. Droit de résistance, 128. V. Forêts, Chasse.

GARNISONS. — Installation des troupes, séjour chez les habi-

tants, V, 105.

Gaston, duc d'Orléans, frère de Louis XIII. — Nommé président de l'Assemblée de Rouen, IV, 257. — Président de l'assemblée de Paris, 1626, 282, 283. Exhorte les notables à opiner librement, 282. Ses menées en 1651, V, 279. Pense à réunir les assemblées de la noblesse et à demander les Etats, 285.

GAUCOURT (Raoul de). Sans argent en 1428, I, 303, note 3.

GAULOIS. — Leurs assemblées nationales primitives, modifiées par les Romains. Portent le nom de conventus ou de commune concilium, I, 3, 6, note 2.

GAZETTE DE FRANCE. « Joye des François pour la prochaine tenue des Etats Généraux. » 7 avril 1651, V, 282.

Gelée (Vincent). — Conseiller du roi, rapporte les promesses de Henri III aux députés en 1588, IV, 52.

GÉNEBRARD. Député de l'Université aux Etats de 1576, IV, 391, note 1.

GÉNÉRAUX CONSEILLERS. — Nommés par le roi au nombre de

trois pour contrôler la comptabilité, I, 202.

GENÈVE. — Le foyer du calvinisme. Interdiction de tout commerce avec la France (C. 1560), II, 248. Le tiers demande le rétablissement du commerce avec —, III, 314. Relations reprises sous Henri IV, IV, 161.

GenLis (Jacques de Hangest, seigneur de). — Chambellan de

Charles VIII, I, 376 note 2.

GENTIEN (Benoît). — Prend la parole au nom de l'Université aux États de janvier 1413. Son discours a peu de succès, I, 245.

GERMAINS. — Leurs assemblées nationales. Ils apportent leurs institutions dans les Gaules. Caractère particulier de leur indépendance, 1, 5. Puissance de l'individu. Leurs coutumes s'altèrent après la conquête, 5, 6.

GIAC (Pierre de). — Mort en 1407, chancelier, I, 235, note 2. GIAC (Pierre de), petit-fils du précédent. — Favori de Charles VII, I, 300 et note 1.

GILLES (Pierre). — Gouverneur sous Étienne Marcel, I, 70. Jeté en prison, puis exécuté, 79, note 2.

GILLES (Nicole). — Auteur d'annales. — Rapporte que les États de 1338 proclamèrent le libre vote de l'impôt, I, 30, note 4.

Gondi (Pierre de). — Évêque de Paris. — Député en 1576. — Propose l'entretien de cinq mille hommes, III, 53. — Cardinal; président du conseil de raison (1597), IV, 122.

Gondi. V. Retz.

Gonzague (Louis de). V. Nevers.

GOUVENNEMENTS. Division de l'assemblée en six bureaux en 1484, I, 357. En treize — en 1560, II, 191. Un seul député par — à Pontoise, 199. Rédaction des cahiers en 1576 par —, III, 18, note 1. Vote sur la paix et la guerre par —, 27, 80. Un député par — forme la commission des finances, 33, et la commission des cahiers, 45. En 1588, neuf — seulement, III, 379, note 2. Chaque — choisit un président, 387. Délibération des —, 400, 408. En 1614, les commissions formées d'un député par —, IV, 196, 220. Rôle des —, 196, 200, 375. Vote par —. Vice de ce système, 215, 216, V, 262.

GOUVERNEURS. — Créés sous François le, V, 253. Les nobles veulent s'attribuer exclusivement ces fonctions, IV, 60. Plaintes contre leurs abus de pouvoir (C. 1588), 60. Mêmes doléances en 1614, V, 79, 80. — Doivent laisser libre cours à la justice, 80. — En 1614, leur nombre est réduit à douze, 100.

Goyon (Jacques de). V. Matignon.

GRACES. — Nombre excessif en cas de crimes, I, 116. Plaintes des États, promesses en 1356, 117. — Rendues en conseil après délibération, 269, II, 301. Leur multiplicité en 1560, 333. — Dues à l'exagération des peines, III, 265. Lettres de — adressées aux juges, 266. — Ne doivent pas préjudicier aux parties civiles, IV, 35. Fréquence des —, 38, 5, 17, 18. — En matière de duels, 96.

Grammont (comte de), député des Landes. Se bat avec la Force, 9 janvier 1615, V, 95.

Grand Conseil. V. Conseil du roi.

Grands Jours d'Anjou. — Droit d'appel réservé en 1371 au Parlement, I, 210. — de Champagne tenus à Troyes en 1374, — d'Anjou, — accordés au duc d'Orléans, II, 51, note 1.

GRANDS JOURS. - Assises tenues par les conseillers aux par-

lements. Coutume déjà ancienne en 1484, II, 50, 51. — De Clermont-Ferrand, 1481, II, 51, 52. Vœux des États de Tours, 52. Leur rétablissement, leur organisation, leur compétence, 52, 53. — De Moulins (1550), III, 220. — Demandés en 1576, 215. — De Poitiers (1579), 216. — De Clermont (1581), 216, note 2. — Demandés en 1588, IV, 31. — Préférés à une chambre de discipline en 1626, 439. — Demandés en 1614, en 1617, en 1626, IV, 289, 449. — De Poitiers en 1634; opinions d'Omer Talon et de Molé, IV, 449, 450.

GREFFIERS. — Leurs abus sous Louis XI, II, 29. — Augmentent la longueur des écritures : qualités, 303. Réduction des taxes, 305, 306. Leurs exactions décrites par Grimaudet. — Contraints à la résidence. — Responsables de leurs commis, 309. Fixité et publicité du tarif, III, 236. Dépôt d'argent. V. Consignations. Réduction des droits pour l'expédition des jugements, IV, 466, 467.

GRÉGOIRE XIII. — Presse Henri III de recevoir le concile, III, 112, 113. — Permet une aliénation du domaine du clergé, 138. GRENETIERS. — Maîtres des greniers à sel, I, 202.

GRIMAUDET (François). — Avocat du roi à Angers. Discours qu'il prononce dans une réunion préparatoire, II, 476. V, 263. Sa peinture des maux de la France. Enthousiasme qu'il provoque, II, 477. Ses attaques contre les faux nobles, 414. La vénalité de la justice, 276. Les exactions des greffiers, 309.

GROULART. — Premier président du parlement de Normandie, rétablit les mercuriales, III, 204, note 1. — Taxe les épices en nature, IV, 435, note 1.

Gurre (Droit de) et de paix. — Réclamé par les États en 1356, I, 173; — par les États de Pontoise, II, 225. En 1576, le Roi demande conseil aux États, III, 76. Droit de la déclarer, III, 95. Appel aux États en cas de guerre, IV, 50. Résumé général, V, 144.

Guerres Privées. — Irritation du peuple en 1356. Fréquence des lettres de grâce, I, 116, 117. Efforts des rois pour les abolir. Saint Louis et la quarantaine le Roy, 129. Faiblesse des successeurs de Philippe le Bel, 129. Interdiction en 1356. Droit de résistance, 129, 130. — Reparaissent après la paix de Brétigny, 165, 179. Leur répression confiée en 1361 au parlement, 179, 180. — Deviennent moins fréquentes sous Charles V, 213. — Définitivement abolies en 1439, 321. Tout privilège de juridiction aboli, 321. — Expirent au milieu du xve siècle et donnent naissance aux duels, II, 338, 339. V. Duels. La Noblesse en 1614, V, 89.

Gueschin (Du). — Chargé par Charles V de délivrer le royaume des grandes compagnies, I, 188, note. — Établit la taxe du trépas de Loire pour payer une rançon, V, 57, note 2.

GUESLE (Jean de la). Procureur général au parlement, puis président à mortier, III, 422, note 1. Porte aux États le cahier du roi (17 décembre 1576), III, 22, 23.

Guesle (Jacques de la). — Procureur général au parlement. — Vient donner ordre aux États, de la part du roi, d'insérer dans leur cahier une définition du crime de lèse-majesté (28 déc. 1588), III, 422.

GUET. — Son origine remonte aux milices nationales organisées dans certaines villes. Il est imposé aux habitants. Ils peuvent se racheter moyennant une redevance, II. 420, note 1.

Gueux (Jean le). — Obtient des lettres de rémission, I, 58, note 2.

GUICHARDIN. — Donne les raisons qui détournaient la royauté de créer une armée nationale, II, 419.

Guiffard (André). - Trésorier, I, 249, note 2.

Guise (Charles de Lorraine). V. Lorraine.

Guise (François de Lorraine, duc de). — Domine François II. - Adoré du peuple et déteste des grands. II, 160. Après l'échec de la conjuration d'Amboise, le parlement de Paris le félicite d'avoir sauvé la patrie, 161, note 1. Il fait un rapport sur les affaires de l'Etat à l'assemblée de Fontainebleau (1560), 163. Sa réponse violente à l'amiral de Coligny, 167. Fait grand bruit des prétendus projets des princes de Bourbon, 170. - Prépare le procès du prince de Condé, 171. Le fait juger par une commission spéciale qui le condamne à mort, 172. Son autorité croissante inquiète Catherine de Médicis. Il essaye en vain de hâter le supplice de Condé et de se débarrasser du roi de Navarre, 172, 173. Plan qu'il se propose de mettre à exécution avant l'ouverture des États, 173, note 3. Pression qu'il exerce sur les bailliages au moment des élections, 174, 175. Empêche les trois ordres de se réunir en commun, à Paris, 178. Veut faire arrêter les députés huguenots du Languedoc, 180. Son essacement momentané, 200. La noblesse et le tiers veulent lui faire rendre compte de son administration, 201. Il forme avec le connétable et le maréchal de Saint-André l'union appelée le triumvirat, 203. — Crée les régiments sous Henri II, 423. — Discute avec Coligny dans les conférences du parlement, 252. Ses menaces, 253. Négocie le contrat du clergé, octobre 1561, 390.

Guise (Henri de Lorraine, duc de), dit le Balafré, fils du précédent, né en 1550. — Veut établir la Ligue à son profit. — Pousse à la guerre pour se rendre populaire parmi les catholiques. — Réunit des amis fidèles et des serviteurs enthousiastes, III, 47. — Chargé par le roi de négocier avec la chambre du clergé (jauv. 1577), 54. — Tire un grand parti de la courte abolition de la vénalité des offices, IV, 419. — Fait arborer le

drapeau de la Ligue dans presque toutes les provinces. -Défait les reîtres qui menaçaient Paris. — Fait son entrée dans cette ville malgré le roi. Journée des Barricades (12 mai 1538). Le duc de Guise dicte ses conditions, III, 370, IV, 13. — Exige la lieutenance générale du royaume, 370. — Entame de nouvelles négociations avec le roi, 372. — En obtient un traité de soumission à la Ligue (15 juillet 1588), 373. Le force à congédier ses conseillers, 375. Son attitude à la séance d'ouverture des États de Blois, 381. Il se montre mécontent du discours du roi, 386. — Le contraint à le modisser, 388. Accord parsait entre lui et les députés de Blois, 405. Il veut la guerre immédiate, les États la désirent aussi. La question financière les divise. Souper chez la Chapelle-Marteau, 406. Le duc de Guise insiste pour qu'on vote des subsides. Son attitude dépeinte par Bernard, 407 et 406, note 1. Il engage le roi à faire une démarche auprès des États, 407. Ses exigences et ses bravades irritent profondément le roi, 417. Projets de vengeance. La résistance des États paraît à Henri III la preuve de la trahison du duc de Guise, 418. — Il est assassiné dans le cabinet du roi (23 décembre), 420.

Guise (Louis II de Lorraine, cardinal de), frère de Henri. — Archevêque de Reims. — Président du clergé aux États de Blois (1588), III, 376 — Force le roi à modifier un passage de son discours, 388. — Arrêté le 23 décembre et tué le lendemain, 420.

GUYENCOURT (M. de). — Député de la noblesse de Paris aux États de Blois (1588). — Auteur d'un récit de ce qui s'y est passé, III, 376, note 2; 404, note 1.

Guyenne (Convoy de). — Droit levé sur les bateaux qui passent au Bec-d'Ambez, V, 57.

## H

HALLÉ (François). Discours aux Etats de 1468, I, 339.

Hangest (Jacques de). V. Genlis.

HARCOURT (Comte d'). — Partisan de Charles le Mauvais. — Excite les habitants de Rouen à refuser la gabelle, I, 40. Le roi Jean le fait mettre à mort, 50, note 2.

HARLAY (Achille de). — Premier président du parlement, tient

les grands jours de Poitiers en 1579, III, 216.

Harlay (Nicolas de). V. Sancy.

Hauts Justiciers. — Leur conflit avec les baillis, I, 104. V.

Juridictions seigneuriales.

HAVART. — Maître des requêtes destitué par Louis XI malgré le principe de l'inamovibilité, II, 33, note 1.

Helverie. Ses anciennes assemblées, I, 3.

HENRI II. roi de France. — Succède à François 1er en 1547. Caractère de son règne. Despotisme croissant. Réveil de l'esprit public. On demande les États Généraux. Détresse du trésor. Mécontentement public, II, 152. Le roi se décide à convoquer les États (5 janv. 1558). V. États Généraux sous Henri II. L'hérésie se développe en France sous son règne. — Promet à Philippe II l'établissement de l'inquisition dans ses États, 160.

Augmentation des impôts sous son règne, 365.

HENRI III. - Succède à Charles IX (1574). Débuts de son règne. Sa fuite de Pologne. Son séjour à Venise, III, 2. La guerre civile se rallume. Le roi de Navarre et le duc d'Alencon s'échappent de la cour. Inertie de Henri, 3. Paix de Monsieur (6 mai 1576), très favorable aux huguenots. Inquiétude des catholiques. Naissance de la Ligue, 4. Son programme, 5. Celui des mécontents, 6, note 1. La paix de Monsieur contenait la promesse de convoquer les États, 6. V. États Généraux de Blois. Ses menées pour s'assurer le vote des députés, 13, 25, 34, 38, 57, 73, 74. Son discours à l'ouverture des États, 14. Envoie aux États un cahier, 17 déc. 1576, III, 22. Il presse les États d'envoyer des ambassadeurs aux princes pour retarder la guerre, 31. Il attend avec impatience le vote des subsides, 34. — Est décu dans ses espérances par l'attitude du tiers. Envoie M. de Villequier aux États pour leur démontrer l'urgence du vote des subsides, 37: ensuite le comte de Suze, dans le même dessein, 41. Sa situation en présence de la résistance des députés (janv. 1577), 47. Il provoque de nouvelles adhésions à la Ligue, 48. Envoie à la noblesse son frère et Morvillier, III, 55. Demande conseil aux États sur la paix ou la guerre, 76. Change d'opinion, devient partisan de la paix, 77, 78. Commence les réponses aux cahiers et suspend bientôt ce travail, 87. - Se voit forcé de donner l'ordonnance de mai 1579, 90. — S'oppose inutilement à l'entrée du duc de Guise à Paris. Journée des Barricades (12 mai 1588). Le duc de Guise dicte ses conditions au roi. Il parvient à s'échapper et se rend à Chartres, 370. — Promet de convoquer les États Généraux. Exigence de la Ligue. Henri lui répond humblement, 371. Obligé d'entamer de nouvelles négociations avec le duc de Guise, 372. — Signe un traité par lequel il se soumet à la Ligue. — Expédie les lettres de convocation aux États pour le 15 septembre. — Promet de satisfaire aux vœux des députés, 373. Sa politique inspire la défiance ou le mépris, 374. Il change ses conseillers sur les instances du duc de Guise, 375. V. Etats Généraux de Blois (1588). — Cède étourdiment Pignerol et plusieurs autres places au duc de Savoie, 396. - Perd le marquisat de Saluces, 397. — Est assassiné à Saint-Cloud (2 août 1589). Situation de la France à sa mort, IV, 69.

HENRI IV, né en 1553. - Roi de Navarre. - S'échappe des mains de Catherine de Médicis et va se mettre à la tête des huguenots en Guyenne, III, 3. Obtient le gouvernement de la Guyenne à la paix de Monsieur (6 mai 1576), 4. — Envoie des députés à Blois, pour surveiller de loin les États. — Proteste d'avance contre leurs décisions, 30. - Recommence les hostilités, 31. Les États lui envoient une ambassade, 32. Il accourt de Marmande à Agen pour la recevoir. - Lui fait un accueil gracieux et plein d'adresse, 67. Projets de Condé en sa faveur, 67, note 2. - Lettre qu'il adresse aux États, 68. Réponses plus étendues qu'il remet aux ambassadeurs. Moyens qu'il propose pour arriver à la paix, 70. Impression produite sur les États par ces communications, 71. Le duc de Montpensier chargé d'une mission auprès du roi de Navarre, 78, 79. Très favorable à l'édit de Poitiers, 156, note 1. Henri tient tête à la Ligue, 369. Bataille de Coutras, 370. Sa déchéance de tout droit héréditaire, réclamée par l'émeute (journée des Barricades), 370. Les États de 1588 prononcent sa déchéance. Henri III propose de lui envoyer une ambassade. Refus des députés, 390. A la mort de Henri III. il promet de convoguer les Etats dans les six mois. Impossibilité d'exécuter cette promesse, IV, 69. Progrès de ses armées, 72. Il est invité, lui et ses partisans, aux États de la Ligue (janv. 1593). Sa réponse, 76. Les députés consentent à avoir avec lui une conférence, 78. Nomination des commissaires, 81, 82. Conférence de Suresnes, 83. La conversion de Henri IV est promise, IV, 85. Son abjuration à Saint-Denis, 99. Il s'occupe de rétablir l'ordre dans les finances, 109. Convoque une assemblée de notables à Compiègne pour le 31 août. Trace le programme de leurs délibérations, 110. — Fixe à Rouen le lieu de la réunion de l'assemblée, 113. — S'établit lui-même dans cette ville dès le 14 octobre (1596), 114. Discours qu'il prononce à la séance d'ouverture, 114, 115. Accepte la création du Conseil de raison. — Congédie l'assemblée (29 janv.), 121. Reprend l'œuvre que les notables n'ont pu accomplir, 123. Sa politique vis-à-vis des nobles, IV, 63. Ce qu'il fit pour la renaissance du clergé, 313, 314. Ses promesses réalisées, 314, 315. Son alliance avec le pape, 367. Les ardeurs de la Ligue s'éteignent; elles sont réveillées par le crime de Ravaillac, 369. Son mot sur l'édit de Nantes, IV, 384, note 2. Son projet d'aller au parlement dans sa vieillesse, 450, note 3. Son œuvre au point de vue de la justice, IV, 128 à 135, 169, V, 21, 27.

HENRI DE TRANSTAMARE. — Soutenu par du Guesclin dans ses prétentions au trône de Castille, I, 188, note 2.

Henri V, roi d'Angleterre. — Fait son entrée à Paris (1er déc. 1420), I, 284. Les États, en approuvant le traité de Troyes, le reconnaissent comme roi de France, 286.

HERBERT (Geoffroy II), évêque de Coutances, président de l'Echiquier, président de la section de Normandie en 1483, 1, 383, 387.

HINCMAR, archevêque de Reims. — Sa lettre aux conseillers de Carloman sur les assemblées de Charlemagne, I, 8, 41.

Honorius, empereur. — Rétablit la coutume des assemblées : rescrit adressé à Agricola, préfet des Gaules, I, 4.

Hôpitaux. — Aux Etats d'Orléans, II, 348. Fonds commun pour soulager les pauvres infirmes et invalides, 349. Fondations nobles, id. Fondations religieuses: plaintes du clergé, 350. Edit de 1561; administrateurs triennaux, 350.

Aux Etats de 1576, III, 176. Désordre de l'administration, 176. Clergé, noblesse et tiers se disputent la surveillance, 176, 177. Les bourgeois l'emportent; compte annuel; inventaire général, 177.

Aux Etats de 1588, IV, 20. Administration: élection triennale; compte rendu, 20. Union des hôpitaux; tout malade tenu de résider dans les hôpitaux, 21.

Aux Etats de 1614, IV, 412. Désordre de l'administration : vœux opposés des ordres, 412, 413. Compte rendu annuel; recherche des titres, 413. Taxe sur les bénéfices, 414. Aumône générale de Lyon, 414, note 1. Un hôpital par bailliage, 415. Administrateurs des hôpitaux, 415. V. Pauvres.

Hôpitaux militaires. — Créés en 1629, V, 106.

HOSPITAL (Michel de l'), né en 1504, chancelier de France. -Son influence croissante au moment de l'assemblée de Fontainebleau, II, 162. Discours qu'il y prononce, 163. - Préside la commission chargée de juger le prince de Condé. - Se montre opposé à la condamnation, 172, note 1. Son discours à l'ouverture des États d'Orléans (13 déc. 1560), 181-185. V. États Généraux d'Orléans. Grandeur de ce discours, dans lequel sont exprimées les idées les plus élevées qui aient eu cours au xvie siècle, 185. Il découvre aux États l'énormité du déficit. 197. Discours qu'il prononce à la séance de clôture (31 janvier). 199. Sur son conseil, Catherine de Médicis accorde aux protestants une grande tolérance, 203. Son travail sur les cahiers d'Orléans: réponses et ordonnances, 212. Rappelle en janvier 1562 les vœux de Pontoise, II, 253, note 2. Il publie l'ordonnance de Roussillon (1563), et l'ordonnance de Moulins (1566), d'après les cahiers d'Orléans, 214. Se prononce en 1567 contre la vénalité, III, 180, note 3. Vient pour la dernière fois en novembre 1567 au Parlement, 180, note 2. Il refuse à la noblesse la modification des conventions privées, 416. Il se range du côté du tiers état et se montre fidèle interprète de ses doléances. Son impuissance à faire triompher définitivement les réformes, II, 429. - Projette la réforme de la vénalité de

offices, II, 266. — Fait passer à des magistrats l'examen de capacité, 271, note 1. Son esprit de tolérance, 248. Sa belle réponse au clergé, 248, 249. Amnistie générale, 250. — Lutte contre le parlement, 251. — Prépare le premier édit de tolérance: guerre civile, 253. Sa modération peu comprise, 253. Résumé des réformes dues aux États; influence du chancelier, 352 à 359, se fait sentir en 1576, III, 277. Ses efforts pour arrêter les empiétements du conseil, 213, note 3. Cité, V, 169. 230.

Hôtel de Ville (Rentes de l'). V. Rentes.

Huguenots. V. Protestants, Liberté des cultes.

HUGUES CAPET. — Fréquentes réunions de barons et d'évêques sous son règne, I, 14 et note 1.

Humières (Jacques d'), gouverneur de Péronne. — Refuse de livrer cette ville au prince de Condé. — Fait signer aux catholiques de la province une déclaration qui est le point de départ de la Ligue (1576), III, 5.

Hurau't (Philippe). V. Chiverny.

## Ι

IMPORTATION. Réciprocité des droits demandée en 1617, V, 63. Etats comparatifs dressés par Richelieu, 64, note 2. V. Esportation, Commerce, Douanes.

Imposition for aine. V. For aine.

Impôt. — Les États de Normandie (1337) réclament le libre yote de l'impôt, I, 30, note 4. Imposition de huit deniers par livre sur les denrées établies par les États de 1355, 38. Impopularité de cet impôt, 39, 40. Établissement d'un impôt sur les revenus, en 1356, 41. — Importance des impôts à partir du xiv siècle, 131. Impôts avant le roi Jean. — Personnel: Dime saladine, 132. — Indirect: gabelle; droit sur les ventes, 133. Les États de 1355 se prononcent pour les taxes indirectes. Egalité de l'impôt, 134. Abolition de là gabelle et des droits sur les ventes (mars 1356). Taxe personnelle sur le revenu, 135, Assiette de cet impôt, 135, 136. Personne n'en est affranchi, 136. On commence à distinguer les impôts directs et les impôts indirects. — En mars 1356, le clergé et la noblesse offrent 15 p. 100 de leur revenu, 138. Les États de Compiègne offrent le subside le plus également réparti. Division du tiers état en trois classes. Exemptions accordées, 138. L'impôt pèse plus lourdement sur le clergé que sur la noblesse. Causes de la suppression des privilèges d'exemption pour les biens d'Église, 140. Perception de l'impôt, 141 et suiv. V. Administration financière. Impôt de six ans établi pour la rançon du roi Jean, 171.

Influence des États provinciaux sur le vote de l'impôt, I, 178, note 2. Les États de Sens (1367) prorogent l'impôt voté pour la rançon du roi, 189. L'assemblée réunie à Paris (déc. 1369) accorde la continuation de cette aide et vote quelques autres impôts, 194. Énumération des charges supportées par la France sous Charles V. Imposition foraine, 200. Le revenu des impôts est affermé, 201. Abolition des aides concédée par Charles V à son lit de mort. Difficultés qui en résultent durant la minorité de Charles VI, 227. Ce prince rétablit les impôts tels qu'ils existaient sous son prédécesseur, 237. Les États de 1413 refusent l'aide par la voix de l'oratenr de l'Université, 248. Les députés réunis en 1420 votent un emprunt forcé, 287; et les impôts indirects sur le vin, le sel et toutes les marchandises. Ces impôts devaient être adjugés, 288. Impôts votés de 1422 à 1423. V. États Généraux sous Charles VII. Nature de l'impôt accordé par l'assemblée de Tours (oct. 1435), 313. V. les articles Administration financière, Impôts directs, Impôts indirects, Impôt (Chiffre de l' -, Egalité de l' -). Création de l'impôt permanent sous Charles VII, I, 319 et suiv. Charles VII crée l'unité de l'impôt, 322.

IMPÔT (Chiffre de l') sous Charles VII, I, 329. Sous Louis XI, I. 329. note 2. Anne de Beaujeu remet le quart de la taille. Promesse du chancelier à l'ouverture des États de Tours (1484), II, 67. Doléances des députés qui se plaignent de l'élévation progressive de la taille, 68, 69. Conséquences désastreuses des excès signalés par eux. Émigration en Angleterre, 69. Les États demandent l'exposé des recettes et des dépenses. Les chiffres qu'on leur fournit sont erronés, 73, 74. Ne pouvant vérifier les comptes, ils imaginent de voter simplement l'impôt perçu sous Charles VII. Libre octroi de 1 200 000 livres substitué aux tailles, 74. Les États exigent la répartition entre toutes les provinces et le libre vote de l'impôt. Le chancelier annonce que le conseil du roi exige 1500000 livres, 76. Sa demande est accordée, mais seulement pour l'année du sacre. On dresse un cahier spécial, 78, note 1. Le travail de la répartition des impôts jette la discorde au milieu des députés, 80. Projet de repartition entre les provinces. Il soulève les plus vives réclamations, 81. Subdivision de l'impôt entre les bailliages. Débats de la section de Normandie, 82. Les députés s'aperçoivent trop tard que le chiffre accordé est dépassé, 83. Violence de quelques orateurs. Les députés demandent des documents supplémentaires, 84. Le chancelier promet de les communiquer aux délègués laissés à Tours en 1484, 84. L'impôt annuel sous Charles VIII, 85, 87. Sous Louis XII, 88. Augmentation des impôts sous François Ier et Henri II. 365. Revenus publics en 1560. Ils ne peuvent être augmentés, 366. Efforts du pouvo

en vue d'obt. de nouvelles ressources, II, 382, 383. Les députés déclarent formellement qu'ils ne peuvent rien accorder. Vigueur des doléances des États de Pontoise, 383. Les ordres laïques votent un impôt sur les vins, 390. Commission parlementaire pour le vérifier (N. 1576), III, 285. — Estimé par les députés à 20 millions, produit net seize, 288; par les gens de finance à 12 millions et demi, 298; par G. de Taix à seize, 298. Tableau des recettes, id. Les États de la Ligue (1593) demandent que l'impôt soit rétabli tel qu'il existait sous Louis XII, IV, 106. — En 1626, dette du roi et impôt, IV, 276. Diminution des dépenses, 276, 277. Déficit en 1624, l'année 1607 prise comme type, 285. Résumé général : surprise et tristesse des députés. V, 197.

Impôt direct. — Préféré par le Midi, I, 298, 299. En 1432, 306. En 1435, 342. Efforts infructueux des États de Tours pour modifier la nature des impôts. Inégalité d'un impôt de répartition quand la statistique est imparfaite, II, 88. Charles VIII ordonne la formation d'un cadastre (Compoix terrien), note 2. Impôt foncier du Languedoc. Il frappe vivement les députés de Tours, 90. Taxe unique sur les feux proposée par Henri III, III, 291. — Produira de 15 à 20 millions; jugement sur ce système, 292. Illusion ou manœuvre de la cour, 293. Égalité, cadastre, IV, 48, 49. Tailles foncières sans exemption (T. 1614), V, 35, 36. Vœu semblable du premier président de la cour des aides en 1626, 36. Résumé général, V, 203. V. Cadastre.

IMPÔT (Égalité de l'). — Les États de 1355 se prononcent pour les impôts indirects, plus faciles à répartir également, I, 134. L'égalité de l'impôt réclamée par le tiers état. 182. Les États de Tours (1484) souhaitent ardemment l'égalité de la répartition. II, 80. Ils sont vivement frappés de l'impôt foncier du Languedoc, 90. Multiplicité des exemptions d'impôt depuis Louis XI. Grand nombre d'offices privilégiés, 376, 377. L'ordonnance d'Orleans restreint le droit d'exemption. Tout commerçant est soumis à la taille. Une distinction est faite pour l'agriculture, 378. Situation des trois ordres au point de vue de la taille, 379. Le tiers voudrait rendre l'impôt foncier. Protestations du clergé et de la noblesse, 379, 380. Répartition confide aux Etats provinciaux et à des assemblées spéciales (T. 1576), III, 286. -Souhaitée par Bodin, charges réelles comme en Languedoc. aucune exemption, 294. Cadastre de l'impôt foncier, IV, 48, 49. Égalité de la pancarte, 138, 139. Richelieu critique l'inégalité de l'impôt, 241. Tailles réelles (T. 1614), V, 35, 36. Vœn semblable du premier président de la cour des aides en 1626, 36. Résumé général, V, 203.

IMPÔT INDIRECT. — Accordé par les Etats de 1420, I, 288. Préféré par les députés du Nord, I, 299. Impopularité des impôts

sur les marchandises et sur les boissons. Doléances des députés de Tours (1484), II, 92. Les ordres laïques aux États de Pontoise (1561) votent un impôt sur les vins, 390. Taxe sur les marchandises (C. 1576), III, 290. Henri III propose de supprimer le subside de cinq sols sur les marchandises, 409. Doléances du tiers en 1588, IV, 54. Taxe d'un sol pour livre sur les marchandises, ou pancarte (1596), 116, 117, 138. Suppression, 149. Augmentation des droits sur les vins, 150. Monte au quart de la valeur: doléances, en 1614, V, 37, 38.

Impôt (Libre vote de l'). — Réclamé par les États de Normandie en 1337, I, 30, note 4. — En 1427, tentative du comte de Foix : Charles VII reconnaît le droit, I, 301. Il est stipulé en 1428, 304. De nouveau à Tours en 1433, 307. Sous Charles VII, 308 et suiv. En 1439 le roi s'excuse de mettre un impôt, 316, note 2. Le vote enlevé aux Etats, 315 à 322. Protestations en 1442, 328. Abandonné trop facilement par la nation aux États de 1439, 329. — Réclamé par les États de Tours (1484), 390. — II. 76. Cahier special stipulant le vote libre, 68, note 1. Le tiers obtient, aux Etats d'Orléans (1560), que dans les assemblées d'États provinciaux son droit en matière d'impôts soit absolu. Ce qu'était devenu ce principe au xviº siècle, 380. — Tradition du vote libre de l'impôt. La noblesse le revendique, 382. François Ier: impôt de bon plaisir, 382, note 1, V, 139, 200. — Aux États de Blois (1576-1577), les députés mettent au premier rang le droit de voter l'impôt librement. Le clergé veut qu'il soit scrupuleusement respecté, III, 93. Fermeté des États sur ce point, III, 34, note 1. Refus réitérés du tiers de se laisser séduire par la cour, 94. Le droit de voter l'impôt, intimement lié à la surveillance de l'administration financière, 94, note 2. Fermeté des États de 1588, IV, 48. Droit de s'opposer à la perception, IV, 48. Toutes les provinces transformées en pays d'Etat, 48. Promesses de Henri III, 53. - Demandé également par les États de la Ligue, 106. Résumé général, V. 138. Illusion des députés qui croient cette maxime incontestée dans le passé, 139. Unité des vœux des États, 140, 141, 197, 198. - Au xive siècle, 199. - Aux Etats de Tours, 199. Opinion de Commynes, 153; de Sully, 156; de Fénelon, 158. — États de 1576 et de 1588, 200. Pays d'État et pays d'élection, 204. Résumé, 231.

IMPRIMERIE. — Les coutumiers sont, après les Bibles, les premières œuvres sorties des presses, II, 60. En 1588, IV, 23. — En 1614, IV. 405. Surveillance de l'—, 405. Permission d'imprimer: examen préalable, 405. 406. Nom d'imprimeur; statuts des imprimeurs; réception d'un maître; lecture des mss. par le chancelier, 406. Résumé général, V, 173.

Inaliénabilité du domaine ecclésiastique. — Refusée en 1516, III, 129. Nouveau vœu, IV, 9. — En 1614, 339, 340.

INALIÉNABILITÉ du domaine royal, sous Charles V, I, 198. — En 1413, 271. Sous Louis XI, 341. Aux États de Tours, II, 71. — Soutenue par Bodin, III, 75. — Proclamée en 1629, V, 42, 43.

Inamovibilité des magistrats. — Son origine, 1, 262. — Demandée aux États de Tours, II, 32. — Pen respectée par Louis XI. Exception à la suite d'un débat judiciaire, 32, 33. La restitution des offices aux magistrats destitués par Louis XI est refusée, 34, 35. — Ne peut être observée par un gouvernement despotique, 35.

Incapacités Légales. — Portées à la connaissance des tiers

par un tableau public, V, 3.

INCARVILLE (D'). — Contrôleur général des finances. — Chargé par Henri IV d'une mission auprès de l'Assemblée des notables de Rouen (1597), IV, 121.

INCIDENTS DE PROCÉDURE. — Compétence des juges subalternes. III, 230. V. Procédure civile, Procédure sommaire, Lettres de chancellerie.

Indemnité. — Accordée aux députés aux États Généraux, 387 et note 1.

INDÉPENDANCE DE L'ÉGLISE vis-à-vis de l'État. V. Peines spirituelles, Juridictions ecclésiastiques, Appels comme d'abus. — En 1614, IV, 363.

INDÉPENDANCE DE L'ÉTAT vis-à-vis de l'Église. — En 1614, IV, 200, 364. Passions sous la Ligue, 366. Réaction, 367. Les deux régicides, 367. Explosion gallicane, 368. Doctrine du régicide, 368. V. Régicide. Mariana, 369, 370. Bellarmin: déposition des rois, 370. Condamnation du parlement, 371. Passion du tiers, 371. Cahier de l'Ile-de-France, 372. Loi fondamentale, premier article du tiers, 201, 372, 373. Émotion du clergé, 202, 374. Son article contre le régicide, 374. Succès de l'évêque de Montpellier, 203. État des esprits à Paris, 204. Discours du cardinal du Perron au tiers, 205 et suiv. Réponse de Miron, 207. Arrêt du parlement, 208. Évocation de l'article et de l'arrêt, 210, 211, 375. Le clergé demande la rédaction des libertés gallicanes, 371. Déclaration de 1682, 376, note 4. Résumé. 392 et suiv. V. Gallicanisme, Appels comme d'abus, Liberté des cultes.

INDULTS. — Faveurs accordées par les papes. Droit d'élection des abbés transporté au roi, III, 108. Doléances plus vives en 1588, IV, 4. — S'étaient multipliés; 300 conseillers pourvus. 321. Mesures insuffisantes, 322.

INDUSTRIE. — Préoccupe les États d'Orléans (1560), II, 398. V. Corporations. L'ordonnance d'Orléans ne se montre pas favorable à la liberté de l'industrie, 400. Protection de l'industrie en 1576, III, 312, 313, 314. Sa décadence pendant les guerres civiles. — De luxe seule développée en France, IV, 453, 154.

Les notables (1597) saisis de la question, IV, 154, 155. — Des tissus, 156. — De la soie, 156, 157. Encouragements aux ouvriers étrangers, 157, 158. Henri IV cherche à multiplier les ouvriers français, 158. Progrès sous Henri IV, 158. — En 1614, V, 71. Plaintes contre les maîtrises de mètiers accordées par le roi. Liberté de l'industrie, 71, 72. Les ouvriers étrangers doivent prendre des apprentis français. Exploitation des mines, 72, 73. Système prohibitif, 73. Résumé général, 207, 209. V. Protection de l'industrie.

Inquistrion. — En Espagne et dans les Pays-Bas, II, 248. — Appelée en 1588 par le tiers, IV, 14, 15, 16, 17.

Insaisissabilité. — Des chevaux et charrues des paysans, I, 210. Zèle abusif des officiers royaux, II, 63. Bestiaux et instruments aratoires déclarés insaisissables, 63. Coutume de Bretagne, droit romain, 64, note 2. — Des ornements, livres, vêtements ecclésiastiques, 243, 244. — Des bestiaux et instruments aratoires, III, 256, IV, 38. Déclaration conforme de Henri IV en 1595, 38. — Des armes, III, 256. Exception pour les fermages, V, 12, 13. — Des chevaux et armes des gentilshommes, 13.

Insinuation. — Étendue à toute vente d'immeubles (N. 1560), II, 323, 324. — Des mutations de propriété ecclésiastique, III, 128.

Instruction. — Le tiers, aux États d'Orléans (1560), accuse la noblesse d'ignorance. Il supplie le roi de faire instruire les gentilshommes, II, 411. Obtient que l'instruction soit donnée aux pages du roi et aux pages des seigneurs, 412. V. Collèges, Jésuites.

INSTRUCTION CRIMINELLE. — V. Action publique, Ministère public, Procureurs du roi. Aux États d'Orléans, II, 312, 319, 357. Aux États de 1576, III, 238. V. Police judiciaire. Causes du silence des députés, 241, 278. — En 1588, IV, 36. — En 1614, 476, V, 25. Résumé général, 190.

Instruction populaire. — Aux États d'Orléans: Écoles dans les villes, II, 262, 263. Instruction gratuite par un précepteur élu, 263; écoles de paroisses, id. Parents tenus sous peine d'amende d'envoyer les enfants à l'école, 264. — Aux États de 1576, III, 175. Création d'écoles populaires; précepteur élu par les maires et échevins, 175. — Aux États de 1588, IV, 22. Ecoles de villages demandées par le clergé, avec obligation de les fréquenter, 24, 25. — Aux États de 1614, IV, 404, 405. Multiplication des écoles, 405. Influence des États sur l'—. Résumé général, V, 172. V. Instruction publique.

Instruction publique. — Aux États d'Orléans, II, 259. Populaires, 262 à 264. — Aux États de 1576, III, 168. — Aux États de 1588, 22. — Aux États de 1614, IV, 397. Conserver le « savoir éminent », détourner de l'étude les incapables, 399: Influence

des États sur l'—. Résumé général, V, 171. V. Instruction, Instruction populaire. Université.

Instruction religieuse. — Dans chaque monastère (T. 1560), II, 238. Création en chaque église d'une prébende théologale, 262. Un docteur en chaque abbaye; novices envoyés aux universités, III, 122. — Des séculiers, 124. Son extension, 124, 175. V. Séminaires. — Aux États de 1588, IV, 7, 8. Ignorance est cause de l'hérésie (1588), IV, 8. Envoi des religieux aux Universités, 9. Multiplication des prébendes théologales, 9. — En 1614, 337, 338. Prébendes théologales, 405. V. Catéchisme.

INTENDANTS DE JUSTICE. — Commission au maître des requêtes de Sourgues en 1616, IV, 440, note 1. Richelieu ne les crée pas. mais les multiplie, 441. V. Maîtres des requêtes.

Interers. — Des sommes demandées en justice. Sévérité des lois sur l'usure, II, 324. — Dus à dater de l'ajournement, II. 324, V, 13. Taux en 1560, II, 325. Taux en 1576, III, 258. Nouvelle interdiction, 258, 259.

INVALIDES. — Vœu de la noblesse en 1614, V, 103. Supplique aux notables (1627), 104. Ord. de 1629, 104, 105. Fondation de Bicètre. Commanderie de Saint-Louis, 1634, 105. Pourvus de places de religieux laïcs, T. 1614, V, 104, note 1.

INVENTAIRE (Bénéfice d'). — Lettres de chancellerie nécessaires, abrogation réclamée, V, 5. Inventaire fait par les notaires et non par les juges, 6.

ISABRAU DE BAVIERE, reine de France. — Fait remise des impôts à certaines provinces, 1, 291.

ISLE (Jehan de l'). — Gouverneur de Paris, partisan d'Étienne Marcel, I, 70.

ITALIENS. — Commencement de leur influence sous Louis XI. II, 414. — Condé proteste contre leur influence, III, 67, note 2. Amenés par Catherine; reçoivent les faveurs et les offices, III, 249. V. Etrangers, Lyon (Douane de).

J

JACQUERIE. — Soulèvement des paysans en 1358. Ils font alliance avec Marcel, I, 78. Sont écrasés par le régent, 78.

JEAN, roi de France. — Convoque les États Généraux à Paris pour le 30 novembre 1355, I, 36. Son irritation à la nouvelle des menées du roi de Navarre, 40. Il est fait prisonnier à la bataille de Poitiers (19 sept. 1356), 45. — Fait jeter Charles le Mauvais en prison, 50, note 2. — Reçoit, en Angleterre, les dons des habitants du Languedoc, 57, note 1. — Hôte plutôt que prisonnier des Anglais à Bordeaux. — Envoie à Paris la nouvelle de la paix (18 mars 1357). — Proteste contre les États, 66.

67. Traité qu'il conclut avec l'Angleterre, 81. Il ordonne aux gens des comptes de faire une revision des taxes, 148. Ses prodigalités le forcent à altérer les monnaies, 150. — Rend une ordonnance qui élève le marc d'argent à cinq livres, 161. Les réformes de la fin de son règne réalisent sur plusieurs points les vœux des États, 176. Il réunit plusieurs assemblées d'États provinciaux. — Établit pour sa rançon un impôt de six ans, 177. — Interdit les guerres privées, 179.

JEANNE D'ARC délivre Orléans, I, 305, 308.

JEANNIN (Pierre). — Gouverneur de la chancellerie de Bourgogne, puis président au parlement et ambassadeur de Henri IV en Hollande (1540-1622). — Député de la Bourgogne aux États de Blois (1576), III, 14. Fait partie de la commission chargée par le tiers de la revision générale des cahiers, 45. — Député aux États de la Ligue (1593). — Chargé par le duc de Mayenne de préparer un projet de réponse à Henri IV, IV, 79. — Envoyé comme commissaire à la conférence de Suresne, 82. Ambassadeur de la régente aux conférences de Sainte-Menehould, 176, note 2. Cité, 184. — Déclare que le roi ne peut vivre sans la taille, 197. Cité, 214. — Annonce à la noblesse la création de la chambre de justice, 222. Soutient la surséance de trois ans, 12 mai 1615, IV, 422, note 2. — Prépare en 1617 les propositions à faire aux notables, 258. Ecrit au maréchal de Bouillon pour défendre les finances. V. 32. note 1.

JÉSUITES. — Leur général condamne la doctrine de Mariana, lV, 369, 370. Jalousie du clergé de Paris, 369. En 1614, le clergé et la noblesse demandent la multiplication de leurs collèges, 404. V. Acquaviva, Mariana, Cotton. Querelle avec l'Université, IV, 403. En 1610, ils obtiennent l'autorisation de fairc des leçons publiques à Paris, 403, 404. En 1614, le Parlement les défend, 404. C. N. demandent la levée des défenses; en 1618, les autorisations sont données, 404. Le tiers discute le nom sous lequel il les désignera, 404, note 2. En 1616, ils s'établissent à Rouen, 404.

JEU. — Fermeture des maisons de jeu obtenue en 1560, II, 345. En 1576, III, 160, 161. Même vœu en 1614, V, 14. Nullité des dettes : répétition, 14.

Joly (Guillaume). — Lieutenant général de la connétablie; refuse de jurer qu'il n'a pas acheté sa charge, IV, 130, note 1. JOSSERAND (René de), seigneur de Londigny, député d'Angoumois, proteste contre les guerres religieuses, III, 28, note.

JOULLET DE CHATILLON. — Auteur d'un projet de taxe unique sur les feux, présenté aux États de Blois (janv. 4577), III, 52, 291.

JOUVENEL, avocat au Parlement, sa plaidoirie en 1434 sur le vote libre de l'impôt, 1, 307.

JOYEUSE (duc de). — Tué à Coutras, III, 408, note 1.

JOYBUSE (François, cardinal de). — Député du clergé aux États Généraux, IV, 179. — Nommé président du clergé, 180. — Fait comprendre à Villeroy l'avantage des articles généraux, IV, 305. — Obtient de nouvelles satisfactions du roi, 214. Comment il siège aux États, V, 260, note 5.

JUC

Juges. - Nul ne peut être juge dans le pays où il est né, l, 117, 266. Esprit de gain en 1356. Nul ne peut faire le commerce, 118. Leur cupidité sous Charles VI, 244. - Leur serment, 266. Résidence obligatoire, 266. — Corrompus par les confiscations sous Louis XI, II, 27. - Résident à la cour; leurs profits scandaleux; afferment leur office, 30. Election, 31. Inamovibilité. 32. — Affranchis de l'autorité des seigneurs. 33. 34. — Élus en 1493 par leurs collègues, 37, 38. Responsabilité de leurs lieutenants, commis et serviteurs, lorsqu'ils sont choisis par eux et non par le roi, 38, 39. — Ne peuvent accepter une charge d'un seigneur, 39. Les États de Tours demandent le châtiment de ceux qui avaient obéi à Louis XI, 39, 40. L Languedoc veut des juges nes dans le pays, 55. États d'Orléans, II, 265. De leur sagesse dépend la bonté des lois. 265, 266. Leur nombre excessif, 266. V. Élection des juges. — Mode de leur nomination au xve siècle, 269, note 2. Leurs devoirs et leur mode de rémunération, 273. V. Épices. Leur indépendance incompatible avec les présents exagérés, 273, 274. - Ne peuvent recevoir de gages des seigneurs, 274. - Font le commerce, 273, note 1. Leur influence abusive sur l'issue des procès : renvoi de la cause à un autre présidial, à une autre chambre de parlement, 278, 279. Ne peuvent se porter adjudicataires des amendes, 279. La noblesse veut les rendre triennaux, 294. Dangers d'un office perpétuel; avantages de la responsabilité, 295. — Apporteront plus d'attention s'ils doivent motiver les arrêts, 303. La faculté de motiver laissée à leur religion, 303. Leur élection en 1576, III, 185, Conditions d'âge, 186. Stage au barreau pendant quatre ans, 186, 187. Information sur les mœurs du candidat, 189, 190. Droit de s'opposer à la réception des indignes, 190. Devoir de la résidence, 192. Défense d'être mandataire des seigneurs, 193, et de plaider pour des particuliers, 193, 194. Interdiction absolue des présents en 1576, 194. — Ne peuvent être fermiers des amendes. Défense d'acheter des créances litigieuses. Esprit de gain. 195. Influence des familles, sollicitations, 196. Résumé, 205. 206. Pensions sur les amendes supprimées en 1576, 261. Réformes en 1576, 273 et suiv. Défense d'acheter les droits litigieux, IV, 28. - Ne peuvent accepter de fonctions chez les princes, 131. Age et capacité réglés en 1597, 131, 132. Défense de faire le commerce en 1597, 132. Abus des dispenses d'age

obligation du stage, 427, 428. Leur résidence, 430. Leur dignité extérieure, 430. Ne peuvent accepter des charges chez les seigneurs, exception pour la maison royale, 431. Concussion, 433. Défense d'enchérir des biens dans leur juridiction, 433, 434. Résumé, V, 22, 23. V. Justice, Juridictions, Épices.

JUGES-CONSULS. — En 1560, le tiers veut donner aux échevins la juridiction commerciale, II, 361, note 2. — Fondés par l'Hospital en 1563, attaqués par le tiers état en 1576, III, 210. Division des esprits, 210, 211. — Défendus par la noblesse, 211. — Doivent être réservés aux villes commerçantes. L'ord. de Blois les supprime dans les petites villes. Affaire de Reims, 211, note 3

Jurs. — Leurs privilèges confirmés par Charles V, I, 199. Menacés d'expulsion du royaume, IV, 390. Expulsion le 23 avril 1615, id.

Junés. — Assistent les justiciers; quand leurs décisions sont infirmées, sont condamnés à l'amende par le juge d'appel, I, 117.

JURIDICTIONS. — Hiérarchie des juridictions avant le roi Jean, I. 103, 104, 105, 106. Multiplication des juridictions spéciales, 104, note 3, 107, 110. Efforts du tiers état vers l'unité de juridiction. Popularité des juridictions royales, 106, 107. — Nul ne peut être assigné hors de sa châtellenie, 108. Réorganisation des cours de justice à la fin du règne de Jean, 176. — Royales soutenues sous Charles V contre les juridictions seigneuriales, 207, 209. Les juridictions inférieures en 1413, 265. Aux États de Tours, II, 39. — exceptionnelles, 40, 41. Les États de Tours cherchent à établir leur unité, 53. — Aux États d'Orléans : leur hiérarchie, 280. V. *Présidiaux*. En chaque ville ou paroisse, une seule — de première instance, 286, 288, 289. Résumé en 1560, 354. — Aux États de 1576. Suppression et unité, III, 206. Création de nouvelles, 214. — Résumé, 218. — Aux États de 1588, IV, 29. Suppressions, 29, 30. Régularité des compétences, 31. Attitude de la noblesse, 32. En 1597, nul ne peut être distrait de ses juges naturels, IV, 132. Application des ordonnances de l'Hospital et de Blois, IV, 442. Suppressions réalisées, 443. En 1614, IV, 442. Leur unité, 443, 444. Caractère des doléances, 443. Justice supérieure, 448. Égalité des —, 457, 458. Résumé, V. 22, 23. Résumé général, 175.

JURIDICTIONS ECCLÉSIASTIQUES. — Défendues contre Charles V par l'archevêque de Bourges, I, 211. Plaintes aux États de Tours, II. 40, 41. Procédure sommaire sortie des —, 299, note 2. Lutte du tiers contre les —, 244. Il veut les restreindre à la doctrine et à la discipline, 245. — Aux États de 1576, III, 146. Effet de l'ordonn. de 1539, 146, 147. Compétence spirituelle seule conservée. Opinion de Loiseau, 147. Détermination de cas

privilégiés, id. Compétence confirmée par le concile. — Sont restreintes aux personnes et aux choses d'Église, III, 149. Aux États de 1588, IV, 11. V. Appels comme d'abus. — Aux États de 1614, conditions de capacité des juges, 351. Diminution des degrés d'appel, 352. Réduction des frais, 352. Procédures et sentences en français, 354. Rétablissement du nombre des conseillers clercs, 354, 355. V. Compétence ecclésiastique. Peines afflictives, galères, 361, 362.

JURIDICTIONS FINANCIÈRES. — Les tribunaux des élus doublés et triplés par Henri II. La noblesse et le tiers (1560) demandent des modifications, II, 374. Ils obtiennent la réduction des officiers des élections. Simplification de la procédure devant les élus, 375. Le tiers veut la suppression des tribunaux de finances au profit des juges ordinaires. Résistance du pouvoir. Il refuse de soumettre aux juridictions ordinaires les questions de perception, 376. En 1576, à la place des élus : justice royale (T., syndics (N.), III, 287. V. Cour des aides, Chambre des comptes. Elus, Chambre de justice.

JURIDICTION MILITAIRE. — Appartient au connétable. Il la délègue aux maréchaux de France et à leurs lieutenants. Compétence de leur tribunal, II, 421, 422, note 1. En 1576, concurrence de juridictions: prévôts des maréchaux; just. ordinaire, III, 343. En 1614, même système (T.) l'emporte, V, 109, 110. V. Prévôts des maréchaux.

JURIDICTION PRIVÉE. — Des officiers des princes interdite, l. 210.

Juridictions seigneuriales. - Sous la féodalité, I, 101. -Dominées par celles du roi, 101, 102. Empiétement des maîtres des eaux et forêts, 107. Les seigneurs menacés de les perdre s'ils admettent les compositions en cas de crimes, 116. Empiètements des justices rovales sous Charles V. 207. Sous Louis XI les seigneurs cherchent à prendre pour juges les baillis du roi II, 34. États d'Orléans : vénalité, 270. Doléances du tiers, 271. Seigneurs obligés de présenter au roi les candidats élus. 271. — Inspirent la jalousie du tiers, 285. — Sont supprimées dans les lieux où elles sont en concurrence avec le juge royal, 286, 287. Le tiers prétend les simplifier, 287. Interdiction en 1576 de la vente des offices, III, 182, 183. La résistance des seigneurs fait perdre tout droit de justice, 231, ainsi que leur négligence dans les poursuites criminelles, 239, 262, 263. Effort de la noblesse en 1588, IV, 32. En 1614, 446, 447. Défense de créer de nouveaux sièges, 447. Tout conflit tourne à leur détriment, 447, 448. Concurrence de juridiction permise aux officiers royaux, 447. Pareatis doit être donné par les juges royaux. 448. — Spéciales pour les gentilshommes « mal vivants », Ill. 334. V. Baillis, Traiteurs de paix.

JURISPRUDENCE (Faculté de), II, 260. V. Universités.

Justice. — Avant le roi Jean, I, 101. Le roi avait les mêmes droits que ses vassaux. Au xive siècle, progrès de la justice royale, 101. Décadence du duel judiciaire, 102. Influence des justices ecclésiastiques, 102. La cour des pairs ne connaît que des causes féodales, 403. Les prévôts charges de l'administration du domaine royal deviennent les juges ordinaires, 103. V. Prévôts. Les baillis premiers juges d'appel, 104. Le conseil du roi est le juge d'appel souverain, 104, 105. V. Conseil du roi. Origine de la multiplicité des juridictions, 104, note 3. La section judiciaire du conseil du roi devient le parlement, 105. Ensemble de la justice avant le roi Jean, 106. Réformes aux Etats du roi Jean, 106. Plaintes de la noblesse contre les empiétements, 106, 107. Efforts du tiers en faveur de l'unité de juridiction, 107. Les États du roi Jean demandent que la justice soit prompte, 112. Le parlement surchargé, 112, 113. V. Parlement et Rôle. — Économique, 114. Le tiers se plaint de ce que les charges soient baillées à ferme. Pluralité et vénalité des offices, 114. Exigence des sergents, 114. Frais considérables devant le parlement, 115. — Impartiale. Les compositions défendues aux seigneurs, 116. Lettres de grâce trop fréquentes, 116. V. Guerres privées. Nul ne peut être juge dans le pays où il est né, 117. Amende contre le juge dont la décision est cassée, 117, 209. Vénalité de la justice, 118. Défense aux officiers du roi de faire le commerce, 118. Ordonnance du 5 décembre 1360 : promesse d'une justice loyale, 178. Résumé des vœux sous les États du roi Jean, 183. — Sous Charles V, 207, V. Frais de justice. Désordres sous Charles VI, 243. Promesses de Louis XI en 1467, 342, 343. Cahier de la justice aux États de Tours : sa lecture, 358. Il est remanié, 361. Il est lu devant le roi, 366. — Opprimée par Louis XI, II, 27. Vénalité accrue par les confiscations, 27. Les cahiers signalent la vénalité des juges, 28, 29, 30. Importance de la justice; le roi responsable des juges qu'il nomme, 31, 32. Abus des commissions extraordinaires sous Louis XI, 39. Réaction des députés en faveur des formes de droit, 40. Résumé des États de Tours, 124. Reconnaissance des États pour les réformes de Louis XII, 146. - En 1560, 265. Sa vénalité, 275. Les Etats exigent qu'elle soit gratuite pour les pauvres, 306. — Avant 1560, 352. Réformes dues aux États, 353 à 356. En 1576, III, 179. Interdiction de la vente des offices, 182, 183; des résignations et des survivances, 183, 184. — Gratuite semble une utopie, 201, 202. - Moins éloignée des justiciables, 215, 216. — Arbitrale pour prévenir les procès, 217. — Ouverte, tenue par le roi, 217, 218. Publicité des audiences et des enquêtes civiles, 223, 224. Résistance des seigneurs à l'exécution des arrêts, III, 231. — Tenue en tel mépris que nul n'y veut obéir, 231, 232. Résistance à la justice assimilée au crime de lèse-majesté, 232. Arme offensive et défensive du tiers, 273. Résumé, 274. — Chargée de réprimer les abus seigneuriaus. 1576, 329, 330. — En 1588; effort de la noblesse; trois ordres de justice, IV, 32. Persistance des députés, 41. Résumé: supériorité du clergé, 42. — En 1597, IV, 128. — En 1614. Vénalité des offices, IV, 417. Choix des magistrats, 427. Fonctions, 430. Chambre de discipline repoussée par les notables, 438, 439. Égalité devant la loi, égalité devant les juridictions, 451, 458.

Juvenal des Ursins. V. Ursins.

## L

LAFFEMAS (Barthélemy). - Soumet en 1596 à Henri IV un

mémoire sur les manufactures, IV, 154.

LA FORCE (Jacques Nompar de Caumont, duc de). Maréchal de France, président adjoint des notables en 1626, IV, 275. Présente au roi les doléances de la noblesse, fait une harangue, 291. V. Force (marquis de la).

LA HIRE. - Sans argent en 1428, I, 303, note 3.

Lange (Jean de), avocat à Bordeaux. — Député du tiers état aux États d'Orléans (4560). Son discours au nom de la bourgeoisie, II, 195, note 2. Il attaque le clergé et la noblesse, 195, 196.

LANGUEDOC. — Cahier de doléances aux États de Tours (tableau), II, 136. Ses plaintes pressantes au sujet des évocations, 45. — Défend le droit écrit. — Attaque le droit d'aubaine, 65. V. Parlement de Languedoc, États de Languedoc.

LANGUEDOUE (Jehan de), seigneur de Pussey, député d'Etampes,

proteste contre les guerres religieuses, III, 28, note.

LAURENS (Du). Avocat général au parlement de Provence. De puté aux États de la Ligue (1593). — Choisi par le tiers état comme commissaire à la conférence de Suresnes, IV, 82.

LA VALETTE (Louis de Nogaret, cardinal de). — Président

adjoint des notables en 1626, IV, 275.

LE CLERC (Jean), chancelier. — Partisan passionne de la faction de Bourgogne. Son discours aux États de 1420, I, 285 et note 1.

Lecoq (Robert), évêque de Laon. — Député aux États Généraux de 1356. — Chargé de lire les remontrances, I, 54. Son discours, 56. — Il fait également partie des États de février 1357. — Y fait un exposé de la situation du royaume, 64 et note 2. Les Etats du 7 novembre 1357 le retrouvent à la

tête du clergé, 71, note 2. — S'impose au dauphin comme conseiller, 76. — Obligé de fuir pour éviter la réaction. — Est reçu à Paris par Marcel et le roi de Navarre, 77.

LECTEURS DU ROI, crées par François Ier, soulèvent la jalousie

de l'Université, III, 172, 173.

LEFÈVRE, conseiller au parlement. — Prépare avec du Vair et Pithou un projet d'arrêt relatif à la loi salique (28 juin 1593), IV, 94.

LÉGISLATION. — Son caractère au xivo siècle, I, 120. Pourquoi les institutions précèdent les lois, 120. V. Droit coutumier; Droit écrit; Propriété. Causes de la rareté des vœux aux États du roi Jean, 183. — Aux États de Tours, II, 55. V. Coutumes. — Aux États d'Orléans, 320, 356. — Aux États de 1576, III, 243. Résumé, 259, 273 et suiv. — Aux États de 1588, IV, 37. Persistance des députés, 41. — Aux États de 1614, V, 1. — proprement dite, 18. Résumé général, 185.

LEGISTES. — Au XIIIº siècle, I, 19. Entrent dans le conseil du roi; composent la section judiciaire qui devient le parlement, 105.

LÉGITIMATION (Lettres de). — Leur multiplication au xviº siècle. Doléances en 1576, III, 249.

LEGITIME. — Ne peut être réclamée par le religieux, II, 240. — Devrait échapper à la confiscation, III, 262.

LE MAISTRE (Gilles), premier président du parlement depuis 1551. — Sa sévérité contre les protestants, II, 213, note 4.

Le Maistre (Jean), président au parlement. — Député de Paris aux Etats de la Ligue (1593). — Se montre partisan des négociations avec Henri IV, IV, 78. — Prépare un projet de réponse à ce prince, 79. Choisi par le tiers état comme commissaire à la conférence de Suresnes, 82. — Proteste contre les prétentions de Philippe II, 87. Se rend auprès du duc de Mayenne pour lui communiquer l'arrêt sur la loi salique rendu par le parlement, 96.

Le Prevost, greffier des Etats de Tours (avril 1468), I, 335. Son procès-verbal inédit, 336, note 4.

Le Roy (Jean). — Son rapport au roi Charles VI sur les doléances du clergé, I, 243 et notes 1, 2.

Le Roy. — Député de Picardie aux Etats de Blois (1588). — Arrêté par ordre du roi (23 décembre), III, 420.

Lescun. V. Aydie (Odet d').

LESDIGUIERES (François de Bonne, duc de) (1543-1626). — A la tête des huguenots du Dauphiné en 1576, III, 397. — Connétable en 1622. La charge supprimée après lui, V, 100.

LE TELLIER (Michel), prévient Mazarin des projets de Gaston : réunion des États, 31 oct. 1652, V, 285, note 2.

LHUILLIER (Nicolas). - Prévôt des marchands (+ 1582). Pré-

sident du tiers aux Etats de Blois (1576). — Remercie le roi, III, 17. — Dévoué à la Ligue, il exhorte le tiers état à voter des subsides, 55. — Quitte l'assemblée, 59.

LHUILLIER (Jean). — Prévôt des marchands en 1594. — Président du tiers aux Etats de la Ligue. Sa réponse à ses collègues qui réclamaient de l'Espagne le payement des députés, lV, 101. note 1.

LIBERTÉ DU COMMERCE. — Les députés de Tours demandent le libre cours des marchandises, II, 99. Le tiers en 1560 demande la suppression des douanes intérieures, 393, 394. Mêmes doléances en 1614. Vivacité et étendue des vœux, V, 52, 53. — En 1614, plaintes du tiers contre les monopoles, 60. Enumération des commerces privilégiés, 60. Résumé général, 210, 211. V. Douanes intérieures.

LIBERTÉ DES CULTES. - Le clergé demande l'interdiction des prêches, II, 248. Obligation de pratiquer la foi catholique, 248. Commissions d'enquête contre les hérétiques (C. 1560), 248. Réponse du roi inspirée par l'Hospital, 248, 249. Formulaire de foi imposé aux officiers du roi, 249. La noblesse et le tiers veulent que nul ne soit ramené par force, 249, 250. Amnistie (T. 1560). — Accordée par le roi, 250. Résistance du parlement, 251. Conférences pour préparer la pacification, 251. Deux opinions extrêmes; l'édit de juillet, fruit d'une transaction, ne satisfait personne, 252. Premier édit de tolérance (janvier 1562). guerre civile, 253. La tolérance n'est pas comprise, 253, 254. - Défendue par les huguenots par intérêt, non par principe, 256. Aux États de 1576. — Défendue par Blanchefort, III, 13. note 1. Acceptée par Jean Bodin, député du tiers aux Etats de Blois, III, 26. Le tiers état tout entier se rallie au système de la tolérance, et charge son orateur Versoris de le soutenir dans son discours au roi, 40. Le roi de Navarre s'en déclare partisan, 70. Discours du duc de Montpensier au retour de son voyage auprès du roi de Navarre, 78, 79. Liberté religieuse en 1576, 151. De 1560 à 1568, 152. De 1570 à 1576, 153. Unité de la foi unanimement proclamée; nouveau culte proscrit, 134. Amnistie (N.), id. Le tiers, disposé à la guerre, revient à la paix, 155. Les trois ordres unanimes, 155, 156. Résumé en 1576. 164. Etats de 1588, IV, 13. Edit de Poitiers, 1580. Reprise de la guerre civile, id. Edit d'union, juillet 1588, 14. Vœux violents des trois ordres, 15, 16. Etats de 1614, IV, 378. Situation en 1589. 379. — Sous Henri IV, 379. Sa politique, traités de réunion, 380. Edit de Nantes (avril 1598), 381, 382. Comment il est accueilli, 383, 384. Le clergé en 1614 ne demande ni la guerre. ni la tolérance, 385. La noblesse et le tiers gardent le silence, 387, 388, 389. Résumé, 395. V. Pacification (Edits de).

LIBERTÉ INDIVIDUELLE. — Interrogatoire du prisonnier dans

les 24 heures de l'arrestation (T. 1614), IV, 477. Traité de Saint-Germain, 479, note 1. V. Prisonniers, Prévôts des maréchaux, Prisons, Détention préventive.

Libertés gallicanes, V. Gallicanisme, Indépendance de l'Église et de l'État.

LIBRAIRIE. — Interdiction des livres suspects, IV, 23. Ouverture des balles de livres; examen par un théologien, 23. En 1614, IV, 405. Ouverture des balles, 408. Les boutiques de libraires réunis en un même lieu, 409. Privilège de l'impression des livres d'Église, 409. Les libraires réclament la libre concurrence, 409, 410. Un privilège est accordé: publication de grandes collections, 410. Résumé général, V, 173.

LIBRE OCTROI. — Substitué aux tailles par les Etats de Tours (1484), I, 372, II, 14, 75.

LICENCE. — Grade universitaire exigé pour être régent, III, 159.

LIBUTENANTS de bailliage. — Leurs élections en 1493, II, 37, 38. — Ne peuvent accepter une charge d'un seigneur, 39. Origine, 49, 50. Leur autorité croissante. Abus réprimés, 50, — Doivent être docteurs, 50. — Absorbent l'exercice des fonctions judiciaires. 290, 291. Agés de trente ans au moins, III, 187. Jugeant seuls avec deux avocats (N. 1614), IV, 445. Cette charge désirée par la noblesse en 1597, IV, 166. V. Baillis.

LIGUE. — Son origine après la paix de Monsieur (1576), Ill. 4, 5. Jacques d'Humières, gouverneur de Péronne, refuse de livrer cette place au prince de Condé. Déclaration qu'il fait signer aux catholiques de la province. Programme de la Ligue, 5. Elle veut dominer les élections et commander aux députés de Blois, 8, 11. Ses menées pour s'assurer d'avance le vote des députés, 13. Henri III s'efforce de lui obtenir de nombreuses adhésions, 48. Ne peut l'emporter aux Etats de 1576, 153, 155, 156. Caractère de la Ligue en 1584. Un grand nombre de villes et de provinces entrent dans ses rangs, 368. Influence de ses chefs. Elle impose au roi la reprise de la guerre contre les huguenots (juillet 1585). — Origine du pouvoir des Seize, 369. La Ligue fait parvenir ses conditions au roi, à Chartres. Humble réponse de ce dernier, 370. Nouvelles conditions imposées par les ligueurs. Ils obtiennent tout, 372. Leurs manœuvres au moment des élections pour les Etats de Blois (1588). La Ligue triomphe partout, 374. Ses tendances pendant les Etats de Blois, 394. — Premiers symptômes de réaction contre la Ligue dans Paris. Elle se divise, IV, 72. V. Etats de la Lique. Son attitude vis-à-vis de l'Eglise, IV, 13, 18. Son esprit indépendant et frondeur vis-à-vis du concile, 5. -En 1588, les députés tout dévoués à la Ligue, 14. Edit d'union, 14. Serment des écoliers, 23. Caractère des passions religieuses

sous la Ligue, 366. Réaction sous Henri IV, 367. Doctrine du régicide, 367, 368.

LIMOUSIN. — Les États se réunissent en 1423 dans cette province, I, 295.

LIONNE (Hugues de). — Reçoit des lettres de Mazarin sur le projet d'assembler les États, 1651, V, 279.

LIVOURNE. — Sert de refuge aux écumeurs de mer, V, 66.

LODÈVE. - Election de 1303, V, 245, note 1.

Loire (Trépas de). — Droit sur les bateaux descendant le fleuve, V, 57. — Etabli en 1369 par Du Guesclin pour payer une rançon. — Subsistait en 1758, note 2.

LOMBARDS. — Leurs biens saisis en 1353, donnés à la reine Blanche de Navarre, I, 110. Recouvrement des créances à eux dues, abus, mesures prises, 110.

LONDE (De la). — Député de la noblesse aux Etats de Blois (1577), III, 54.

LONGEAC (De). — Député de la noblesse aux Etats de Blois (1577), III, 54.

LONGUEVILLE (le duc de) s'échappe en 1649 de Saint-Germain pour s'allier au Parlement, V, 275. Soulève la Normandie, 277. Continue ses menées, 278.

LONJUMEAU (Paix de), 23 mars 1568, III, 4, note 1.

LORRAINE (Duc de). — Envoie des ambassadeurs aux Etals de Tours pour se plaindre de la politique de Louis XI, I, 362.

LORRAINE (Charles de Guise, cardinal de). — Président du clergé aux Etats de 1558. — Répond au roi, II, 154. Peu aimè à cause de sa sévérité. Il fait un rapport sur les affaires de l'Etat à l'assemblée de Fontainebleau (1560), 163. Il est forcé de se montrer modéré, 167. Sa joie en apprenant le voyage du prince de Condé, 171, note 2. Dénie aux États de Bourgogne le droit d'élire aux États d'Orléans, V, 269. Ses intrigues pour se faire nommer orateur des Etats à Orléans, 189. Le clergé seul l'appuie. Il n'accepte pas, 190, note 2.

LOUDUN (traité de), mai 1616, confirme l'édit de Nantes, lV,

LOUIS LE DÉBONNAIRE. — Décadence des assemblées sous son règne, I, 12.

Lous IX (Saint). — Caractère de son règne, I, 17. Son testament. Il multiplie les réunions de ses barons et de ses vassaux, 18. Fait entrer les bourgeois dans son conseil. Prépare admirablement les élèments qui devaient former les Etats Généraux, 19. Ses ordonnances, 19, note 1. Proscrit la pluralité des bénéfices, III, 116, note 3. Ses ord. restrictives de la contrainte par corps, II, 328. Défend le combat judiciaire dans ses domaines, 1, 103. Ordonne un nouvel examen (appel), 103; donne au conseil du roi la connaissance des appels, 104; le

compose de légistes, I, 105. V. Conseil du roi. Saint Louis et les guerres privées : la Quarantaine le Roy, 129.

Louis XI. - Prend part à la Praguerie, dans sa jeunesse, I, 328. Ligue du Bien public, I, 331. Il subit le traité de Conflans, 332. Reprend le duché de Normandie. Il est menacé par une coalition, 333. Convoque les Etats Généraux. Habileté de cette conduite, 334. V. Etats Généraux de 1468. Parle aux Etats, 337, 339, 343. Il promet une série de réformes, 343. Sa politique. Sa passion dominante s'accorde avec celle de la nation. Il poursuit l'abaissement de la noblesse, 345, 346. Situation du royaume après sa mort (1483), 347. Il révoque la pragmatique sanction. II, 17. Elévation progressive de la taille sous son règne, 69. Cruautés commises pour la perception des gabelles, 91.

Louis XII. - D'abord duc d'Orléans. Chargé par Anne de

Beaujeu du gouvernement de l'Ile-de-France, I, 349, note 5. Lutte contre l'influence des Beaujeu, 360. - Réclame la convocation des Etats en 1484, 392. Son discours au parlement de Paris, 392. Le parlement refuse de se joindre à lui, 393. La présidence du conseil lui est dévolue par les Etats, II, 11, 12. Il dispute à Anne de Beaujeu l'éducation et la garde de Charles VIII, 13. Intrigues de ses partisans auprès des Etats, 13, 14. L'impôt annuel sous son règne, 88. Il ordonne une revision de tous les péages, empêche la création de nouvelles taxes, 106, 107. Heureux débuts de son règne : il fait remise du droit de joyeux avenement et réduit les tailles, 141. Ses réformes réalisent la plupart des vœux émis par les Etats de Tours, 142. Difficultés politiques qu'il rencontre. Il entre en négociations avec le roi d'Aragon. Promet sa fille Claude à Charles d'Autriche. Confirme par de nouveaux traités ce désastreux engagement, 143. Il découvre l'étendue de sa faute. Son testament. La nouvelle du traité soulève en France les plus vives alarmes. Assemblées spontanées entre la noblesse et dans les principales villes pour chercher les moyens de prévenir ce mal, 144. Le roi convoque les Etats à Tours (10 mai 1506), 145. V. Etats Généraux sous Louis XII. Caractère de son règne, 149, 150. Son opinion sur la liberté du théâtre, 183, note 1. Les Etats d'Orléans demandent le retour au nombre d'officiers qui existaient sous -. 282. 385. Réduction de la taille au chiffre levé sous -, 199 (T. 1588), IV, 45. Même vœu aux Etats de la Ligue, 106. Simplicité de sa cour rappelée en 1576, III, 325. Regretté pendant tout le xvie siècle, V, 199, 200, 252.

Louis XIII. — Né en 1601. — Majeur en sept. 1614. Lit de justice, 2 octobre, IV, 179. Son mariage avec Anne d'Autriche, 237. Opinion des Etats, 237, 238. V. États Généraux de 1614. - Fait assassiner Concini, 253. Arrive à Rouen pour l'assemblée des notables, 24 nov. 1617. Préside la séance solennelle, 255, 256. Revient à Paris, y ramène les notables, IV, 269. — Ouvre l'assemblée des notables de 1626, IV, 275. Chasse à Versailles, où il fait bâtir une médiocre habitation, 284.

Louis XIV, V, 274 et suiv. V. Etats Généraux projetés sous la Fronde.

LUNEL. Élection de 1303, V, 245, note 1.

Lux (Edme de Malain, baron de). — Assiste à une entrevue des députés des Etats de Blois avec le roi (27 novembre 1576,, III, 402.

LUXE. Des habitations au xviº siècle, II, 348. Des vêtements, id. V. Somptuaires (lois).

LUXEMBOURG (Philippe de), évêque de Térouenne et du Mans, cardinal (1445-1519). Envoyé par le comte de Dunois et les princes à la commission des trente-six (1484), I, 360.

LUXEMBOURG (Palais du). — Construit en 1614 par Marie de Médicis, à l'aide du produit des ventes d'offices, IV, 235.

LUYNES (Charles d'Albert, duc de). — Fait assembler les notables, IV, 254. Veut qu'ils se réunissent à Rouen, 256.

Lyon. — Les États s'y réunissent en 1423, I, 295. Les députés vont à Riom, nov. 1424, 297. Récit du député de Lyon, 298, note 2. Député de Lyon à Montluçon, 300. Fait les élections en commun, V, 249. Assemblée tenue à Lyon par Charles VIII (1494), afin d'obtenir des subsides pour la guerre d'Italie, I, 405. Règlement des pauvres de Lyon signalé en 1629 comme un modèle, IV, 414. Aumône générale réglée en 1616, 414, note 1.

Lyon (Foires de). V. Foires.

Lyon (Douane de). — Son origine. Son but, II, 394, note 1. Adjugée à un Italien malgré le corps de ville, III, 310, note 2.

## M

Macon (Josseran de). — Partisan d'Étienne Marcel. Jeté en prison, puis exécuté, I, 79, note 2.

MAGICIENS. — Se multiplient au xvie siècle, III, 159. V. Astrologues.

MAGISTRATS (Choix des). — Aux Etats de Tours, II, 28. — Aux Etats d'Orléans, 265. — En 1576, III, 179. — En 1588, IV, 26. — En 1614, IV, 427. V. Vénalité des charges, Elections des juges.

MAGNAC (Antoine de Neufville, baron de). — Député de la Haute-Marche aux Etats de Blois (1588). Nommé président de la noblesse, III, 377.

MAHOMÉTANS. — Menacés d'expulsion du royaume, IV, 390.

Mai (Champ de). — Assemblées générales sous les rois mérovingiens, I, 6.

MAILLOTINS (Emeute des). — Sous Charles VI, I, 234.

MAINEVILLE (De). — Député de la noblesse aux États de Blois (1577), III, 54.

MAINTENON (N. d'Angennes, seigneur de), député de la noblesse de Chartres, 1576, critique la gestion financière, III, 43, s'exprime vivement contre les exigences royales, 48.

MAINTENON (Louis d'Angennes, marquis de). — Né en 1536. — Excite la noblesse à demander la guerre contre le duc de Sa-

voie (nov. 1588), III, 397.

MAIRES. — Participent à l'élection des juges, II, 270. III, 185. Leur juridiction de police, II, 361, restreinte, vainement défendue par le tiers, III, 240. Charges enviées par la noblesse en 1614, V, 83, 84. Assistent aux revues, 102. Doivent s'entendre avec les officiers pour le logement des troupes, 105.

MAISON DU ROI. — Dépenses en 1484, II, 73, note 1. Dépenses en 1560; insistance du tiers, 367. L'Hospital annonce qu'elle est réduite, 199, 367, 368. Doléances à Pontoise, 385. Son budget en 1576, III, 299, 300. Mesures de police en 1570, renouvelées en 1579, III, 325, 326.

MAISONS DES PRINCES. — Ruinées par les désordres des officiers. Réduction; payement comptant, I, 124. Mesures de police en 1570, renouvelées en 1579, III, 325, 326.

Maistre (Le). V. Le Maistre.

Maitres des requêtes. — Près le parlement. — Multipliés par les édits bursaux; ceux de province supprimés, ceux de Paris réduits, II, 283.

Maîtres des requêtes. — Chargés de l'inspection supérieure; leurs chevauchées régulières demandées à Orléans. Le tiers voulait leur donner le droit de convoquer les Etats de bailliage. II, 292. Leurs tournées demandées en 1576, et rétablies, III, 205. Proposition du roi en 1617, IV, 439. Crainte des magistrats; intendants de justice et de police, 440. IV, 260. Chevauchées, notables, 1617, 268. — Chargés de reviser la liste des taillables, V, 35.

Mainise (Lettres de). — Créées par la royauté pour s'opposer aux monopoles. Leurs abus, II, 398, 399. Les Etats d'Orléans s'en préoccupent, 399. Ils demandent l'impression des statuts de métiers, 400. Plaintes contre celles accordées par Henri IV; liberté de l'industrie, V, 71.

Malain (Edme de). V. Lux.

Marc d'argent. V. Monnaies.

MARCEL (Etienne). — Prévôt des marchands de la ville de Paris. — Président du tiers aux Etats Généraux de 1355, I, 37; — et à ceux du 17 oct. 1356, 46. — Demande au comte d'Anjou le retrait de l'ordonnance sur les monnaies. — Se fait appuyer par l'émeute. — Négocie avec le dauphin, 61. —

Obtient de lui une nouvelle convocation des Etats, I, 62. — Multiplie ses exigences, 63. S'associe au discours prononcé par Robert Le Coq, évêque de Laon, aux Etats Généraux de fév. 1357, 65. Son influence décline. Ses partisans l'abandonnent peu à peu, 69. — Parvient à faire réunir de nouveau les Etats, 70. — Fait appel aux plus mauvaises passions populaires, 74. — Fomente une émeute qui envahit le Louvre, 75. — Accepte l'alliance avec les paysans soulevés, 78. Il est tué au moment où il allait faire proclamer Charles de Navarre, roi de France (1er août 1358), 78. Joie du peuple. Caractères de la révolution excitée par Marcel, 79. Ses projets avoués par ses amis pendant leur procès, 79, note 2.

MARCEL. - Intendant des sinances sous Henri III, III, 403.

MARCHANDS DE L'EAU, à Paris. — Ont le monopole du transport par la Seine de Paris à Mantes, II, 97.

Marchands étrangers. V. Commerce, Étrangers.

MARCHÉ A TERME. — Interdit en 1560, II, 330, 331, III, 259. V. Mohatra.

MARCK (Françoise de la). — Tuée par son mari, René de Villequier, III, 37, note 1.

Maréchaussée. V. Prévôts des maréchaux.

MARÉCHAUX. — Chargés, sous Charles V, de surveiller les revues, I, 213. Le connétable leur délègue la juridiction militaire, II, 422, note 1. La noblesse en 1560 veut les faire juges des questions d'honneur, 293. N. 1614 demande que son honneur soit mis sous leur protection, V, 96.

MARRIS (Jean des). — Avocat général au parlement, I, 233.

MARGUILLIERS. — Projet ajourné aux Etats d'Orléans, II, 246.

— Administrent le revenu des fabriques; jalousie des curés, III, 134. Leurs comptes sont rendus aux évêques, 134. Réparation des églises, comptes, IV, 344, 345.

MARIAGES. — Affranchis de toute redevance forcée, II, 242. Dons volontaires permis, III, 432. Les nullités sont de la compétence ecclésiastique, 147, 248. Distinction entre les deux justices, IV, 357. Actes de —, III, 244, 245. — Clandestins; publication des bans, 248. Consentement des parents. Témoins. Concile de Trente, 248. Publications de bans exigées par le C. de Trente, V, 3. Célébration par le curé du domicile, 3, 4. Preuve testimoniale prohibée en fait de mariage, 4. Fréquence des — clandestins, 4, note 1. Contrats de —, V, 8, 9. V. Femmes (Droits des). — Forcés des filles de vassaux, III, 333. Nouvelles plaintes en 1614, V, 81. V. Rapt.

MARIAGES ESPAGNOLS. — Louis XIII et Anne d'Autriche, le fils de Philippe III et Elisabeth de France, IV, 237, C. N. favorables, 237, 238. Discours de Richelieu, 238. Froideur relative du tiers, 238, 239.

MARIANA (Jean). Jésuite. Son livre autorisant le régicide, lV, 369. Sa doctrine condamnée par le général de l'ordre, 369, 370.

MARIE DE MÉDICIS. — Corruptions et désordres de la régence, IV, 174. Est entourée de courtisans, traite avec Condé, 175. — Persiste à convoquer les Etats, 175, 176. — Son action sur les élections, V, 267. Remet le pouvoir à son fils majeur, IV, 176, 179. Continue l'administration des affaires, 179. — Interdit aux Etats de rédiger des articles généraux, IV, 84, V. Etats Généraux de 1614. — Vend des offices, emploie le prix à la construction du Luxembourg, IV, 235. Sa joie d'avoir recouvré Amboise sur Condé, V, 93, 94.

MARIE STUART. — Femme de François II. — Assiste à l'assemblée des notables de Fontainebleau (1560), II, 163.

MARIGNY (Enguerrand de). — Assiste aux Etats Généraux de Paris (1314), I, 25.

MARILLAC (Charles de) (1510-1560). — Archevèque de Vienne. Son discours à l'assemblée des notables de Fontainebleau (1560). Son autorité, II, 165 et note 2. Sa harangue contient le programme des catholiques mécontents, 166.

Marillac (Michel de). — Garde des sceaux. — Son rôle comme conseiller au parlement sous la Ligue, IV, 94. Etant maître des requêtes, se rend à Rouen pour solliciter le parlement, IV, 432, note 1. Son discours à l'ouverture de l'assemblée de notables, 1626, IV, 276 à 279. — Reçoit de Richelieu l'orfee de dépouiller les vœux et de préparer l'ordonnance, 300, 301. Mauvaise volonté du parlement, enregistrement forcé du Code Michau, 301.

MARINE. — Budget de la marine en 1576, III, 300. Sa situation en 1626, influence de Richelieu, IV, 277. Projet de l'amiral de Montmorency, en 1614, pour surveiller les côtes de l'Océan, V, 67. Les nobles veulent s'attribuer les charges de capitaine, 68, 83. Vœux des notables, 1617, V, 69. Garde-côtes destinés à faire la police des mers, id. Créée par Richelieu en 1626, 69. Flotte de 45 vaisseaux, id. Vote des notables, 69, 70. Ordres donnés de toutes parts: flotte royale tiendra la mer libre, 70.

Marle (Henri de). — Chancelier. — Privé, par l'ordonnance de 1413, du revenu qu'il prélevait sur la recette de Paris, I, 272, note 1.

MARLE (M. de). — Chargé de diverses missions par le roi pendant les Etats de Blois (1588), III, 401, 409, 413, 419.

MARQUES DE FABRIQUE. — Le tiers veut poursuivre les fausses, V, 62.

MARQUE et contremarque (Lettres de). — La noblesse aux Etats d'Orléans demande leur suppression, II, 395, note 1. — Se multiplient sous la régence, doléances du tiers, V, 66.

Mans (Champ de). — Assemblées générales sous les rois mérovingiens, I, 6.

MASSELLE. — Privilège d'arrêter en mer tout navire chargé de blés. Confirmation demandée en 1588, IV, 56. Les pirates sous Henri IV, V, 65.

Marteau (La Chapelle-). V. Chapelle-Marteau.

MASSELIN (Jehan). — Chanoine de Rouen. Député du bailliage de Rouen aux Etats de Tours (1484), I, 353 et note 1. — Envoyé aux Montils-les-Tours pour sonder les dispositions des princes. 364. — Mandé au conseil du roi pour discuter les vœux contenus dans les cahiers; on l'empèche de prendre part à la délibération, 367. Il rend compte aux Etats de son voyage, 368. Son discours sur les finances et l'état militaire, 370. Autre harangue au sujet de l'impôt, 372. Il prononce encore un discours à la séance royale du 28 février, 378. Son accord avec Philippe Pot sur la question du conseil du roi est complet. Il est nommé membre de ce conseil par les députés normands, II, 9. Blâme sévèrement la conduite des gens de finance, 75. Son discours sur les élections des évêques, V, 250.

MASSENOD (Jehan de). — Sa lettre sur les duels, janv. 1615, V. 95, note 2.

MATIONON (Jacques de Goyon, comte de) (1525-1597). — Préside une des trois chambres de l'assemblée des notables de Rouen (1596), IV, 116.

MAXIMILIEN I, empereur. — Héritier du duc de Bourgogne, il revendique la ville de Douai, II, 117 et note 2.

MAYENE (Charles de Lorraine, duc de) (1554-1611). — Deuxième fils de François de Guise. Commande l'armée royale en Dauphiné (nov. 1588), III, 398. — Chef de la Ligue après le meurtre du duc de Guise, son frère. — Maître de Paris. — Nommé lieutenant général du royaume en attendant les Etats, IV, 70. V. Etats de la Lique.

MAYENNE (Henri de Lorraine, duc de). — Fils du précédent. — Se joint à la révolte de Condé, en 1614, IV, 175.

MAZARIN (le cardinal). — Convoque les États généraux à Rouen pour le 15 mars 1649, V, 275. Ne se soucie pas de presser leur réupion; les ajourne au 45 avril, 277, puis au 1<sup>cr</sup> octobre, id. Ne veut pas tenir sa promesse, 278. Le 18 sept les ajourne, id., rentre à Paris (janv. 1651), forcé de s'éloigner (fév. 1651), 279. Retiré près de Cologne, dirige la politique, 279. Veut éluder les États, 280. Habileté de ses conseils, 281. 282. Rentre en France: réaction monarchique, 284. Assemblées de la noblesse, 285. Projets de Gaston en 1652, 285.

MÉCONTENTS (Parti des). — Faction opposée à celle des Guise, sous François II, II, 161. Son programme, III, 6.

Médecine (Faculté de), II, 260. Défense aux empiriques

d'exercer, IV, 24. Examen pratique des docteurs, 24. Droit de saigner, id.

Médicis. V. Catherine de Médicis, Marie de Médicis.

Mehun-sur-Yèvre. V. États Généraux sous Charles VII.

MEHUN-SUR-YÈVRE (Coutumes de). — Rédigées en 1481, II, 56, note 3.

MELUN. Élections de février 1649, V, 276, note 2.

Melun (Jean de). V. Tancarville.

MÉNAGER. — Général des finances du Languedoc. — Envoyé en ambassade au roi de Navarre (1576), III, 32, note 1.

MENDICITÉ. — Interdite aux Etats d'Orléans, II, 349. V. Pauvres. Hôvitaux.

MENDOZA (Don Inigo de). — S'efforce de démontrer que la loi salique n'est pas une loi fondamentale, IV, 87.

Ménippés (Satire). — Son influence à la fin des Etats de la Ligue (1593), IV, 101.

MERCIER (Denis le). — Chancelier du duc d'Orléans, depuis Louis XII. Son discours au parlement pour demander la convocation des Etats au nom des princes (1484), I, 392.

Mercuriales. — Créées sous Louis XII; réorganisées à Moulins, III, 202, 203. Extension demandée en 1576. Transmission au chancelier. Etendue à toutes les juridictions, 204. — Du mercredi 26 juin 1577: Gelosi, 163, note 1. — En 1588, IV, 28. Leur rétablissement demandé en 1614. Leur objet défini en 1619, IV, 441.

Mers. — Sécurité réclamée en 1576, III, 314. Leur état au commencement du xvii<sup>6</sup> siècle. Impunité des pirates, V, 65. Grotius publie la *Liberté des mers*, 65, note 1. Six ans après, le tiers veut que la mer soit rendue libre, 66. Sécurité réclamée en 1617, IV, 263. Même vœu en 1626, 289, 290.

MESCHINEAU (Jean). — Poète (1420-1491). — Député aux Etats de Tours (1484), I, 353, note 3.

MESMES (Le président de). — Lieutenant civil et député de Paris. — Envoyé par le tiers auprès des deux autres ordres, IV, 191. Sa connivence avec la cour, IV, 307. — Dit que l'Église est l'aînée, la noblesse puinée et le tiers cadet, 192. Propos qu'il entend en sortant du Louvre, 195. Procès-verbal d'arrestation de l'imprimeur de l'arrêt, 214, note 1.

MESMES (Henri II, de). Petit-fils du précédent, prés. au Parlement de Paris; son discours sur les États Gén. inférieurs au Parlement, V, 278, note 1.

MESSES. — Prêtres mendiants vivant du produit des —, II, 240, 241. Leur célébration affranchie de toute redevance forcée, 242. Les tavernes seront fermées pendant la —, III, 161. Défense de les troubler en se promenant dans les églises, 161. Leur rétablissement dans les villes protestantes, IV, 314.

MÉTAYER (Pierre). Imprimeur du Parlement, imprime l'arrêt du 3 janvier 1615, arrêté, IV, 214, note 1.

Métiers. V. Corporations.

Métivier (Pierre de). Député de Guyenne. Son journal des États de 1588 brûlé en 1871, III, 376, note 2.

MILICES NATIONALES. — Créées dans certaines villes. — Donnent naissance au quet, II, 420, note 1.

Militaire (Administration). V. Administration militaire.

Mines. — Sur le vœu du tiers, leur exploitation est encouragée, V, 72, 73.

MINEURS. — Précautions prises contre les tuteurs. — Mis sous la protection du ministère public, II, 321. En cas de dol, requête civile, III, 233. Action en rescision contre le tuteur, V, 4. Prescription de dix ans, 5, 12. Répétition des sommes perdues au jeu, V, 14.

Ministère public. — Son origine précise inconnue; serment en 1355, I, 124 et note 1. — Son irresponsabilité, 209 et note 2. II, 312, 313. Accroissement de son influence, 312. V. Procureurs du roi. — Défenseur du tiers état, 405 et note 1. — Protecteur des mineurs, 321. Action d'office, action domaniale, III, 201. Confondu à l'origine avec le barreau, 194, 235. Information d'office contre les abus seigneuriaux, V, 80. V. Action publique. Minorité. — Son terme variable suivant les coutumes, 25 ans.

20 ans, V, 5.

MIRAMBEAU (Seigneur de). — Député de la noblesse de Saintonge en 1576, III, 24. Proteste contre la déclaration de guerre: demande acte de son opposition, III, 28.

Minon (Charles), 1569-1628, évêque d'Angers; son discours au nom du clergé, IV, 210.

Miron (François), neveu du précédent. — Prévôt des marchands sous Henri IV, s'occupe des embellissements de Paris, mort en 1609, IV, 180, note 1.

Minon (Robert), prevôt des marchands, frère du précèdent, président du tiers aux États de 1614, IV, 180. Cité, 196, 200, 203. — Répond au cardinal du Perron, 207. — Explique au roi le retard des cahiers, 211. — Reçoit les ordres du roi, 215. — Enlève le vote du tiers, 217. — Court au Louvre porter le résultat, 217. — Communique les états de finance, 221. — Devenu l'organe du pouvoir auprès des États, 230. — Orateur du tiers à la séance de clôture, 242. — Accuse la noblesse, 243. — Parle des souffrances du peuple, 244. — Fait appel au pouvoir absolu pour le défendre, 245. Refuse de demander le droit de sièger. 246, 247. — Appelé pour la dernière fois au Louvre, 24 mars. 249.

Miron, conseiller au Parlement de Rouen, envoyé au Parlement de Paris, mars 1649, V, 278, note 1.

Missery (M. de), président de la noblesse en 1576, III, 51, 55. Mohatra. — Sorte de marché à terme interdit, II, 330, III, 259.

Molé (Édouard) (1558-1614). — Contraint en 1589 d'accepter le poste de procureur général. — Ennemi des factieux. — Envoyé par le parlement auprès du duc de Mayenne pour le prier de traiter, IV, 71 et note 1. Il proteste contre les propositions de Philippe II communiquées aux États de la Ligue (28 mai 1593), 86.

Mole (Mathieu), procureur général au parlement, chargé de présenter aux notables (1617) les propositions du roi, IV, 258. Édit de juillet 1618, 271. Son discours en 1626, 281. Chargé de présenter aux notables (1626) les propositions, 282, note 2. Étudie les compagnies commerciales, V, 70, note 3.

Monastères. V. Couvents, Chefs d'ordre, Discipline, Évêques. Monéage. — Aide payée au duc de Normandie, au xive siècle, pour obtenir qu'il ne fasse pas changer la monnaie, I, 152.

Monluc (Jean de) (1508-1579). — Évêque de Valence. — Accusé d'entretenir des relations avec les calvinistes. Son discours à l'assemblée des notables de Fontainebleau (1560), II, 165.

Monnairs. — Cause de la convocation des députés en 1313. I, 25. En 1317, 28. En 1321, 29. En 1329 et 1333, 30. En 1343, 31. Leur avilissement successif, 36. Le roi Jean et le dauphin Charles les affaiblissent encore, 49, 60. — Elles sont altérées par les États eux-mêmes (fév. 1358), 73. Sous Philippe de Valois et le roi Jean, le désordre des monnaies arrive à son comble. Nature des opérations frauduleuses de la royauté, 149, 150. Corporations des monnayeurs. Différences. Trouble profond dans les transactions causé par l'instabilité de la monnaie, 150 et note 2. Désenses de compter autrement qu'à sols et à livres, 151, 152, note 1. Les variations provoquent les spéculations des magistrats et des officiers, 118. Certaines provinces rachètent movennant une aide le monéage. La perturbation des monnaies indigne également les trois ordres. Doléances du tiers état en 1355, 152. Le roi s'engage à faire une bonne monnaie (Ord. du 30 déc. 1355), 153 et note 3. Les surintendants élus sont chargés de contrôler les monnaies. - Promesse du roi. - Serment de ses grands officiers, 154. — Amnistie accordée à tous ceux qui avaient contrevenu aux ordonnances sur les monnaies. Suppression des coupeurs de monnaies, 155. Exécution de l'ordonnance: le roi Jean fait frapper une bonne monnaie (janv. 1356), 156. Influence directe des députés sur les décisions royales, 157. Nouvelle altération des monnaies dès le mois d'août 1356, 158. Irritation des députés en mars 1357. Ils obtiennent pour un an le droit de réglementer les monnaies, 159. Ils ordonnent eux-mêmes l'émission d'une monnaie affaiblie (fév. 1358). Pro,

bité plus scrupuleuse des États de Compiègne, I, 160, Nouv. avilissement des monnaies (mai 1359). Le dauphin s'en excuse, 160. Réaction définitive contre ces désordres. Elle coïncide avec le retour du roi, 161. Institution de deux réformateurs généraux sur le fait des monnaies. Ordonnance qui élève le marc à cinq livres. Il se maintient à ce taux pendant tout le règne de Charles V, 162. Tableau du prix du marc d'argent, indiquant la variation des monnaies dans la seconde moitié du xive siècle, 163. Stabilité de la monnaie durant le règne de Charles V. Le traité de paix de Brétigny assure la fixité absolue du titre, 197. Démonétisation des pièces d'argent sous Charles VI. Les États de 1426 votent des impôts considérables sur la promesse d'une bonne monnaie, 286, 287. Charles VII recourt, au début de son règne, à l'affaiblissement des monnaies, 292. Relevées en 1421, 293. En 1423, 294. En 1428, 304. Monnaies en 1484. II. 102. Évaluation des pièces étrangères, 103.

Monnairs (Chambre des). Fixe le tarif d'évaluation des mon-

naies, II, 103.

Monnayeuns (Corporation des). — Puissante sous le roi Jean, et protégée par de nombreux privilèges, I, 150, 151.

Monopoles (Abolition des). V. Commerce.

MONTAIGNE (Michel de) (1533-1592). — Assiste aux États de Blois (1588), mais non en qualité de député, III, 374, note 3. Son opinion sur les prodigalités royales, 295.

Montaigne (Raymond de). — Lieutenant général de la sénéchaussée de Saintonge, expose en 1614 la misère du peuple devant le roi, IV, 199.

Montargis (Bailli de). — Reçoit des lettres de Charles VIII sur la rédaction des coutumes du Lorris, II, 58.

Montbazon (Hercules de Rohan, duc de). — Nommé président de l'assemblée de Rouen (1617), IV, 257.

Mont-de-Piété. — Proposé en 1614 par la noblesse, refusé par le tiers, IV, 224.

MONTES (M. de). — Député du Dauphiné aux États de Blois (1588). — Réclame des renforts pour cette province, III, 391.

MONTHOLON (François de). — Nommé garde des sceaux par Henri III (1588), III, 375. Son discours à l'ouverture des États de Blois, 386. — Envoyé en députation par le roi pour demander des subsides, 423. Son discours sur la longueur des procèdures, IV, 34. Sur la fréquence des duels, IV, 38.

Montlucon. Les États s'y réunissent, avril 1426, I, 299, note!.

en déc. 1426, 300.

Montmorency (Guillaume, sire de). — Député aux États de Tours. — Nommé par l'ancien conseil membre du conseil du roi, II, 15.

Montmorency (Anne de). - Connétable de France. - La noblesse

se groupe autour de lui, II, 160. Il assiste à l'assemblée des notables de Fontainebleau, 163. Sa lettre au prince de Condé, 168, note 2. — Fait partie du triumvirat, avec le duc de Guise et le maréchal de Saint-André, 203. Négocie le contrat du clergé, octobre 1561, II, 390.

MONTMORENCY (François, duc de), maréchal de France, envoyé au Parlement, janvier 1562, II, 253, note 2.

Montmorercy (Henri, duc de). — Fils du précédent. — Porte le nom de maréchal de Damville. Les États de Blois lui envoient une ambassade, III, 31. Ambassadeurs choisis, 32, note 1. Il les reçoit avec de grandes démonstrations d'amitié. Tableau qu'il leur trace de la situation du Languedoc, 75, 76. — Connétable sous Henri IV. Mort en 1614, V, 100.

MONTMORENCY (Henri de) (1595-1633). — Amiral de France en 1612. Son projet pour surveiller les côtes de l'Océan, V, 67.

MONTMORENCY-BOUTEVILLE (Louis de). Saisit les États de 1614 d'une proposition relative au rétablissement de la religion catholique dans le Béarn, IV, 389.

MONTMORENCY-BOUTEVILLE (François de), fils du précédent. — Avait eu vingt et un duels. Se bat en 1627, place Royale. Condamné à mort. Exécuté, V, 97, 98.

MONTMORIN (M. de). — Envoyé en ambassade au prince de Condé (1576), III, 32, note 1.

MONTPELLIER. — Assemblée en 1303, V, 244, note 2. Les États du Languedoc s'y réunissent en mai 1424, 1, 296.

Montpensier (Louis II de Bourbon, duc de) (1513-1582). --Chargé par Henri III d'une mission auprès du roi de Navarre,
III, 71 et note 2. Discours qu'il prononce aux États de Blois
(28 févr. 1577) au retour de son voyage, 78. Il conjure les
députés de demander la paix, 79. Présente au roi la requête
pacifique de la noblesse, III, 81, 82.

MONTPENSIER (Henri de Bourbon, duc de) (1563-1608). — Préside une des trois chambres de l'Assemblée des notables de Rouen (1596), IV, 116.

MOREAU (Raoul). — Trésorier de l'épargne en 1560. Fait un état des recettes et dépenses, II, 366.

Mornay (Philippe du Plessis-). — S'occupe activement des élections de 1576; il est nommé par l'accord des catholiques et des huguenots, III, 10, 11. Fait partie de l'assemblée des notables en 1617; son opinion sur les résultats de la session, IV, 269, note 1. Le Français cesse difficilement d'être soldat, III, 340.

MORNAY (Mme du Plessis-). — Son opinion sur le but de la Ligue, au moment de la convocation des États de Blois, III, 10, 11. note 1.

Morosini. — Cardinal légat du saint-siège en 1588, IV, 5. — Sollicite la réception du concile, 5.

Mortier (M. du). — Président du tiers aux États de 1558. —

Répond au roi, II, 154.

Morviller (Jean de) (1506-1577), évêque d'Orléans, garde des sceaux. — Fait partie du conseil du roi (24 janvier 1577), III, 50, note 1. — Obtient du clergé un nouvel examen de sa proposition d'entretenir cinq mille hommes, 54. Sa démarche auprès de la noblesse, III, 55. Sa démarche auprès du tiers n'obtient pas de succès, 57. — Se rend de nouveau au sein des États pour y exposer les volontés du roi, 72. Sa lettre sur l'examen des finances, 283, note 1.

Motifs des arrèts et jugements. — Demandés par la noblesse aux États d'Orléans, II, 303. La faculté de motiver laissée à la religion des juges, 303. En 1614, le tiers demande qu'ils soient donnés sur les points de droit, IV, 466, V, 20.

Moulins (Ordonnance de). — 1566, II, 214. Son exécution demandée en 1576, III, 270.

MOUTURE (droit de). — Plaintes du tiers en 1614. Nécessité du titre, V, 80, 81.

MOYNIER. Av. gén. au Parlement de Provence, demande au chancelier la codification, V, 20, note 1.

MUNICIPALE (Administration). — Le pouvoir royal tente de la restreindre, II, 360. Vœux contraires du tiers: échevins élus, V. 245 et note 1, II, 361. Justice élective, 362. Embellissement des villes, 363. Saillies; alignement, 363. Construction des façades, 364; assainissement; métiers infects logés hors les villes, 361. Octrois, IV, 50. — En 1614. Élection doit remplacer vénalité, V, 28. Extension des usages de Paris, délibération des corps de ville, 28, 29. Juridiction de police, 29. Impositions, 29, 30. Droit pour les villes de s'imposer elles-mêmes, 30. N. veut empêcher T. de voter seul l'impôt, IV, 311.

## N

NANTES (Édit de), rendu en avril 1598, IV, 381. — Contient deux parties d'inégale valeur : tolérance religieuse et droits politiques, 383. Surprise des catholiques, id. Silence du clergé, 384.

NASSAU (Guillaume de), dit le Taciturne, prince d'Orange. — Mis au ban de l'Europe par Philippe II, assassiné en 1584, IV, 368.

NATURALISATION. — Ne peut être accordée à un prélat, III, 108. — En 1576, ses abus. — Après dix ans de séjour, 249. Doléances infructueuses, 249, 250. — Des ouvriers étrangers depuis trois ans en France, IV, 158.

Nemours (Charles-Emmanuel de Savoie, duc de). — Frère

utérin du duc de Guise. — Prétendant à la couronne de France (janv. 1593), IV, 73.

NESLE (Jean de). — Chancelier de Guyenne. — Son discours aux États Généraux (1413), I, 243.

Neufville (Antoine de). V. Magnac.

Neufville (Nicolas de). V. Villeroy.

NEUTLLY (Le président de). — Député aux États de Blois (1588). — S'occupe de la question financière. Chargé de porter à la connaissance du roi l'inexactitude des états fournis aux députés. Mandé par la reine mère, III, 399. Arrêté par ordre du roi (23 déc.), 420.

Nevers (Duc de). — Président de la noblesse aux États de 1558. — Répond au roi, II, 154.

NEVERS (Louis de Gonzague, duc de). — Acharné contre les huguenots. Ses Mémoires, III, 30 et note. Son avis dans le conseil du roi (24 janvier 1577) : il se prononce pour la guerre contre les protestants, 50. Envoyé vers l'assemblée de la noblesse, il la fait consentir à servir pendant six mois, 54, 55. Catherine s'efforce de l'écarter, III, 78, note 2. Ses efforts pour amener les députés du Nivernais à voter des subsides, 82. — Commande l'armée de Poitou et de Guyenne, 414, note 1. Son journal cité, III, 12, 17, note 6, 25, 38, 48, 50, 51, 54, 57, 78, 82, 83.

NICOLAI (Antoine de). — Premier président de la Chambre des comptes. — Se rend de la part du roi aux États de Blois (1576). — Fait un sombre tableau de la situation financière, III, 32. — Assiste au conseil du roi (24 janv. 1577), 50. — Remet à la commission du clergé les documents. 298.

Noblesse. — Condition de son exemption des aides, I, 314. Détourne à son profit l'impôt royal, 323. Privée du droit de lever un impôt sans le congé du roi, 324. S'oppose à la création de l'armée et à l'établissement de la taille permanente sous Charles VII. La Praguerie. Remontrances de l'assemblée de Nevers (1441), I, 327, 328. Abaissement de la noblesse sous Louis XI, 345. Réaction contre la politique de ce prince, 348. Causes de la brièveté du cahier de la noblesse aux Etats de Tours (1484), II, 109. Elle se plaint des charges que fait peser sur elle le service militaire. Son appauvrissement. Elle obtient l'abolition du service gratuit, 110. - Demande le droit de réunir ses vassaux sans l'intermédiaire du bailli royal. Cette requête ne lui est pas accordée, 110, 111. Elle obtient la franchise du droit de chasse. Défense aux veneurs du roi de chasser dans les forêts et domaines des gentilshommes, 111, 112. Les nobles cherchent à reconquérir leur fortune territoriale. Faculté de rachat malgré les péremptions, II, 113. V. Retrait féodal. Ils s'efforcent avant tout de se rapprocher de

la personne du roi. Sollicitent le commandement des forteresses, II, 114. Charles VIII, au moment de la guerre d'Italie, leur donne satisfaction. La situation de la noblesse se modifie : de noblesse féodale elle devient noblesse militaire, 114, 115.

Aux Etats d'Orléans. Situation de la noblesse en 1560. Elle s'efforce de résister au courant qui l'éloigne sans cesse du passé, 401. Accusations portées contre elle par le tiers état. Les corvées et droits seigneuriaux sont l'objet de ces doléances. 402. Le clergé s'en plaint également. Ils obtiennent la vérification des droits seigneuriaux, 403. Violences personnelles des seigneurs. Mariages forcés. Affranchissement du vassal demandé par les députés, 404. L'ordonnance d'Orléans met sous la protection des juges royaux tous ceux qui sont opprimés par la noblesse, 405. La justice protectrice des droits du tiers étal, 406. Attaques des seigneurs contre la propriété privée. — Ils sont rendus civilement responsables, 407. La noblesse défend ses privilèges, 408. V. Chasse (Droit de). Son ignorance est une des causes de ses violences, 411. Le tiers état supplie le roi de faire instruire les gentilshommes, 411. Il obtient que l'instruction soit donnée aux pages du roi et aux pages des seigneurs. Les gentilshommes briguent les charges de cour. 412. Pour multiplier les faveurs, ils critiquent vivement le cumul des charges. Vives attaques de la noblesse contre les usurpations de titres, 413. Le tiers état se joint à elle pour demander une revision. Il obtient que les usurpateurs soient frappés d'une amende, 414. Professions interdites aux nobles. Leurs efforts pour reconstituer leur fortune, 415. Rachat des biens vendus. Le chancelier refuse de modifier les conventions privés, 416. Ce que le tiers état veut laisser aux seigneurs, 417. Situation de la noblesse à la fin des États d'Orléans, 417, 418. Fondations d'hôpital, 349,

Aux États de 1576, elle prétend que le vrai tiers état est le peuple du plat pays, III, 35, note 2. Son irritation contre les gens de finance, 37. Elle commence une enquête, note 2. Elle offre de servir le roi, 54. Craint un soulèvement populaire, 65, note 2. Projette une organisation militaire, id., III, 319, sa situation, 319, 320. Rapports avec le pouvoir royal, 320. Privilèges, anoblissements, vénalité, 320, syndics, 322. Elle se tourne vers les charges publiques, 322, 323. — Absorbe les fonctions militaires, 323. Les nobles à la cour, 324. Cumul des charges, 326. Rapports des seigneurs avec leurs vassaux, 327. Droits féodaux: titre, 327, 328. Usurpation des propriétés, 329. Abus, prises, 330. Inviolabilité du domicile, 331. Villages ravagés, 331, 322. Arbitrages forcés, 333. Mariages forcés, 333. Duels, 335. Chasse, 336.

Aux États de 1588, IV, 58. Rapports avec le roi. Privilèges;

usurpation de noblesse, IV, 58. Fonctions publiques souhaitées, 59; gouverneur, armée, 60. Rapports des seigneurs avec leurs vassaux: droits seigneuriaux, résistance, 61. Violences avouées par les nobles, 62.

En 1597. Anoblissements, 163, 164, privilèges, 164. Monopole des fonctions publiques, 166. Pages, 166, 167. Inaction et ambition, 167. Démolition des forteresses, 168.

En 1614. Sa haine contre les gens de justice, IV, 187. Premier conflit avec le tiers à l'occasion du langage de Savaron, 190. Son indignation contre la fraternité des ordres. Discours de Senecey, 193, 194. Syndics triennaux élus, 311. Ses vues sur le conseil, 452, 453. Ses vœux en 1614, V, 74. Divisée en deux groupes, 75. Privilèges nobiliaires. Confirmation, 75. Usurpations, syndics, 75, 76. Abus des anoblissements, 76, 77. Titres honorifiques, 77. Situation politique de la noblesse, 78. Rapports des seigneurs avec leurs vassaux, 79. Abus de pouvoir, 79. Droits seigneuriaux, 80. Mariages forcés, 81. Aides du seigneur, 81. Seigneurs faisant opprimer leurs vassaux par les gens de guerre, V, 82. Rapports avec le roi, 83. Monopole de certaines fonctions, 83. Sa pauvreté, 84. Veut relever les baillis, 85. Pages, collèges militaires, 86. Droit de faire le commerce, 88. Esprit d'indépendance, 89. Rasement des forteresses, 90, 91. Ses alarmes, 93, note 1. Défense des amas d'armes, 94. Duels, 94 et suiv. Sévérité de Richelieu, 97. En 1626 : cahier présenté au roi, IV, 290, 291. Ambition de la poblesse, 291. — Voudrait se transformer en une vaste hiérarchie militaire, 291. Résumé général, V, 213. Sous Charles VI, aux États de Tours, 214. -Au xvie siècle, 214. Son ambition, 214, 215. Henri IV et Richelieu, 215, 216. Sa tentative pour réunir les États en 1651, V. 278 et suiv. Ses assemblées, 279 à 285. Sa responsabilité dans l'insuccès des États. Résumé de son attitude, 222, 223.

NOBLESSE (Élections de la). Siège aux premiers États sans élection, V, 243. Premières élections en 1356, 246, 247. Mandat commun avec les deux autres ordres en 1483, 250, 251. Convocation royale, 254. Assemblée de bailliage, 260.

Noblesse (Ses rapports avec la justice). — Les baillis chargés de faire exécuter par les nobles les ordonnances du roi, I, 106. Elle se plaint en 1355 des empiétements de la justice, 106, 107. — Proteste contre les maîtres des eaux et forêts, 107, Toute immixtion dans la justice royale interdite, II, 39. Déclin de l'autorité des baillis, 49. — Perd son influence judiciaire, 50. — Aux États d'Orléans, participe à l'élection des baillis, sénéchaux et prévôts, 270. Défense aux juges de recevoir des gages des seigneurs, 274. Tout don interdit, sauf gibier, 275. — Met son droit de justice sur la même ligne que celui du roi, 286, 287. — Entendait constituer une juridiction pour chaque ordre, 29°

— Résiste à l'exécution des arrêts, II, 310, 311. — Inquiète de la procédure secrète, 313. Son attitude vis-à-vis du clergé à Orléans, 228, 255 et suiv. Ses projets touchant la justice, 356. Résistance des seigneurs à l'exécution des arrêts, III, 231, IV, 467, 468. — Défend la succession coutumière, édit des mères, III, 251, 252. Effort en faveur des baillis. — Veut trois ordres de juridiction, IV, 32, 33, et le tiers des charges après l'abolition de la vénalité, IV, 421. — Défend la juridiction du conseil du roi, 452. Elle se plaint de la résistance des magistrats aux arrêts de justice, 468, 469.

Now. — Défense de substituer le nom de terre au nom de famille, V, 77, notes. Ordonn. conforme, 77. — Des bâtards, 78. V. Usurpations de noblesse.

Nonce. — Les notables (1626) veulent lui interdire toute communication avec les sujets du roi, IV, 287.

NORMANDIE (Duché de). — Donné à titre héréditaire au duc de Berry par le traité de Conflans, I, 332. — Repris par Louis XI (21 janvier 1467), 333.

Normandie (Province de). — Charte aux Normands en 1337. I, 30, note 4. Confirmée en 1351, 32, 33. Accordée au duc de Berry, 1465, I, 332. Reprise par Louis XI, déclarée inséparable. 1467, 333. Disc. du chancelier en 1468, 336. Importance et revenu de cette province, 337. Proposition d'inaliénabilité, 338. Ses députés la demandent, 339. Les États la déclarent inséparable, 340, 341. Ses députés réclament à Tours le rétablissement de l'échiquier, II, 53. Il est rétabli par Louis XII, et pourvu de magistrats capables d'appliquer la coutume, 53. Rédaction de sa coutume de 1577 à 1581, III, 267, 268, 269, IV, 39, 40, notes. Résistance de Rouen en 1649, V, 275. Soulèvement général, 277.

Normandie. — V. États de Normandie, Parlement de Normandie, Coutumes de Normandie.

Notables (Assemblées de). — Réunie à Paris en novembre 1380, I, 229. Objet de cette assemblée, 231. Autre réunion de notables à Paris (1381). Ils accordent un droit de douze deniers sur toutes les marchandises, 232, 233. Assemblée des notables à Compiègne (15 avril 1382.) Les députés refusent de voter l'aide. 234, 235. Assemblée tenue à Paris en juillet 1411. L'Université y est appelée. Discours hardi du chancelier de Notre-Dame, 240, 241.

Assemblée de Fontainebleau (20 août 1560). Les notables sont choisis avec soin par les Guise, II, 162. Première séance (21 août). Discours du roi. Discours de la reine mère. Discours du chancelier. Rapports du duc de Guise et du cardinal de Lorraine sur l'administration, 163. Séance du 23. L'amiral de Coligny présente au roi une requête des protestants de Nor-

mandie, II, 164. On reprend la délibération. Discours de Jean de Monluc, évêque de Valence; de Charles de Marillac, archevêque de Vienne, 165. Ce dernier trace le programme des catholiques mécontents. Il est fort désagréable aux Guise, 166. L'amiral de Coligny exprime les mêmes idées avec plus de véhémence. Réponse violente du duc de Guise. Le cardinal de Lorraine est forcé de se montrer modéré, 167. L'assemblée est unanimement favorable à une convocation d'États Généraux, 168. Caractère de cette assemblée, 169.

Assemblée des notables à Rouen, 1596. Impossibilité où se trouve Henri IV de réunir les États à son avènement. A la paix, il sent la nécessité de rétablir l'ordre dans les finances, IV. 109. Il présère aux États Généraux une assemblée de notables. Il les convoque à Compiègne pour le 31 août, 110. Trace le programme des délibérations futures. Rejette sur la prolongation de la guerre civile l'impossibilité de réunir les États Généraux, 111. - Reconnaît aux notables les mêmes droits qu'aux députés des États, en matière de finances, 111. - Fait appel à la noblesse pour s'opposer aux Espagnols; au clergé et au tiers état pour avoir les ressources nécessaires à la guerre. - Promet de nombreuses réformes, 112. Se soumet d'avance aux décisions des notables. - Renonce au droit de désigner luimême les notables. - Laisse leur nomination à chaque compagnie. Élections libres des députés. Henri fixe à Rouen le lieu de leur réunion, 113. Il s'établit lui-même dans cette ville dès le 14 octobre (1596). Composition de l'assemblée. Séance d'ouverture (4 novembre), 114. Discours du roi (texte exact), 114. 145. Le chancelier Philippe de Chiverny expose longuement la situation du royaume, 115, 116. Le roi commande à Sully de communiquer aux notables tous les documents. Division en trois chambres. Commencement des travaux de l'assemblée (8 novembre). Les notables consacrent tous leurs soins aux affaires financières, 116. Ils établissent sous le nom de pancarte une taxe d'un sol pour livre sur les marchandises. Limitent sa durée à trois ans. Exigent la promesse de la réunion d'une nouvelle assemblée après ce délai. Leur cahier de doléances sous le titre d'avis au roi, 117. Ils veulent mettre l'administration royale en tutelle. Division des dépenses : dépenses variables, dépenses fixes, 118. Ils demandent la création, sous le nom de Conseil de raison, d'une commission suprême chargée de percevoir les impôts, 119. Le projet est soumis au roi (26 janvier). Tous les membres de son conseil l'engagent à le rejeter. Sully lui conseille de tenter l'epreuve, 120. Démarche de Henri IV pour faire renoncer l'assemblée à sa proposition. Il se décide à l'accepter. Constitution du conseil de raison (28 janvier). Les notables se séparent (29 janvier), 121, Travau

du Conseil de raison; ses embarras, 122, leur échec, 123. Résultats de l'assemblée de Rouen, 124, 125 et suiv. V. Conseil de raison.

Assemblée des notables à Rouen (1617), IV, 253. Première pensée due à Luynes, 254. Lettres de convocation (4 octobre), 254, 255. Objet de l'assemblée, 255. Sa composition, 256. Séance d'ouverture, dispute de préséance, 257. Modes d'opiner, séance quotidiennes, 258. Propositions du roi, affaires ecclésiastiques, 259. Justice, 260. Économies, 261. Armée, 262. Forteresses, 262. Sécurité des mers; commerce; pensions, 263. Conseil du roi, 263, 264. Ministres, rôle des princes dans le conseil, 264. Conseil d'État et des finances, 265. Compétence, 266. Conseil privé, 267. Conseil de guerre, 268. Remise au roi des réponses, 26 décembre. Les notables reviennent à Paris. Dernière réunion des notables, 29 janvier 1618, 269. Mécontentement de ceux qu'atteignent les réformes, 270.

Assemblée des notables à Fontainebleau (septembre 1625), IV, 274. Consultée au sujet des affaires de la Valteline, 274, note 2.

Assemblée des notables à Paris (1626), IV, 273. Ministère de Richelieu, 273, 274. Convocation due à Richelieu, 274. Séance d'ouverture, 2 décembre, 275. Discours de Marillac, 276; économies, 276. Commerce et marine, 277. Armée, 278. Concussions et rébellions, 279. Discours de Schomberg, 279. Discours de Richelieu, 279, 280, 281. Économies, finances, 280, 281. Discours du premier président. Première séance, 7 décembre, 282. Forme des délibérations, 282, 283. Vote par tête, propositions financières, démolition des forteresses, 284, 285. Richelieu apporte quinze propositions; mesures contre les rébellions, 280. Ambassadeurs, 287. Affaire du nonce, 288. Finance, justice, circulation des grains, 289. Commerce, marine, armée, 289. 290. Cahier particulier de la noblesse, 291. Séance de clôture, 24 février 1627, 292.

NOTAIRES. — Leurs attributions en 1539; augmentation de leur nombre, II, 327. Doléances en 1560. Réformes, signature des actes par les parties. Résistance des notaires de Lyon, opposition du parlement, 327. Gardes-notes supprimés en 1576, Ill. 208, note 1. — du Châtelet dispensés de faire signer les actes, 256. Suppression de l'exemption en 1576, obligation générale de la signature, 256. Régistre des minutes cotés et parafés par le juge royal, 258. Conservation des minutes, IV, 37. Font les inventaires à la place des juges, V, 6. Réduction de leur tarif, 9. Contrats de mariage, 9.

0

O (M. d'). — Propose d'assembler la noblesse dans chaque province pour délibérer sur les demandes du roi, 1577, III, 54, 55. Envoyé en députation vers les États pour leur demander des subsides (31 décembre 1588), III, 423.

Obligations. — Leur forme extérieure fixée en 1560, II, 327. Signature des parties, 327. Doivent être revêtues de la signature, III, 256. Signature des témoins, demeure. Date et heure, 257, 258. — Sous seing privé inconnues au moyen âge; apparaissent au xvº siècle, V, 8, 9. — Des laboureurs vis-à-vis des gentilshommes, nulles, 81, 82. V. Notaires.

OCTROI (Libre). — Substitué aux tailles par les États de Tours (1484), II, 74, 75.

OCTROIS. — Le tiers aux États d'Orléans (1560) reconnaît leur nécessité, II, 944. Revenu des villes en 1614, V, 30.

OFFICES. — Leur nombre multiplié sans mesure sous Louis XI, II, 28, 31. Leur multiplication sous François Ier et Henri II, 281. Doléances des États d'Orléans, 281 à 285. Promesses d'extinction, id. — Alternatifs attaqués en 1576, III, 208, note 1. Multiplication des édits bursaux, IV, 29, 30. Suppression des — créés depuis 1576, 30. Suppression sous Henri IV, 151. Surséances des créations d' — (T. 1614), IV, 186. Suppression des offices; projet de Beaufort, 226. Refus du tiers, 227. V. Vénalité des offices, Pluralité des offices, Juridictions.

OFFICES DE FINANCE. — Se multiplient sous Henri II. Offices alternatifs. Les États d'Orléans (1560) obtiennent des suppressions, II, 370.

OFFICES MILITAIRES. — Appartiennent de droit à la noblesse, III, 323. Le tiers veut les réserver aux nobles, IV, 60. Vœu en 1597 (N.), 166. En 1614, V, 83. — En 1588, protestation contre leur vénalité, IV, 64. Mêmes doléances en 1614, V, 102. Retraite des militaires âgés, 103.

Officialité. V. Juridictions ecclésiastiques.

ORDONNANCES. — Sont les avant-coureurs de l'unité législative, II, 61. — Sont mal publiées, 61, 62. Les États de Tours demandent une lecture publique annuelle; Louis XII l'accorde; registres publics, id. Leur codification demandée en 1560, 334, 335. — En 1576, III, 87. Ord. de Blois rédigée en 1579, 91. Colection des Ord., 269. Leur stricte exécution, 270. Leur exécution demandée en 1597 par les notables, IV, 131. Compilation officielle (T. 1614), V, 18, 19.

ORDONNANCES de Jean et de Charles V, I, 217.

ORDONNANCE DU 28 DÉCEMBRE 1355, I, 39. — Analyse de

dispositions, 83 et suiv. Sa publication confiée au tiers état, 125. Sa lecture annuelle demandée aux États de Tours; accordée en 1498, II, 61, 62.

ORDONNANCE DE MARS 1356, I, 65, 66. — Analyse de ses dispositions, 85 et suiv.

ORDONNANCE DE COMPIÈGNE (14 mai 1358). — Analyse de ses dispositions, I, 124, 138, 160.

ORDONNANCES de janvier et de mars 1381. — Elles abolissent les impôts, tout en réservant le droit sur les marchandises, 1, 231, 232.

ORDONNANCE DE 1413 (25 mai). — Ses divisions. Examen des institutions qu'elle réforme, I, 259, 278. Esprit général de cette ordonnance, 279. Sa révocation, 282.

ORDONNANCE DU 28 FÉVRIER 1436. — Rétablit les aides. Instructions sur la manière de les lever, I, 313. Exemptions, 314. Elle est le premier acte de la réorganisation financière accomplie par Charles VII, 314, 315.

ORDONNANCE D'OCTOBRE 1439, concernant l'armée et la taille permanente, I, 319 et suiv.

ORDONNANCES rendues sous Charles VIII et Louis XII, II, 128 à 135.

Ornonnance d'Orléans. — Datée de janvier 1560 (1561), 150 articles. Sa rédaction, II, 213, 214. — Rapprochée des cahiers de doléances (tableau), 431. Sa préparation, 335. Son observation réclamée en 1576, III, 270, prescrite en 1597, IV, 131, 134, 135.

ORDONNANCE DE ROUSSILLON, 1563. — 39 articles. Répond aux vœux des cahiers, fait partir l'année du 1er janvier, II, 214. Son observation réclamée en 1576, III, 270, prescrite en 1597, IV, 131, 134, 135.

ORDONNANCE DE MOULINS, 1566. — 86 articles, II, 214. Son observation réclamée en 1576, III, 270, prescrite en 1597, IV, 131, 134, 135.

ORDONNANCE DE BLOIS, mai 1579. — Sa rédaction, III, 91 et suiv. Sa conformité avec les cahiers, 91, 349. Elle est mal exécutée, 91. Ce qu'en dit Bernard en 1588, IV, 41, note 1. Son observation prescrite en 1597, IV, 131, 134, 135. Rapprochée des cahiers de doléances (tableau), III, 349.

ORDONNANCE DE JULLET 1618 (Projet d'). — En 243 articles, IV, 271, 300. Le roi y fait allusion, 424, note 2. Citée, 319, 322, 350, 362, 365, 388, 390, 391, 414, 415, 438, 441, 453.

ORDONNANCE DE 1629. — Rédigée après l'assemblée des notables sur les cahiers de 1614, IV, 300, 301. — Portée au parlement, lit de justice, résistance des magistrats, enregistrement forcé, le parlement refuse d'appliquer le code Michau, 301. — Comparée aux doléances des États et aux délibérations des notables (tableau), V, 117 à 136.

ORDRES. — Du Saint-Esprit; la noblesse demande qu'il soit relevé, V, 77. Aide due quand le seigneur était armé chevalier, 81. — De Saint-Louis, demandé par la noblesse en 1627, fondé par Richelieu en 1633, 104, 105.

Ordre entre créanciers. — Réglé sous Henri II; consignation de deniers, IV, 464.

Oresme (Nicolas). — Son traité des monnaies, I, 197, note 1. Organisation financière. - Influence croissante des finances au xive siècle, I, 131. Ordonnance de 1435 rétablissant les aides. 313. Elle est le premier acte de la réorganisation financière accomplie par Charles VII, 315. Jacques Cœur réorganise tous les services financiers (1433 à 1439), 315, 316. La création de l'armée rend nécessaire l'établissement de ressources permanentes. Unité de l'impôt. L'ordonnance de 1439 défend aux seigneurs d'entraver la perception de l'impôt royal ou d'ajouter à l'impôt demande par le roi, 321, 323. Défense d'imposer une aide sans la volonté du roi, 324. La taille royale devient permanente, 326. Caractère de cette révolution, 326, 327. Discussions sur les finances aux États de Tours (févr. 1484), 370 et suiv. Cahiers des États de Tours, II, 67 à 96. V. Administration financière, Impôt direct, Impôt indirect, Impôt (Chiffre de l'). Réorganisation financière aux États d'Orléans (1560), 369 à 373. Leur résultat à ce point de vue, 382. — Aux États de 1576, III, 281. Situation financière; accroissement des dettes, 282; comptabilité, 284; perception, 285; juridiction, 287; nature de l'impôt, 288; taxe sur les marchandises, 290; taxe unique sur les feux, 291; inégalité de l'impôt, 294; abus des dons et pensions, 295. Recettes en 1576, 298; dépenses, 299; initiative médiocre, résistance énergique, 301. - En 1614, V, 31. Perception de la taille, 36. Administration sinancière, 44. Comptabilité, 44. Résumé général : vœux des États, 203.

ORGANISATION JUDICIAIRE. — Sous le roi Jean, I, 92, 101 et suiv., 183. — Sous Charles V, 207 et suiv. — Sous Charles VI, 261 et suiv. — Aux États de Tours, II, 27. — Aux États d'Orléans, 265. Aux États de 1576, III, 179. — Aux États de 1588, IV, 26. — Aux États de 1614, IV, 417. Résumé général, V, 175. V. Justice, Juges, Vénalité.

ORGANISATION MILITAIRE. — Désordre en 1426, I, 300. — En 1430, 305, 306. Réformée par Charles V, I, 213. L'ordonnance d'octobre 1439 donne naissance à l'armée française. Elle réserve au roi le droit exclusif de lever les gens d'armes, 320. Restreint l'autorité des seigneurs; réglemente les garnisons, crée la responsabilité des capitaines, 321. L'unité de l'armée ainsi établie a pour conséquence la permanence de la taille, 322. Réorganisation de la cavalerie, 326, note 1. Discussion (fév. 1484), 369, 370. Organisation militaire aux États de Tours, II, 116 à

122. Les députés demandent que l'armée soit ramenée au chiffre auquel elle montait à la mort de Charles VII. Ils respectent cependant le principe de l'armée permanente. Leur discussion avec le connétable sur le chiffre de l'armée, 416, 417. Ils sont mécontents des exigences de ce dernier. Le chancelier s'efforce de calmer leur irritation, 118. Ils craignent une armée trop nombreuse. Leurs idées sur l'organisation militaire, 119. Leur but est d'empêcher le pouvoir d'augmenter le nombre des soudoyés, 120. Les princes ainsi que la noblesse sont favorables à un retour vers les armées féodales. Le tiers état veut faire triompher un système mixte, 120. Points de vue différents du roi, des seigneurs et du tiers état, 121. Les États d'Orléans (1560) négligent de modifier sérieusement l'organisation militaire, 368. Organisation militaire aux Etats d'Orléans, 419 à 425. Motifs qui détournent la royauté de créer une armée nationale. Opinion de Guichardin et de Michel Suriano, 419. Singulière composition des armées. Milices nationales organisées dans certaines villes. Elles donnent naissance au guet, 420 et note 1. Mauvaise conduite des gens de guerre. Le tiers état obtient que les capitaines soient déclarés responsables de leur compagnie, 421. Juridiction militaire, V. cet article. Mouvements de troupes. Fixation des étapes. 422. Payement exact de la solde, 422. Progrès de l'armée. Création des régiments par le duc de Guise, sous Henri II. La noblesse obtient que les gentilshommes seuls y soient admis, 423. Décadence du ban et de l'arrière-ban. Fixation des obligations de la noblesse, 424. Influence des Etats d'Orléans, 425. — En 1576, III, 338. Décadence de l'arrière-ban, id. Réduction de l'armée, 339. -En 1588, IV. 64. Protestation contre la vénalité des charges, 64. Les notables (1597) s'en rapportent à l'expérience de Henri IV, IV, 168. - En 1614, V, 99. Connétable supprime par Richelieu, 99, 100. Gouverneurs, 100. Règlement soumis aux notables, 101. Compagnies incomplètes, passe-volants, 102. Vénalité des charges militaires, 102. Grades, 103. Invalides, 103, 104. Ordre de Saint-Louis, 104. Payement de la solde, logement des soldats, 105. Hôpitaux militaires, 106. Richelieu veut 18 000 hommes de pied et 2000 chevaux; garnisons; régiment dans chaque ville, IV, 290. Résumé général, V, 217. Transformation de l'armée au xve siècle, 217, 218. L'armée au xvie siècle, 218, 219.

ORGEMONT (Pierre d'). — Chancelier de France en 1373. — L'un des rédacteurs des Grandes Chroniques, I, 37, note 1.

Oriolle (Pierre d'). V. Doriolle.

ORLEANAIS (Gouvernement de l'). — Ses bailliages en 1614. IV, 297, note 2.

Orlfans. — Assiégée en 1428, I, 303, délivrée, 305. Les États s'y réunissent en 1439, 316.

ORLEANS (Duc d'). — Frère du roi Jean. Président de la noblesse aux États Généraux du 17 octobre 1356, I, 46,

Orléans (Louis, duc d'). V. Louis XII.

Orléans (Gaston, duc d'). V. Gaston.

ORLEANS (Louis d'). — Ávocat du parlement, député du tiers aux États de Blois (1588). Arrêté par ordre du roi (23 déc.), III, 420.

Orléans (États Généraux d'). V. États Généraux d'Orléans.

Orléans (Ordonnance d'). V. Ordonnance d'Orléans.

Ormesson (Olivier Lefèvre d') (1525-1600). — Trésorier général de France. Sa probité est reconnue par ses contemporains, III, 283, note 1.

Ossat (Arnaud, cardinal d'). — Envoyé près du pape pour solliciter l'absolution du roi, IV, 327, note 5.

Oubliettes. V. Prisons.

## P

Pacification (Édits de). — De juillet (1560), II, 251, 252. — De Saint-Germain, 253. — D'Amboise, 1563, III, 152. — De Lonjumeau, 1568, 152. — De Chastenoy, mai 1576, 153. La noblesse le déclare aboli en 1576, III, 28. — De Poitiers, 1577, dû aux États de Blois, III, 155, note 1, IV, 13. Arrachés des registres publics, IV, 15. — De Poitiers, avril 1589, 378, 379. Déclaration de Saint-Cloud, août 1589, 379. — De Mantes, 1591, 380. — De Saint-Germain, 1594, 381. — De Nantes, avril 1598, 381 et suiv.

PAGES. — En 1560, le tiers demande qu'ils soient instruits aux frais du roi, II, 412. Éducation des fils des seigneurs conflée au roi, IV, 166. Augmentation de leur nombre (N. 1614), V, 86.

PAIR. — Vassaux réunis autour du seigneur pour rendre la justice, I, 102. Les vassaux du roi forment la cour des pairs. Elle ne connaît que des causes féodales, 103.

PAIRIE. — Conservation de ses prérogatives, V, 77.

PAIX (Droit de guerre et de). — Le roi Jean ne l'abandonne pas aux États Généraux, I, 173. Les États de Pontoise veulent l'enlever au prince, II, 225. Les députés de Blois (1576) le revendiquent également, III, 95. Appel aux États en cas de guerre (C. 1588), IV, 50. Résumé général, V, 144.

Paix (Traiteurs de). V. Traiteurs de paix.

PAMPHLETS. — Deux auteurs de libelle condamnés à mort en 1584 et 1586, IV, 408. Leur nombre de 1614 à 1624, IV, 407. Saisie, arrestation des imprimeurs, 407. Libelles diffamatoires assimilés par les notables, 1627, au crime de lèse-majesté, 408.

PANCARTE. — Taxe indirecte d'un sol pour livre sur les marchandises votées par l'assemblée des notables à Rouen (1596),

IV, 116, 117, 138. Exemption pour les fruits de la terre et la vente au détail. Égalité de cet impôt, 138. 139. Cet impôt combattu à outrance; 5 millions en prévision, 1 million en produit, 139. Supprimée en 1602, 149, 150. Rétablie en 1611, V, 31.

Pardon. V. Gráces.

PARENTÉS. — Abus dans le sein des parlements. Doléances des États de Tours, II, 37, note 1. — Doléances des États d'Orléans; ordonnance de Moulins, 272, 273. Multiplication des dispenses, qui sont annulées, III, 491. Appellent les évocations; renvois au parlement voisin, 496, 497. Causes de reproche des témoins, 239. Plaintes en 4588, IV, 27. Exécution des ordonnances en 4597, IV, 132. Doléances unanimes en 1614, 428, des notables en 1617, des États de Normandie. Ord. conforme, 428, 429. Suspicion légitime en 1614, 461.

PARIS. — Dépouillé de ses privilèges par Charles VI, I, 237. Abaissement de sa bourgeoisie. Il est livré à la plèbe pendant tout le règne de Charles VI, 238. Le roi leur demande 300 000 liv. en se plaignant des États, 4 mars 4577, III, 301, note 1. Écarté comme siège de l'assemblée par le souvenir des séditions, IV, 178. Favorables au pouvoir, les élections de 1614 font choisir Paris, 178. Assiste aux États comme à un spectacle, 204. Forme des élections de Paris, V, 264. — Au pouvoir des frondeurs, Paris est abandonné par la reine, 6 janv. 1649, V, 274. Ses élections en août et sept. 1651, 283.

Paris (États Généraux tenus à). V. États Généraux.

PARISIS DES ÉPICES. — Droit sur les procès. — Henri III propose sa suppression, III, 409, note 4.

PARLEMENT. — Son autorité naissante au xive siècle, I, 101. Le conseil du roi prend le nom de parlement; devient sédentaire à la fin du xur siècle, 105. Privilège de committimus, 109. - Surcharge de procès. - Reçoit les causes omisso medio, iii, 112. Abus, lenteurs. Mesures prises en 1356, 112, 113. Audience à l'heure du soleil levant. Une chambre de rapports, une chambre de plaidoirie. Ordre du rôle, 113. Les chambres se tiennent sans discontinuation, 113, note 1. Inconvénients de cette juridiction, éloignement des justiciables, cherté des enquêtes, 115. Le premier président spécule sur les monnaies, 118. Réformé par le conseil, 98. Sous Charles V, il est encombré, mesures prises pour décharger le rôle, 208, 209. Le droit d'appel sur les grands jours d'Anjou lui est réservé, 210. Sa corruption sous Charles VI, 244. Il refuse de se joindre à l'Université pour demander des réformes, 244, 245. Discours d'Eustache de Pavilly: ancienne grandeur du parlement, 251. Abus des parentés. 251, 252. Lecture en parlement de l'ordonnance, 26 mai 1413. 257, 258. — Est le centre de la réforme, 261. Enquête sur les candidats et élection des conseillers, I, 261. Revision annuelle de la liste, 262. Épuration prescrite en 1413. 262, 263. Gages à vie : leurs inconvénients. Les familles parlementaires envahissent les charges, 263. - Est divisé en trois sections, 263, 264. Commissions extraordinaires interdites, 264. Accumulation des affaires, suppression des vacations, 264, 265. Restriction des committimus, 265. - Son influence sur toute la hiérarchie judiciaire, 265. — Il nomme les juges subalternes, 265, 266. Juge les officiers de justice, 267. — Devient le principal agent de la centralisation, 267, 268. Son rôle et son avenir, 279, 280. Révocation de l'ordonnance au parlement, 5 septembre 1413, 283. Ses membres exemptés de l'aide votée en 1422, 293, note 3. -Siège à Poitiers jusqu'à la rentrée de Charles VII à Paris, 293. Chargé de veiller à l'abolition des guerres privées, 321. Souffre de la politique de Louis XI, 348, II, 27. Vénalité des offices sous ce prince. Mauvais choix des conseillers, 29. Élection demandée aux États de Tours, 32; apprend les nouvelles de Tours, 35; présente des candidats au roi de 1484 à 1490, 36; accordée en 1498, 37. Examen. Droit d'empêcher la réception d'un nouveau conseiller, 37. Ses membres ne peuvent accepter une charge d'un seigneur, 39. — Lutte contre le conseil à propos des évocations, 46. A propos des procès sur les collations d'offices, 46. 47. Grands jours tenus par lui, 54. — Doit les tenir chaque année dans son ressort, 52. V. Grands jours. - Avait voulu exercer le droit d'appel sur l'échiquier de Rouen, 53. Part qu'il prend à la rédaction des coutumes, 58, 59.

États d'Orléans. — Son influence s'accroît au xvie siècle, 416, 417. Présentation de candidats élus par la cour, 269, 270. Examen subi par les conseillers, 271, note 1, 272. Abus des parentés: incompatibilité réclamée, 272, 273. — Rendu semestre sous Henri II, 281. Ses remontrances contre les suppressions de juridiction, 284. Ses membres jouissent du privilège de committimus, 286. La noblesse veut une chambre spéciale pour les causes nobles, 293. La noblesse veut rendre ses membres triennaux et responsables, 294, 295. Ordre du rôle mal observé, 301. L'exécution de ses arrêts confiée aux juges locaux, 304. — Connaît en 1545 des propositions d'erreur, 305. Formes du nouveau débat, 305.

États de 1576. — Présentation des candidats, III, 185. Droit de s'opposer à la réception des indignes, 190. Les conseillers doivent résider, 192. Renvoi pour cause de parenté au parlement voisin, 196, 197. Récusation spontanée, 198. Justiciables trop éloignés du —, 209, 216. Adversaire des juges-consuls, 211, note 3. Réduction de ses membres, 212. Vœu en faveur de deux parlements, Poitou et Auvergne, 214. — Attaque les successions féodales, édit des mères, 251, 252. Vérification des édits,

droit de remontrance absolu pour tout édit, III, 270, 271, 279. Protestations contre les lettres de jussion, 271, 272. Rivalité du Parlement et des États, 99, 100, 271, 272.

États de 1588. — Divisé par tiers entre les ordres (N. 1588), IV, 32, 33. — Surchargé d'affaires, 33. — Devient le centre de la résistance patriotique aux prétentions espagnoles (1593), 94. - Craint une chambre de discipline ambulatoire, IV, 438, 439. - Jaloux des pouvoirs des maîtres des requêtes, 440. - Jaloux des présidiaux; mesures prises, 445. Rôle mal observé en 1614, 460. En cas de parenté, renvoi au parlement voisin, 461. Exécution des arrêts; envois de conseillers, 467. Résistance des seigneurs, 467, 468, et des magistrats, 468. — Défavorable aux substitutions, V, 8. Sa discipline, notables, 1617, IV, 260, 261. -Défend la Paulette : sa démarche le 4 janv. 1615, IV, 422, note i. En 1614, roulement; réduction, 449. Irritation du clergé, 449. — Condamne par contumace Bonneval, 249. Arrêt du 28 mars 1615. Remontrances. — Entre en lutte avec le pouvoir, IV, 249, note 2. - Devient le centre de l'irritation et de la deception publiques, 254. Ordonnance portée en un lit de justice, 15 janv. 1629. Résistance des magistrats. Enregistrement forcé. Il refuse d'appliquer le code Michau, 301. Comment son influence s'exercait dans le moindre village, V, 266.

En janv. 1649, il est maître de Paris, V. 274, 275. Traite à Rueil, 11 mars, 277. Consulté par le P. de Rouen, 278, note i. Le parlement supérieur aux Etats, id. Résumé général : le parlement et les États, V, 149. Influence du parlement sur la législation, 185 à 195.

Parlement (Affaires ecclésiastiques). — Sa résistance à l'amnistie religieuse; conférences pour la pacification, II, 251. Opinion modérée, opinion violente. Le système mixte consacré par l'édit de juillet ne satisfait personne, 252. - Récusé : contributions du clergé, III, 140. Ses empiétements : appels comme d'abus, 156, 157, 158. V. Appel comme d'abus. — De plus en plus sévère contre le théâtre, 162. Sa lutte contre la troupe italienne, 163, note 1. Ses efforts en 1598 pour atténuer l'édit de Nantes. IV, 383, 384. Multiplication des indults, IV, 321. Indultaires du - de Paris, 321. V. Indults. Conflit avec les juridictions ecclésiastiques, 353. Conseillers clercs, 354, 355. Rétablissement de leur nombre exact, 356. Lutte de compétence. — Enlève aux juges d'Eglise les procès civils, 356. Opinion de Richelieu sur ses empiétements, 364. — Rendu gallican par les luttes de compétence, 366. — Se fait l'âme de la réaction contre la Ligue, 367. — Condamne Ravaillac, 369, le livre de Mariana, 369. celui de Bellarmin, 370. Chambre de l'édit créée par l'édit de Nantes, 382. Suit avec passion la lutte du tiers contre le clergé, IV, 204. Arrêt du 2 janv. 1615 : les maximes gallicanes au-dessus de toute controverse, IV, 208. Effort pour la suppress. de l'arrêt, 208, 209. Le conseil évoque l'article et l'arrêt, 210, 211. Publicité donnée à l'arrêt, 213, 214. Sa lutte contre les Jésuites, IV, 403, 404.

Parlement de Bourgogne. — Préféré par le clergé à celui de Paris, III, 140. Renvoi : trois membres parents des parties, III, 198.

PARLEMENT DE BRETAGNE. — Préféré par le clergé de Paris, III, 140. Renvoi : trois membres parents des parties, III, 198. Enregistre l'édit sur la justice en mai 1598, IV, 131.

PARLEMENT DU DAUPHINÉ. — Ses plaintes au sujet des évocations, II, 45. Renvoi : trois membres parents des parties, III, 498. — Observe le droit écrit, V, 7. En conflit de préséance avec le P. de Bordeaux, IV, 275, note 2.

PARLEMENT DE GUYENNE. — Créé en 1462 avec les avantages de celui de Toulouse. — Doit tenir tous les deux ans les grands jours, II, 52. Renvoi : cinq membres parents des parties, III, 198. — Observe le droit écrit, V, 7. En conflit de préséance avec le P. de Grenoble, 1617, IV, 275, note 2.

PARLEMENT DE LANGUEDOC. — Créé en 1420. — Ses plaintes pressantes au sujet des évocations, II, 45. — Doit tenir tous les deux ans les grands jours, 52. Renvoi : cinq membres parents des parties, III, 198. Privilèges aux familles des conseillers morts de la peste, IV, 27, note 1. — Favorable aux substitutions, V, 8. S'échauffe en apprenant la lutte entre C. et T., 1614, IV, 376, note 5.

PARLEMENT DE NORMANDIE. — A l'origine se nomme Échiquier. — Rétabli en 1499 sur le vœu des États de Tours, II, 53. L'Échiquier prend en 1515 le titre de parlement de Normandie, 53. Préféré par le clergé à celui de Paris, III, 140. Renvoi : cinq membres parents des parties, 198. — Réduit au tiers les donations aux fondations ecclésiastiques, IV, 343. Épices taxées en nature par Groulart, IV, 435, note 1. Groulart, premier président. Brétignières, procureur général. V. ces noms. Sergents de Rouen refusent de signifier, 469. N'admet pas la prescription des procédures, IV, 461, note 1. Refuse en 1649 de recevoir le comte d'Harcourt, V, 275, note 2. Pense députer aux Etats de 1649, consulte le Parlement de Paris, 278, note 1.

PARLEMENT DE PROVENCE. — Renvoi : trois membres parents des parties, III, 198. Observe le droit écrit, V, 7.

Paroisses. — Election dans les —, V, 256.

Parties casuelles (Bureau des). — Pour la vente des offices. — Créé par François l'. Son abolition promise à Orléans, II, 267, 268.

PASQUIER (Étienne). — Avocat général à la chambre des comptes. — Se trouve à Blois pendant les États de 1588, I'

374, note 3. — Raconte les démarches du duc de Guise pour obtenir des députés le vote des subsides, 407, note 1. — Indique l'origine des épices, II, 275. Origine des baillis, 291. — Cite un trait de Catherine, 252. — Rattache les duels aux combats judiciaires, 339. Emplétements du conseil du roi, III, 213, note 3. — Se rend aux grands jours de Poitiers, 216. Son opinion sur la chambre de justice, IV, 51.

PASQUIER (Nicolas), conseiller au Parlement de Paris, auteur en 1651 des Remontrances contre la tenue des Etats, V. 283.

PASSAGE (Haut). — Droit d'exportation. Son origine, II, 97, et note 2.

PASSE-VOLANTS. — Soldats supposés, figurant les jours de revue, I, 169. Doléances en 1577, III, 341, 342. Peines contre les chefs, V, 102.

Paul III, pape. — Sa belle lettre à François Ier en 1535, II, 254. Suspend le droit d'élection des abbés, III, 107, note 3.

PAULET. — Propose à Henri IV le droit annuel. — En est le premier fermier. — Lui donne son nom, IV, 130, note 2, 419.

PAULETTE. — Créée en 1604. Droit annuel du soixantième de la charge, IV, 130, 419. La Guyenne, en 1614, propose de l'abolir, 186, 187. Ce vœu est accueilli par les autres ordres en haine du tiers, 187. Défendue le 4 janv. 1615 par les officiers, IV, 422, note 1, et le 23 déc. 1617, 464, note 1. Notables, 1617, 260. V. Vénalité des offices, Beaufort.

PAUVRES. — Le parlement doit juger leur cause hativement, 1, 113. Procédure gratuite organisée sous Charles V, 208. Procédures sommaires créées en leur faveur, II, 299, note 2.

Aux États d'Orléans. Justice gratuite, II, 306. — Exemptés des amendes de délais, 307, note 1. — Ne sont pas soumis au rôle, III, 221. — Par maladie ou par oisiveté, II, 348, 349. Soins gratuits aux malades pauvres, 349. Travaux publics, id.

Aux Etats de 1576, III, 177. Misère des villes; bureau des —. 177, 178. — contraint de se retirer au domicile d'origine, 178. Proposition de taxes des —, 178.

Aux Etats de 1614, IV, 412. Progrès des idées de charité, 412. Nombre croissant des —, distinction des valides et des invalides, 413. Domicile d'origine, id. Règlement sur le modèle de Paris et de Lyon, 414. Aumône générale de Lyon, 414, note 1. Projet de Renaudot, 414, 415, 416. Un hôpital par bailliage; administ. des hospices, 415. Travail aux oisifs; trav. publiss; hôtellerie franche, 415. Prêtres des —, procureurs des —, 416.

PAVILLY (Eustache de), carme. — Son discours aux États Généraux (14 fév. 1413), I, 247 à 254.

Péages. — Leur multiplicité sous Louis XI. Les États de Tours en demandent l'abolition, II, 99. Ils veulent mettre la régularité des taxes sous la protection des juges royaux. Charles VIII abolit tous les péages, travers et taxes établis depuis la mort de Charles VII. — Il en confie la surveillance à la justice ord., II, 100. V. Ponts et chaussées. Louis XII s'efforce d'empécher la création de nouvelles taxes. Il ordonne une revision de tous les péages, 106, 107. Aux États d'Orléans (1560), le tiers obtient que les tarifs de péages soient affichés, 372. Leur produit affecté à l'entretien des ponts et chaussées par l'ordonnance d'Orléans, 406. En 1576, leur origine rappelée, III, 303. Revision demandée par le tiers. Droit de saisie pour faire réparer les routes, 304. Publicité des tarifs. Abus et vexations des péagers, 305. Faibles doléances en 1588, IV, 54. — Affectés par Sully aux réparations, 159.

PECHE. — Interdiction à peine de fouet contre tout roturier, III. 336. note 2.

PÉCULAT. — Comprend les faux en écriture publique, V, 17. — Comprend tous les crimes commis par les comptables, IV, 279. Examen de ces crimes par les notables, 1626. Ordonnance conforme, V, 47.

PEINES. — Contre les auteurs de prises, I, 123. — Contre les coupables de guerres privées, 129, 179, 180. Mutilation de membres interdite, II, 349. Leur exagération. Fréquence de la peine capitale, III, 264. Disproportion entre le délit et la peine, V, 18. V. Grâces, Droit criminel.

PRINES SPIRITUELLES. — L'archevêque de Bourges excommunie les juges royaux, I, 210, 211. — Suspendues en matières civiles (T. N. 1560), II, 245, 246. — Réservées en cas de crime ou de scandale public. Vœux du parlement, 246. Leur rétablissement demandé (C. 1576). Monitions permises contre les simoniaques, III, 148. — En 1614. — Plus rares, IV, 352, 353. Conflit avec le parlement, 353. — Sans influence sur le peuple, 362.

Pellevé (Nicolas de). — Né en 1518, cardinal archevêque de Reims. — Député aux États de la Ligue. — Prend la parole pour remercier le duc de Mayenne, à la séance d'ouverture (26 janvier 1593), IV, 74. Sa réponse au discours de l'ambassadeur d'Espagne (2 avril), 80.

PENSIONS. Réduction de six millions à trois, 1614, 1617, IV, 261, V, 49. V. Dons.

PÉPIN D'HÉRISTAL, tient chaque année une assemblée, I, 8, note 1.

PÉPIN LE BREF. — Rétablit la coutume des assemblées nationales, I, 8.

Perception de l'impôt. V. Administration financière, Impôt.

PÉRIODICITÉ DES ÉTATS GÉMÉRAUX. — Le droit de voter les subsides entraîne la périodicité des assemblées. Les États de Tours (1484) réclament une convocation de deux ans en deux ans, I, 390. — Aux États d'Orléans (1560), le tiers attribue les mau

du royaume à la rareté des assemblées, II, 223. De concert avec la noblesse, il demande des assemblées périodiques. Aux États de Pontoise, les députés sont plus exigeants. Ils demandent des sessions de deux ans en deux ans, 224. États particuliers annuels. On propose de régler les cas où la convocation des États sera de droit, 225. Demandes des États de Blois (4576-4577), relativement aux convocations des États à époques fixes; du tiers état; de la noblesse; du clergé, III, 92. La périodicité des États généraux et provinciaux est demandée également par les États de la Ligue (1593), IV, 106. Réunions décennales (T. 4614), 219, 310. Résumé général, V, 141, 142, 226. Fondée en 1789, 237. V. États du roi Jean.

Perron (Jacques Davy du), cardinal. — Envoyé à Rome pour solliciter l'absolution du roi, IV, 327, note 5. — Obtient de la reine le sursis à l'arrêt contre Bellarmin, 371. — Député aux États de 1614, IV, 179, note 2. — Soutient le système des articles généraux, 183. Son discours pour combattre l'article du tiers, 204, 203, 206, 207. — Montre les périls d'une controverse sur l'article, 208. — Récuse le prince de Bouillon, 218, note 1. Chargé d'examiner les doléances de l'Université, IV, 398. S'occupe du privilège des libraires, IV, 409. — Nommé président de l'assemblée de Rouen, 257.

PETREMOL (De). — Intendant des finances sous Henri III, Ill, 403. — Chargé d'aller demander des subsides aux États (31 déc. 1588), 423.

Philippe-Auguste. — Travaille à reconstituer la nation, l. 16. — Fait alliance avec la bourgeoisie, 17. — Réunit frequemment ses barons et ses vassaux, 18. — Étend son influence en organisant le droit d'appel, 102. Lève la dime Saladine. 132.

PHILIPPE LE BEL. — Sa lutte avec Boniface VIII. Il convoque les premiers États Généraux (10 avril 1302), I, 20, 21. Discours qu'il y prononce, 22. Il réunit de nouveau les États à Tours (1308), afin de provoquer une manifestation nationale contre les Templiers, 24. — Obtient d'une nouvelle assemblée réunie à Paris (1314) des subsides pour sa guerre contre les Flamands, 25. — Établit un impôt sur les marchandises qu'il essaye de faire accepter en le mettant sur le compte des États Généraux, 26. Son système d'impôts, 132, 133. Il autorise le rachat du service militaire, 167, note 1 et 2.

PHILIPPE V LE LONG. — Ses droits reconnus dans une réunion d'États (1317), 1, 27.

PHILIPPE VI DE VALOIS. — Réunit les barons et les grands en 1321, I, 29. En 1328, 29, 30. En 1329 et 1333, 30. En 1346, 31. En 1347, 32. Désordre des monnaies pendant son règne, 149, 150. PHILIPPE LE BON, duc de Bourgogne. Les États de Chinon

cherchent à rétablir la paix entre le duc et le roi, I, 297, 298. Les États de 1428 l'appellent auprès du roi, 304. Envoie des ambassadeurs aux États d'Orléans (1439), 316.

PHILIPPE II, roi d'Espagne. — Henri II lui promet d'établir l'inquisition, II, 160. — Envoie une ambassade aux États de la Ligue (février 1593), IV, 78. Influence de l'Espagne dans la politique française, 79. Visite de l'ambassadeur aux États, 80. Communication des demandes de l'Espagne (28 mai), 86. — Porte le titre de « Défenseur de la foi ». Haine contre lui sous Henri IV, 367.

Philosophia morale et politique, II, 260.

Picquienv (Jean de). — Prend la parole au nom de la noblesse aux États Généraux de févr. 1357, I, 65. — Délivre le roi de Navarre, 72.

PIE IV. — Oncle de saint Charles Borromée. Ordonne la reprise des travaux du concile de Trente, II, 235. — Suspend le droit d'élection des abbés au profit de Charles IX, III, 107, note 3. — Proscrit les confidences, 119, note 2.

PIERRE LE CRUEL. — Roi de Castille, I, 188, note 2.

PIRATES. — Vœux du tiers pour empêcher les pirateries, III, 314. Même vœu en 1588, IV, 56. Corsaires barbaresques, 161, 162. Vœu des notables, 1617, 263. Même vœu en 1626, 290. Corsaires d'Alger et de Tunis, V, 65. Pirates anglais. Écumeurs de mer de Livourne, 66. Doléances du tiers. Lettres de marque délivrées en représailles, 66. — Leur suppression réclamée par le tiers, 66. Surveillance des côtes de Provence. Des côtes de l'Océan, 67. Droit perçu à Villefranche, 68.

PITHOU (Pierre). — Conseiller au parlement. — Prépare avec du Vair et Lefèvre un projet d'arrêt relatif à la loi salique (28 juin 1593), IV, 94, 95. — Publie le *Traité des libertés de l'Église gallicane*, 367. Les officiers de justice imbus de ses maximes, IV, 239.

PLACITA. — Assemblées sous Charlemagne, I, 8. Leur influence décroit sous Louis le Débonnaire et Charles le Chauve, 12.

Plessis (François du). V. Richelieu.

PLURALITÉ DES BÉNÉFICES. — Mesures provisoires, la question est déférée au concile, II, 236, 237. — Remonte au xiº siècle, III, 116. — Condamnée par le pape, par la faculté de théologie, par saint Louis, 116, note 3. — Condamnée à Trente sur la demande de la France, 116, 117. Cahiers et ordonnances conformes, 117. Opinion de Montholon en 1588, IV, 6. Doléances, 6. Apaisement des doléances en 1614, 333.

PLURALITÉ DES OFFICES. — Sénéchaux et baillis en 1356, I, 114. — Interdite de nouveau à la fin du règne de Jean, 176. — Sous Charles VI, 244, 252. — Proscrite en 1413, 268, 269. — Sous Louis XI, II, 30. Plusieurs offices affermés par un seul titulaire

absent, id, note 1. — Proscrite à Orléans, II, 279. Abolit. réclamée en 1576, III, 193. — En 1614. Mise en société des offices, IV, 430, 431.

Poids et mesures. — Le moyen d'arriver à leur uniformité paraît avoir été une question agitée aux États Généraux de 1320, I, 28, 29. Vœu de Louis XI, rapporté par Commynes, II, 56, note 3. Propositions des trois ordres aux États d'Orléans, pour établir définitivement leur unité, 397. Projets de la monarchie à différentes époques, note 1. Vœux en faveur de l'unité en 1576, III, 308. Même vœu du tiers en 1588, IV, 55. Même vœu du tiers et de la noblesse en 1614, V, 62. Résumé général, 209.

Poissy (Colloque de). — Assemblée tenue entre les catholi-

ques et les protestants (30 juillet 1561), II, 204.

POITIERS (Bataille de). — Défaite du roi Jean. Il est fait prisonnier (19 sept. 1356), I, 45.

POITIERS. — Les Etats s'y réunissent en 1423, I, 295. En oct. 1424, 296. En oct. 1425, 298. Tentative de réunion en nov. 1421, 300, note 4. États en mars 1431, 306.

POITIERS (Philippe de). Son discours en 1483 sur le mandat commun des députés, V, 251.

Poitiers (Diane de). V. Diane.

POLICE JUDICIAIRE. — Constituée par l'ordonnance d'octobre 1439, I, 321. — Appartient aux prévôts des maréchaux, II, 315, 316, III, 241. Répression des crimes commis sur les grandes routes, 262. Responsabilité du seigneur et des villages voisins du crime, 262, 263,, — En 1614, IV, 476 à 480.

POLICE RELIGIEUSE. — Aux États d'Orléans, II, 247. — Aux États de 1576, III. 158. — Aux États de 1588, IV, 14, 15. — Aux États de 1614, IV, 390.

Poncer (Le chevalier). — Auteur d'un projet de taxe unique sur les feux présenté aux États de Blois (1577), III, 52, 291.

PONCHARTRAIN (Paul Phélypeaux, seigneur de). — Rapporte comment se préparaient les propositions aux notables, IV, 258. et le mécontentement de ceux qu'atteignent les réformes, 270. 271.

Pontoise (Etats de) (1561). V. États de Pontoise.

Ponts. — Leur matvais état à la fin du xve siècle; doléances des États de Tours, péages affectés à l'entretien, II, 101. Louis XII les fait réparer, 106. Mesures prises, 107. Doléances en 1560, 406. Le seigneur qui perçoit le péage doit les entretenir, 406. Leur destruction encombre le lit des rivières, III, 306. Édit de 1583, 307. Construits par Henri IV, IV, 159, 160. — De Rouen, taxe pour sa reconstruction. — De Meulan. — De Paris, de Saint-Cloud et de Mantes, V, 57.

Pont-Saint-Pierre (Baron du). — Député de la noblesse en

1614 (Chaumont-en-Vexin), orateur de son ordre à la séance d'ouverture, IV. 182.

Popincouar (Jean de). Son discours aux Etats de 1468, I, 339. Port d'armes. V. Armes.

POSTE (Relais de). — En 1576, III, 307. — Mauvaise organisation en 1588. Placés de quatre lieues en quatre lieues, IV, 55. Étendus à toutes les grandes routes sous Henri IV, 160. Doléances en 1614 sur la cherté, V, 61.

Por (Philippe). Seigneur de la Roche, sénéchal de Bourgogne. — Député aux États de Tours (1484). — Prononce un magnifique discours à propos du conseil du roi, I, 364 et note 2, II, 5 à 8. — Dans ce discours, il donne son opinion sur l'autorité des États quand le roi ne peut gouverner, 6. — Son parti est nombreux dans le sein des États. — Les députés de Bourgogne le choisissent comme membre du conseil du roi, 9. — L'ancien conseil se l'adjoint avec dix autres membres des États, 15.

Potier de Blancmesnil. — Évêque de Beauvais, député en 1614, explique au tiers l'avantage des articles généraux, IV, 183.

POUPET (André de). — Évêque de Châlon. — Député aux États de Tours (1484), II, 9 et note 3.

Pragmatique sanction de Bourges (1438). — Sa révocation par Louis XI, II, 17. Cette abolition soulève l'opposition des parlements, 18. Le cahier de l'Église aux États de Tours (1484) demande le rétablissement de la pragmatique, 20. Les évêques et le bas clergé sont en opposition complète sur cette question, 21. Le procureur général déclare que l'exécution de la pragmatique s'impose à l'État comme une nécessité absolue, 23. L'affaire est évoquée par le conseil du roi. Les partisans de la pragmatique l'emportent, 23, 24. Caractère général de la lutte, au sujet de la pragmatique sanction, 24, 25. Origine du gallicanisme, 25. — Aux États d'Orléans; le clergé la demande, 229; demandée par le tiers en 1576, III, 105; plus énergiquement en 1588, IV, 3. V. Gallicanisme.

PRAGUERIE. — Alliance des nobles pour s'opposer aux réformes militaires et financières de Charles VII, I, 328. Louis XI y prend part, 331.

PREAUX (Jacques de). — Privé par l'ordonnance de 1413 du revenu qu'il prélevait sur la recette de Paris, I, 272, note.

Prébendes. V. Instruction religieuse, Instruction populaire, II, 262.

PRÉDICATION. — Est l'œuvre capitale du prêtre (T. 1560), II, 230. — D'un docteur en théologie; chaque dimanche. — Des curés, 252. Catéchismes, 263. Vœux en 1588, IV, 9.

Prélats. V. Archeveques, Eveques.

Presertères. — Usurpés et ruines pendant les guerres d'

religion, III, 127. Titres de propriété détruits par leur pillage, 128. — Rendus aux curés, IV, 127.

Présidiaux. — Créés en 1551, par Henri II, dans chaque bailliage, II, 281. Le tiers divisé à Orléans sur leur sort, 287, 288. Leur compétence, 288. Au-dessous d'eux un seul degré de juridiction. — Demeurent l'unique juridiction dans les villes, 289. Salaire des juges, 278. Réduction de leur nombre pour augmenter les gages, 278. Renvoi des causes quand un juge est parti, 279. Silence de l'ordonnance d'Orléans au sujet des présidiaux, 290. Conseillers agés de 25 ans; pendant trois ans, voix consultative, III, 187. - En 1576. Lutte entre le tiers et la noblesse, 208, 209. Le clergé les soutient dans les villes éloignées des parlements, 209. Suppression des présidents, note 2. Création des conseillers-clercs, id. Leur lutte contre les baillis, IV, 32. Leur compétence criminelle en 1588, IV, 18. Centre de l'unité conçue par le tiers, IV, 444. Leur compétence. jalousie des parlements, critiques de la noblesse, 445. Cent sergents par présidial après réduction, 475.

Prévôts. — Chargés de l'administration du domaine royal. ils deviennent des juges ordinaires, I, 103. Ils font des tournées d'assises, 103. Placés sous l'autorité immédiate du sénéchal, 107. Souffrent des empiétements des baillis et sénéchaux, doléances et réformes en 1356, 111. - Ne peuvent exercer dans le pays où ils sont nés, 117. Poursuites vexatoires intentées par eux, 209. Élection du prévôt en 1413 : désignation locale, élection au parlement, 265. Résidence obligatoire, 266. - Doivent tenir les assises six fois par an, 266. Leurs fonctions diverses, 267. Leur voyage annuel au parlement, 267, 268. Prévôtés ne sont plus affermées, mais données en garde, 268. Des gens de guerre ou des veneurs sont pourvus de cette charge, II, 29. Leurs élections en 1493, II, 37, 38. Leurs charges ne sont plus affermées, mais données en garde, 38. — Ne peuvent avoir des lieutenants, 38. - Ne peuvent accepter une charge d'un seigneur, 39. — Aux États d'Orléans : leur élection, 270. — Disparaissent devant les baillis là où existe la concurrence, 286. — Perdent le droit d'appel sur les prévôts voisins, 286. Leur rôle dans les élections, V, 254.

Prévots des maréchaux. — Leurs empiétements sous Louis XI. Plaintes des États de Tours, promesses du conseil, II, 41. Les États d'Orléans veulent abolir leur juridiction, 282; mais mantenir leurs tournées de deux mois en deux mois, 316. Leurs fonctions de police judiciaire; escortent les gens de guerre, 317. La noblesse veut attribuer leur compétence aux baillis. Concurrence de juridiction accordée aux juges royaux, 317, 318. — Tenus de renvoyer les personnes domiciliées devant leurs juges, 318. — Soumis aux baillis, 318, 319. Attaqués en 1576, III, 208,

note 1. — Défendus par le tiers, élus par les États provinciaux; chevauchées régulières, III, 240, 241. — Nommés par les baillis. Ne reçoivent d'ordres que des juges royaux, id. — Font les captures; retards; prisons particulières, IV, 477, 478. Débat sur leur compétence; renvoi au présidial; responsables des lenteurs, 479. — N'ont jamais le droit d'élargir de leur propre autorité, IV, 480. — Juridictions restreintes, répression des désordres des gens de guerre, régularité des chevauchées, 481. — Doivent être nobles, V, 83. — Chargés de la police militaire, V, 107, 109.

PRISE (Droit de) ou de pourvoirie. — Réprimé en 1346, I, 31. Doléances en 1351, 32. Appartient au roi, I, 120. S'étend à ses officiers. — En 1349 les Parisiens transigent avec le roi. Les provinces les imitent, 121. - En 1355, les États obtiennent son abolition, 121, 122. - A défaut de payement comptant, les gens dépouillés auront le droit de reprendre de force, 122. Droit de résistance accordé comme sanction, 123. Poursuites contre les spoliateurs, 123. Même mesure en 1357. Droit de sonner les cloches, 124. V. Emprunt forcé. Serment des officiers du roi, 125. Son abolition proclamée de nouveau en 1363, 179. Les États d'Artois obtiennent chaque année l'exemption, 187. Description des abus en 1367, 211. Payement comptant, 211, 212. Réaction générale contre ses excès, 212. Aux Etats d'Orléans, II. 407. Doléances en 1576 sur le voyage des princes et des seigneurs, III, 330. Payement comptant, 331. Violence des nobles, IV, 62, 63, V, 79, 80.

PRISONNIERS. — Bandits loués pour les délivrer, III, 262. Ne sont amenés à la justice que plusieurs jours après la capture, V, 477. Leur interrogatoire dans les 24 heures, 477. Traité de Saint-Germain confirme cette règle, 478, 479. Élargissement immédiat en cas d'absolution, 478. V. Bussy-Leclerc, Détention préventive, Liberté individuelle, et Prisons.

Parsons. — Conduite des prisonniers, II, 315. Salubrité des — seigneuriales, 315. — Ne doivent pas être construites sous terre, 315. — Particulières, leur suppression, IV, 477. — Des

seigneurs, violences, question, IV, 62.

Procédure civile. — Son origine: influence des justices ecclésiastiques, I, 101, 102. V. Appels. Exceptions et moyens de forme, 112. — Devant le parlement: lenteurs, 112, 113. Réformes sous le roi Jean, 112 à 119. V. Rôle. Excuse sur la première assignation, 113. Certas assignationes, 113, note 1. — Sous Charles V, accélération des procédures, 207. V. Procédure sommaire, Frais de justice. Cherté des procédures en 1413, 269. Réduction du tarif, 269, 270. Prononciation immédiate des arrêts, 269. Lettres de chancellerie pour recourir au procureur abolies par les États de Tours, II, 42. — États d'Orléans, 29°

Significations multipliées. Significations et communications de pièces, II. 297. Abreviation des délais, 298. Unité dans tout le royaume. 302. V. Styles. Influence des Etats d'Orléans, 307. Exactions et lenteurs des greffiers, 309. Résumé, 336. — États de 1576. Division. III. 219. Marche de l'action, 220 à 225. Arrêts, 226 à 232. Recours extraordinaires. 232. Avocats, procureurs. 234. Greffiers, 236. Résume, 237. — États de 1583. Abréviation des procédures. Discours de Montholon, IV. 33. — États de 1614, IV. 439. Marche de l'action. 459. Arrêts; exécution, 465. Agents de la procedure, 471. Resumé en 1614, V, 24.

Procesure secret. — Constituee en 1539; satisfaction du clerge et du tiers, II, 342. Inquiétudes de la noblesse, 313. Délais pour reprocher les temoins, 344. En 1576, III, 238. Signification des noms de temoins avant confrontation, 239. Mention de la qualite des temoins. Instruction plus impartiale T., 240. Sympathie du tiers, repulsion de la noblesse, IV, 476, 477. On veut empécher la divulgation des noms des témoins, 477. Mesures contre les lenteurs, 479. Un seul juge chargé de l'information, 480. Admiration des gens de lei au commencement du xvir siècle, 481, 482. — Resume genéral, V. 190. V. Action publique.

Procédure somme. — Organisée sous Charles V, 1, 208. Leur origine et leur nature, II, 299. note 2. Vœux du tiers à Orleans, 299. Matières auxquelles elle s'applique; arbitraire du juge, 360. — Demandée en 1576 et organisée, III, 220. — Pour les exceptions, 223. Leur extension demandée en 1614, IV, 459.

Proces. — Leur lenteur sons le roi Jean, I. 111; — sons Charles V. 267. Longueur et cherté des procédures. II. 296. Impôt sur les contestations pour en diminuer le nombre, 299. V. Procedure civile.

PROCURETES. - Réglement de 1464 pour les forcer à hâter l'instruction des proces, I. 207. — Tenus d'occuper gratuitement pour les pauvres, 2.18. - Prennent part à l'élection des juges. II. 38. Leur ministère autorisé par des lettres de chancellerie, 42: elles sont abolies par les Etais de Tours, 42. sont appeles pour la rédaction des coutumes, 58. Les douze plus anciens au parlement jouissent du privilège de committimus. 286. — Inutiles dans les procédures sommaires, 299. Conseil gratuit des pauvres, 306. Leur multiplicité. Autorisés à plaider, 307. Vœux de la noblesse en 1561, 307. — Supprimés par voie d'extinction en 1566. Constitués en titre d'office en 1572, 398, III, 255. — Responsables de leurs erreurs, II, 308. — Restituent l'indù en matière sommaire, III, 220, note 2. Suppression des offices en 1579, 236. — Responsables de la lenteur des procedures, 236. Leurs noms publies annuellement. Récépissé des pieces, IV, 35. Reunion mensuelle pour surveiller l'execution du tarif, IV, 471, note 1. Sous Henri IV, division de

la postulation et de la plaidoirie, cumul dans les sièges subalternes (T. 1614), IV, 472. — Tenus à délivrer des récépissés, 473. Désaveu. Dommages-intérêts, 474.

PRO

PROCURBURS DU ROI. — Doivent jurer en entrant en charge de poursuivre tout fait de prise, I, 124. Leurs poursuites n'engagent pas leur responsabilité, 209. Leurs manœuvres: leur action subordonnée à l'opinion du juge, 209, 210. - Ne payent aucuns dépens, II, 64, 65. - Charges de défendre gratuitement les pauvres, 306. Plaintes de la noblesse poursuivie par eux. 312, 313. — Tenus de nommer le dénonciateur en cas d'acquittement, 313, 314. En cas d'oppression seigneuriale, le tiers veut que le nom du dénonciateur soit tenu secret, 405, note 1. Communication des procès à la fin de l'information, 315. — Charges d'informer contre les simoniaques laïques, III, 111, et de faire restituer le domaine usurpé, 127, 128. Défense de plaider pour les particuliers, 193. - Agissant d'office; en cas domanial, 201. Envoi périodique des états de poursuites, 239. -Reçoivent les procès-verbaux des chevauchées, 240. Informations contre les seigneurs, 329. - Ne peuvent saire arrêter qu'en flagrant délit, IV, 477. — Saisissent les péages pour faire réparer les routes, III, 304.

Propositions d'erreur. — Attribuées en 1545 aux parlements. — Garanties organisées à Orléans, II, 305. — En 1576 (N.), leur cause, III, 232, 233. — En 1614, IV, 470.

PROPRIÉTÉ PRIVÉE. — Les États du roi Jean défendent ce droit, I, 120. V. Prise, Chasse. Résumé des vœux aux États du roi Jean, 182. Ses violations signalées aux États de Tours; confiscations, II, 62. — Respectée sous Louis XII; reconnaissance des États, 146. Garanties obtenues par les États d'Orléans (1560) contre les violences des seigneurs. Responsabilité civile des nobles, 407. — Immobilière; droit pour les paysans de l'acquérir (T. 1614), V, 3. — Usurpée par les seigneurs, doléances en 1576, III, 329. Violences des nobles, IV, 62.

PROTECTION de l'industrie nationale. — Le Languedoc aux

PROTECTION de l'industrie nationale. — Le Languedoc aux États de Tours la demande pour la soie, II, 102. Vœux du tiers en 1576, III, 312, 313. Ordonnance conforme, novembre 1577, 313. — Demandée par la noblesse en 1588, IV, 55. — Proposée par Lassemas, IV, 154. — Soumise aux notables qui l'acceptent, 155, 156. Hésitation de Henri IV, 156. Résultats mauvais, 156. Révocation de la prohibition, 157. En 1614, le tiers la sollicite, V, 72. Prohibition à l'entrée des marchandises ouvrées; à la sortie des matières premières, 72, 73. Résumé général, 210.

Protestantisme. V. Réforme.

PROTESTANTS. — Attitude du clergé aux États d'Orléans, II, 247. Inquisition des Pays-Bas, 248. Belle réponse de l'Hospital, 248. Opinion modérée (T. N.), 249. Amnistie proclamée (28 jan-

vier 1560), II, 250. Résistance du parlement, 251. Conférence : discussion entre Coligny et Guise, 252. Situation créée par l'édit de juillet, 252, 253. Premier édit de tolérance (Saint-Germain, janvier 1561), 253. Paroles du pape au début de l'hérésie, 254. — Un temple ouvert en chaque ville (Pontoise, T.), II, 205. De 1560 à 1576, III, 152. Paix de Chastenoy, mai 1576, 153. — Ne luttent pas dans les élections, 153, 154. Leur situation de 1576 à 1588, IV, 13. En 1588, châteaux des — rasés, IV, 15. Epuration des officiers, 16. Peine capitale contre les - qui s'absentent du royaume, 16. Ardeurs des cahiers de Provence, 17, note 1. - En 1589, 378. - Sous Henri IV, 379. Edit de Mantes (juillet 1591), 380. Traités de réunion, politique de Henri IV, 380. Leur esprit séditieux, 381. Édit de Nantes (avril 1598), 381, 382. Comment il est accueilli, 383, 384, 385. Le clergé, en 1614, ne demande ni la guerre ni la tolérance, 385. Vœux divers au sujet de leurs droits, 386, 387. Silence du tiers; N. rappelle au roi le serment du sacre et l'extirpation de l'hérésie, IV, 387, 388. N. évite de prononcer le nom de -, 389.

PROVENCE. — Passion de cette province en 1588 contre les hérétiques, IV, 17, note 1. V. Etats de —, Parlement de —.

Provisions ecclésiastiques. — Aux États de Tours, II, 16 ct suiv. — Aux États d'Orléans; les élections sont demandées, 228. 229. Conditions de capacité, 229. Examens et concours, 230. — Aux États de 1576, III, 104. Résumé, 166. — Aux États de 1588, IV, 3, 6, note 1. — Aux États de Paris, IV, 317. Résumé, 393.

Prud'hommes jurés. — Leur election; le tiers craint leur vénalité, III, 316.

Puy en Velay. — Les États s'y réunissent en janvier 1425, I, 297.

### Q

QUALITÉS DES ARRÊTS ET JUGEMENTS. — Doléances à Orléans sur leur longueur, II, 303. Gros cahiers d'écritures inutiles; (T. réduction, III, 229, 230. Même vœu en 1614, IV, 466.

QUINTIN (Jean). — Régent et doyen de la faculté de droit à l'Université de Paris. Nommé orateur du clergé aux États d'Orléans (1560), II, 191. Son discours à la séance royale (1er janvier 1560). Sa violence contre l'hérésie, 193. Il reconnaît le relâchement de la discipline ecclésiastique. — Soulève les protestations des réformés, 194. Il est obligé de s'excuser, 196.

Quency. Vœu en faveur des États du —, N. 1614, IV, 311, V.

QUILLEBOEUF. — Rasement du fort de — demandé par les députés de Rouen, V, 91, note 1.

### R

RABOTEAU (Jean). — Président au parlement. — Soutient le parti de la guerre aux États d'Orléans (oct. 1439), I, 318.

Raison (Conseil de). V. Conseil de raison.

RACAN (Louis de Bueil, S. de), député de la noblesse de Touraine, proteste contre les guerres religieuses, III, 28, note.

RAMBOUILLET (Jacques d'Angennes, seigneur de). — Envoyé en 1561 à Rome pour obtenir la reprise du concile de Trente, II, 234.

RAMBOUILLET (Nicolas d'Angennes, sieur de). — Conseiller de Henri III. Chargé de diverses missions pendant les États de Blois (1588), III, 376 et note 1, 413, 414, 423.

RAPINE (Florimond). — Conseiller et avocat du roi au bailliage de Saint-Pierre-le-Moustier, député du tiers aux États de 1614, IV, 178. Cité: 182, 184, 189, 190, 192, 193, 195, 202, 204, 211, 213, 231, 238, 240, 247, 248, 249, V. 265.

RAPPORTS DE L'ÉGLISE ET DE L'ÉTAT. — Pragmatique sanction de Bourges en 1438, II 47. Concordat de 1516, 24, note 1. V. Clergé, Indépendance de l'État, Gallicanisme, Indults, Concile de Trente, Parlement (Affaires ecclésiastiques), Tiers état, Liberté des cultes, Police religieuse.

RAPT. — Peine appliquée aux complices des mariages clandestins, III, 248. Peine capitale demandée (T. N.). — De séduction, 264. Doléances en 1614, V, 16. Peine capitale, 16. Comprend les mariages forcés, III, 333.

RAULIN (Jehan). — Député aux États Généraux de Tours (1484). Choisi par la Bretagne comme membre du conseil du roi, II, 9, note 4.

RAVAILLAC. — Assassine Henri IV, 14 mai 1610, IV, 367, 369. Ce crime réveille les ardeurs gallicanes, 368. Préjugés populaires sur ses complices, 369.

RÉBELLIONS. — Leur fréquence sous Louis XIII. Nécessité de nouvelles lois pour les réprimer, IV, 279. Mesures proposées par Richelieu, 286. Esprit de révolte de la noblesse, V, 89, 90. Défense de posséder des amas d'armes, 94.

RECEL des biens de communauté et de succession. — Peines contre les héritiers, V, 7. Complicité de vol, — à la suite des armées, III, 342, 343.

RECEVEURS PARTICULIERS. — Sous Charles V, I, 202. V. Administration financière.

Receveurs. V. Administration financière, Chambre des comptes. RECOURS (Voies de). — Aux États d'Orléans, II, 305. V. Ap-

Any Étate de

pels, Propositions d'erreur, Requêtes civiles. — Aux États de 1576, III, 232. Aux États de 1614, IV, 470.

RECRUTEMENT. — Abandonné à l'arbitraire des capitaines, IV, 64. Capitaines recruteurs soumis aux autorités locales, V, 100, 101. Règlement, 101.

RECUSATION. — En 1576, III, 198. — Obligatoire en 1597, IV, 132; en 1614, IV, 461. — Spontanée, 461. Contre les présidiaux; compétence, 481.

Réformateurs spéciaux. — Institués par le conseil, pendant la captivité du roi Jean, I, 92 et suiv. — Supprimés par les États de Compiègne, 96. Réformateurs envoyés dans les provinces par Charles V, 204, 205.

Réformation générale du royaume. — Tentée par les Étals Généraux sous le roi Jean, I, 88 et suiv. V. États Généraux et Conseil (Grand).

Réforme. — Pénètre en France dès la fin du règne de François I<sup>or</sup>. — Se développe sous Henri II, II, 159. Requête des protestants de Normandie présentée par Coligny à l'assemblée de Fontainebleau (1560), 164. Le cardinal de Lorraine se montre modéré à l'égard des hérétiques dans son discours à cette assemblée, 167. V. Protestants, Pacification (Édits de), Liberté des cultes.

RÉGALE. — Origine de ce droit, son extension au xvr siècle. Doléances du clergé, III, 140. — Appliquée aux réparations d'église, IV, 345. — Sous Henri IV, 348. Églises exemptes, commencement de la lutte, 348.

RÉGENCE. — A la mort de François II, la noblesse et le tiers état veulent organiser le conseil de régence, II, 201. La régence appartient de droit à Antoine de Bourbon, roi de Navarre. Catherine de Médicis la lui dispute, 216. Disposition des États à l'égard de la reine mère. Attitude des trois ordres. Clergé, 218. Noblesse, 219. Tiers état, 219, 220. A la mort de Henri IV. Régence de Marie de Médicis: tous les abus reparaissent, IV, 174, 475. Louis XIII majeur en 1614, 177, 179.

RÉGENTS de l'Université. Leurs examens en 1560, II, 259. Doivent faire des lectures régulières et publiques, être licenciés, III, 169. Leurs gages, 170. Difficulté du recrutement, 171. Demandent à être anoblis, 174. Cours réguliers en 1614, IV, 400. Chaires données au concours, 400. V. Universités, Concours. Bachetiers, Licence.

REGICIDE. — Début de cette doctrine soutenue par les huguenots, puis par les catholiques, IV, 368. Assassinat du prince d'Orange; de Henri III, 368, et de Henri IV. Livre de Mariana. Arrêt du parlement, 369. Protestation du tiers, 370, 372. Cahier de l'Île-de-France, 372. Loi fondamentale, premier article du tiers, 372, 373, 374. Article du clergé contre le —. 374. RÉGIMENTS. — Créés sous Henri II par le duc de Guise, II, 423. RELIGIEUX. — Age des vocations, II, 239, III, 120. Moyens pris pour empêcher les vœux prématurés et forcés, II, 238, 239, III, 120, 121. — Relevés de leurs vœux, 121, note 1. Le pouvoir laïque favorable aux clôtures, 121, 122. Leur instruction. Novices entretenus aux universités, 122. En 1588, nécessité de leur réformation : discours de Montholon, IV, 5, 6. Vœux de la noblesse et du tiers, 6. Leur réformation sous Henri IV, 127, 128. — En 1614, vœu du clergé, 335. Discipline des évêques, 335. Vérification des vocations religieuses, 336. Capacité de disposer et de recevoir, 336, 337. V. Couvents.

Religion. — Peines contre ceux qui la tournent en dérision, II. 247. — Est considérée comme une matière de police, 256.

RÉLY (Jean de). — Chanoine de Paris. — Député aux États Généraux de Tours. Son discours en réponse à celui du chancelier, I, 365, note 1. Il occupe deux séances, 366.

Rémission. V. Grace.

REMONTRANCES DES PARLEMENTS. — En 1561, sur l'ord. d'Orléans, II, 213; — sur l'édit de pacification de janvier, 251. En 1576, nul édit valable s'il n'a été vérifié, III, 271. Dans les pays d'États, procureurs syndics les préparent, IV, 40. Droit revendiqué en 1614, V, 18, 19. — Résumé général, 149, 194. V. Parlements.

RENAUD DE CHARTRES, archevêque de Reims, chancelier, prend la parole aux États d'Orléans, I, 317.

Renaudor, commissaire général des pauvres en 1618, créateur du Bureau d'Adresse et de la Gazette. Son projet pour les pauvres, IV, 414, 415, 416 et note 1.

René d'Anjou, roi de Sicile, assiste aux Etats de 1468, I, 335.

Remercie le roi, 337.

RENTES. — Frauduleusement constituées. Revision des titres, III, 295; deux millions et demi en dehors de celles sur l'Hôtel de ville, 299. Nullité des rentes frauduleuses. Deux millions de rente supprimés, IV, 150. Taux des — sous Henri II, IV, 347. — Sous Henri IV, en 1614, en 1617, IV, 347. — foncières prescrites par dix ans, V, 11.

RENTES DE L'HÔTEL DE VILLE. — Leur origine, II, 155. Leur payement à la charge du clergé, 390, III, 297. Atteignent près de trois millions en 1576, 299.

REPENTI (Philippe de). — Décapité pour avoir essayé de délivrer le dauphin (1358), 1, 76, note 3.

Répri. — Lettres de chancellerie nécessaires pour obtenir un —, II, 300, 326. Le droit de les accorder confié au juge, 300, 326. REQUÉTES CIVILES. — En 1576, III, 232. En cas de dol du mineur ou de pièces nouvelles, 233. Consultation; amende; cas de contrariété, IV, 470.

REQUÊTES DE L'HÔTEL (Maîtres des). - Leur juridiction, I, 108,

note 1. Leurs empiétements limités, 108, 109. Réduction de leur compétence en 1413, 269. Extension de leur compétence sous Louis XI, II, 41. Les États d'Orléans demandent leur abolition, 282. Doléances des États d'Orléans à leur sujet, 283. V. Maitres des requêtes.

RÉSERVES. — Abrogées par le concile de Trente, III, 109. Conformité de l'ordonnance de Blois, 109. Doléances plus vives en 1588, IV, 4. Doléances en 1614, 319. V. Coadjuteurs. Droit de

joyeux avènement en 1576 et en 1614, 323.

Résidence des juges. — Obligatoire, I, 266. Les officiers demeurent auprès du roi, II, 30. — Aux États de 1576, III, 192. — En 1614, IV, 430.

Résidence ecclésiastique. — États d'Orléans; doléances (T. N.), II, 236. — Imposée à peine de saisie du temporel, 236. 237. Prêtres mendiants et errants, 240. — Demandée en 4576, III, 414. Des prélats surtout aux fêtes, 114, note 2. Sanction de cette règle, 115. V. Temporel (Saisie du). Décisions du concile, 116, note 1. Opinion de Montholon en 1588, IV, 6. — En 1596, 128. Nouveaux efforts en 1614, 331, 332.

Résignations. — Interdites en 1576, III, 183. — En 1588, IV, 26.

Résistance (Droit de). — Accordé en 1355 contre les empiétements des officiers des forêts, I, 107, note 4. — Accordé comme sanction de l'abolition des prises, 121, 122. En 1355 droit d'assembler les voisins par cris, 123, 124. En 1357 par tocsin, 124. — Accordé en matière de chasse, 128. — Accordé aux paysans pour empécher les guerres privées, 129, 130. — Proclamé de nouveau en 1367 contre les prises, 212. — Accordé contre les guerres privées en 1439, 320, 321, et contre la violation du domicile, III, 331. En 1588, IV, 61. La noblesse s'en alarme, 61, 62. Allusion de Miron, 244. — Contre les désordres des gens de guerre (T. 1588), IV, 65, 169.

RESPONSABILITÉ. — Des capitaines et des seigneurs en cas de désordre des gens de guerre, I, 321. Les seigneurs responsables de leurs serviteurs, III, 330. Le seigneur et les villages responsables des crimes, III, 262, 263.

RESPONSABILITÉ DES JUGES. — La noblesse veut y soumettre les juges en 1561, II, 294, 295. — Des juges, si l'enquête est annu-lée pour vice de forme, IV, 164.

RETRAIT. — Domanial, permettant au roi de reconstituer son domaine, III, 289, V, 42, 43. — Ecclésiastique, permettant au clergé de racheter le domaine aliéné, III, 127 et suiv., IV, 333, 340. — Féodal, II, 415, 416. Demandé par les nobles ruinés, V, 87. — Litigieux, proposé par la noblesse pour empêcher les juges de plaider, IV, 28. (Dans le texte se trouve par erreur lignager.)

RETZ (Albert de Gondi, maréchal de) (1522-1602). — Envoyé en députation vers les Etats pour leur demander des subsides. (31 décembre 1588), III, 423. — Prononce un long discours, 424. — Préside une des trois chambres de l'assemblée des notables de Rouen (1596), IV, 116.

BIV

Retz (Paul de Gondi, cardinal de). Elu 1er député du clergé en août 1651; n'en parle pas dans ses mémoires, V, 283.

REUILLY (Maurice de). — Chambellan de Charles VI. Ses dilapidations, I, 249, note 3, 250.

REVE. — Droit d'exportation. Son origine, II, 97 et note 3. RICHELIEU (François Duplessis de). — Père du cardinal. Grand prévôt de l'hôtel de Henri III. — Procède à l'arr. du président et de quatre députés du tiers à Blois (23 déc. 1588), III, 420.

RICHELIEU (Armand Duplessis, cardinal de). — Député comme évêque de Luçon aux États de 1614, IV, 179. — Chargé de réconcilier la noblesse et le tiers, 191. — Orateur du clergé à la séance de clôture, 240. Succès de son discours. 242. — Blâme la façon de délibérer des notables en 1617, 259. Son ministère, 273. — Convoque les notables, 274. Ses efforts pour ranimer le commerce, 277, 278. Son discours aux notables en 1626, 279. Nécessité des économies, du rachat du domaine, 280, 281. — Soumet aux notables quinze propositions, 286. — Accorde au commerce extérieur une protection efficace, V, 68. Crée en 1626 la marine, V, 69. V. Marine. — Favorise l'esprit d'association, 70. Influence des États sur sa politique vis-à-vis de la noblesse, V, 78. Son opinion sur les empiétements des parlements, IV, 365. Sur la vénalité des offices, IV, 478, 479.

RICHEMONT (Arthur, comte de). — Connétable en 1424, duc de Bretagne en 1456. Créé connétable, I, 297. Essaye de lever une aide, 298, assiste aux Etats de Poitiers, id. Se met à la tête d'une coalition de princes; son manifeste, 302. Annonce en 1436 le rétablissement des aides, 313. Fait partie du conseil, 315. Assiste aux Etats d'Orléans, 1439, 316.

Riom. — Les Etats s'y réunissent en nov. 1424, I, 296, 297. Riom (Robert de). — Receveur général du subside voté par les Etats d'Auvergne (1356), I, 59, note 1.

Ris (Faucon, sieur de). — Président au grand conseil, puis premier président du parlement de Normandie. Semonce qu'il adresse aux députés de Blois, de la part du roi, le lendemain de l'assassinat du duc de Guise (24 déc. 1588), III, 420. Chargé de leur demander des subsides (31 déc.), 423. — Prononce des paroles blessantes pour l'autorité des Etats et aecroît l'irritation des députés, 425.

RIVIÈRES. — Leurs lits encombrés en 1576, III, 306. Edit de 1583, 307. Navigation facilitée sous Henri IV. Leur entretien dans l'intérêt de la navigation, V, 61. Résumé général, 208.

Rixes. — Description de ce désordre en 1560, II, 337. Làcheté des assistants, 338. V. Duels.

ROCHE (seigneur de la), député de la noblesse de Bretagne en 1576, critique la gestion financière, III, 43.

ROCHEFORT (Guillaume de). — Chancelier. Son discours à l'ouverture des Etats Généraux de Tours (1484), I, 353 et note 6. Il tient aux députés un langage conciliant, 371. Il leur demande 300 000 livres en plus et leur refuse le droit de délibérer. Ses propositions sont rejetées, 374. Il provoque la nomination de trois commissions. — Réunit la commission de la justice, 380, 381. Son discours à la séance royale du 7 mars, 383, 384. Il annonce la clôture de la session, 385.

ROCHEFORT (De). — Député aux États d'Orléans (1560). — Choisi comme orateur de la noblesse. Son discours, II, 194, 195. Il est chargé de présenter requête au roi pour obtenir la suppression des passages injurieux du discours de Quintin, 197.

ROCHEFORT (Joachim de). — Député aux Etats de Blois (1576). — Remercie le roi au nom de la noblesse, III, 47. Envoyé en ambassade au maréchal de Damville, 32.

ROCHEFOUCAULD (François de la). — Cardinal, député aux Etats de 1614, soutient le système des articles généraux, IV, 183. — Nommé président de l'assemblée de Rouen, 257.

Roi. — Responsable devant Dieu des juges qu'il nomme, Il, 31. Jamais responsable en justice de ses officiers, 38, 39. — V. Conseil du roi. En 1558, le roi rend la justice, II, 157, note 2. Doit tenir justice ouverte (T. 1576). Ses vaines promesses, Ill, 217, 218. Son autorité et celle des Etats Généraux. Discussion sur cette question aux Etats de Blois (1576), 96, 97. Irresponsabilité du roi, 98. La justice supérieure lui appartient, IV, 448. — Doit juger en personne; mot de Henri IV, 450, note 3. Sa garde appartient de droit à la noblesse, III, 322, 323, V, 83. Responsabilité de la royauté dans l'insuccès des Etats Généraux. V, 221 et suiv.

Rôle. — Mal observé au parlement en 1356, I, 113. Doléances des Etats d'Orléans, II, 301. — Des procès par écrit. — Des affaires urgentes, 302. Exception pour les demandes d'aliments (N.), pour les pauvres (C.), pour les causes urgentes (T.), III, 220. Publicité, 221. — Est encombré au parlement, 226, note 1. Désordres en 1614. — Des affaires urgentes, IV, 460. Suppressions des affaires anciennes, 461.

ROMAINS. — Admettent le principe de la délibération commune, I, 3, 4, 5.

Romorantin (Edit de) (1560). — Dû à l'Hospital. — Sa modération déplait au parlement, II, 301. Il lui enlève la connaissance des crimes d'hérésie, 162.

ROSE (Guillaume). — Evêque de Senlis. — Défend le crime de Jacques Clément, IV, 368, note 3.

ROUEN. — Les élections s'y font en commun en 1483, V, 249. Les Etats y sont assignés en 1649, 275. La ville refuse de recevoir l'armée royale, 275, note 2. V. Etats provinciaux de Normandie, Parlement de Normandie, Notables (Assemblée de).

ROUERGUE. — Vœux en faveur des Etats du —. N. 1614, V, 143, note 1.

Roussillon. V. Ordonnance de Roussillon.

Routes. — Charles V veille à leur sûreté, I, 199. Mauvais état des routes : doléances des Etats de Tours, II, 101. — Mise en état et sécurité à la charge des seigneurs, id. Louis XII les fait réparer, 106. Charge les trésoriers de les inspecter et d'achever les réparations, 107. Travaux donnés aux pauvres valides, II, 349. Doléances en 1560, 406. Répression des crimes commis sur les routes, III, 262. Le seigneur qui perçoit le péage doit les entretenir, II, 406. Le seigneur péager doit la sécurité et l'entretien des routes, III, 303, 304. Saisie du péage pour la réparation des routes, 304. Imprescriptibilité, plantations, 304, 305. — Confiées à Sully en 1599, IV, 159. Réalisation des vœux des États. — Achevées et plantées, 159. Protestations populaires contre Sully, V, 61, note 1. Leur entretien, V, 61. Résumé général, 208.

ROUTIERS. - Après la guerre de Cent ans, I, 327.

RUBEMPRÉ (De). — Envoyé en ambassade au roi de Navarre (1576), III, 32, note 1.

S

Sacrements (Vente des). V. Simonies.

SAINT-ANDRÉ (Jacques d'Albon, maréchal de). — La noblesse et le tiers état veulent lui demander des comptes, II, 201, note 2. — Forme, avec le connétable et le duc de Guise, le triumvirat (1561), 203.

SAINT-ANDRÉ (M. de). — Premier président du parlement de Paris. — Répond au roi aux Etats de 1558, II, 154.

SAINT-BARTHÉLEMY (Journée de la) (24 août 1572), III, 152, 153. Un an après, les protestants demandent publiquement le droit d'ouvrir des temples : désaveu du massacre, 153. Rétablissement de prières annuelles en son honneur, IV, 15, note 1.

Saint-Deuz (Jean de). — Député d'Amiens aux États Généraux de Tours (1484), I, 351 et note 3. Son rapport, V, 249.

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (Edit de). — Premier édit de tolérance dù à l'Hospital (17 janv. 1561-1562), II, 253. V. Liberté des cultes.

SAINT-OMER. — Conférences pour la paix en 1439, I, 317.

Saintonge. V. Coutumes.

SAISIE-EXÉCUTION. — Privilège des bourgeois de Paris, II, 329, 330. Le tiers obtient son extension, 330. Commissaires aux saisies créés en 1626 sur la demande des Etats, IV. 465.

SAISIE IMMOBILIÈRE. — Adjudication, ordre sur le prix, IV, 464. Péremption demandée, 469, 470. Péremption du décret, V, 12.

SALIGNAC DE LA MOTHE FÉNELON (Louis 1er, de), évêque de Sarlat. Sa démarche en 1588 auprès du tiers, III, 380, note 1.

SALIQUE (Loi). — Proclamée par les Etats de 1217, l, 27. Arrêt prononcé par le parlement, en juin 1593, IV, 94 et suiv. SALPÉTRIERS (Juridiction des). — Supprimés en 1576, III, 208.

Saluces (Marquisat de). — Le duc de Savoie s'en empare (novembre 1588), III, 396.

Sancy (Nicolas de Harlay, seigneur de). — Né en 1546. — Surintendant des finances avant Sully. — Chargé par le roi d'une mission auprès de l'assemblée des notables de Rouen (1597), IV, 121.

SAVAHON. — Lieutenant général de la sénéchaussée de Clermont. — Député du tiers aux Etats de 1614. IV, 178. Envoyé par le tiers près des ordres privilégiés, 188. Son discours au roi, 189. — Soulève le mécontentement de la noblesse, 190. — Se justifie devant Richelieu, 191. Bon, suivant les nobles, à mettre entre les mains des laquais, 191. — Remet au roi, le 15 novembre, les premiers vœux du tiers, 196. Chargé d'examiner les doléances de l'Université, IV, 398.

SAVOISY (Charles de). — Chancelier de France, I, 241 et note 2.

SAXONS. — Apportent les institutions libres dans l'île de Bretagne, I, 5.

Scholarité. V. Université (Privilège de).

Schomberg (Gaspard de). — Commande les troupes allemandes au service de Henri IV. — Choisi par ce prince comme commissaire à la conférence de Suresnes (1593), IV, 82.

SCHOMBERG (Henri, comte de, fils du précédent). — Maréchal de France. — Son discours aux notables en 4626, IV, 278, 279. Remet à l'assemblée un projet de règlement sur les gens de guerre, IV, 282.

SEGA (Philippe de). — Légat du saint-siège en France. — Est exclu des délibérations des États de la Ligue (fév. 1593), IV, 76. Il s'efforce de remuer Paris, 78. — Ecrit au cardinal de Pelevé pour adjurer les États de s'abstenir de conférer avec les députés royalistes, 91.

SEIGNEURIAUX (Droits). — Les abus qui en résultent font l'objet des doléances du tiers aux Etats d'Orléans (1560), II, 402. Le clergé s'en plaint également. Ils obtiennent qu'ils seront soumis à une vérification, 403. Affranchissement du vassal, de-

mande par les députés, II, 404. La justice est la protectrice des droits du tiers état, 405, 406. La noblesse défend ses privilèges, 408. En 1576, III, 327, 328. V. Noblesse, Chasse (Droit de), Corvée, Mouture, Banalité.

SEIZE. — Représentants de la bourgeoisie parisienne. — Origine de leur pouvoir. Ils deviennent les chefs les plus ardents de la Ligue, et ensuite les agents de Philippe II, III, 369. — Envoient aux Etats de Blois une série d'articles secrets ayant pour but de modifier les rapports entre le roi et les Etats, 394. — Perdent leur prestige, IV, 73. — Font afficher une protestation contre la conférence de Suresnes, 83.

Selles (États reunis à). — En 1421, I, 292. — En 1423, 294, 295, note 2. — En 1424, 295, 296. V. États Généraux sous Charles VII.

SÉMINAIRES. — Créés par le concile de Trente, III, 124, 125. — Destinés aux jeunes ecclésiastiques; répondent à nos petits séminaires, 125, 126. Edit de Melun, IV, 7, 8. Le clergé demande une dime spéciale: que tout don soit autorisé, 8. — Diocésains en 1614, 337, 338.

Senecey (Baron de). V. Beaufremont.

SÉNÉCHAUX. — Placés au-dessus des baillis et des prévôts, I, 104. Cour du sénéchal devient à Paris le tribunal du Châtelet, 109. Sa compétence : garde-gardienne, 109, 110. — Empiètent sur les prévôts, 111. — Leurs offices baillés à ferme en 1357, 114. Cet abus interdit, 114. Leurs élections en 1493, II, 37, 38. Leurs charges ne sont plus affermées, mais données en garde. Il est question de leurs lieutenants en 1493. — Surveillaient mal leurs officiers subalternes; responsabilité réclamée, 38. — Ne peuvent accepter une charge d'un seigneur, 39. — Aux Etats d'Orléans : leur élection, 270. — En 1576, les nobles veulent s'attribuer les charges de —, III, 322, 323. — En 1614, V, 83.

SENS. — Etats Généraux réunis dans cette ville en juillet 1367, I, 188. — Désigné en 1614 pour la tenue des États, IV, 176. V. Etats Généraux.

Sentences. — Ne sont rendues par le juge que contre payement préalable, II, 276. — ecclésiastiques prononcées en français, IV, 354. V. Arrêts.

SÉPULTURES. — Affranchies de toute redevance forcée, II, 242. Dons volontaires permis, III, 132. Actes de —, 244, 245, IV, 37. V. Etat civil.

SERGENTS. — Exagération de leur salaire, interdiction de cet abus, I, 114. Les sergents à cheval au parlement de Paris, 115. Salaires, garanties de solvabilité, 115, 116. Ils ne peuvent saisir les chevaux et les charrues des paysans, 210. — Doivent servir gratuitement les pauvres, II, 306. Harpies du peuple;

faux. — Garanties de bonne vie, II, 310. Cautionnem., id. Leur éloignement des justiciables; récépissé des pièces et de l'argent, 311. Conducteurs des prisonniers abolis, 315. — Des amendes, leur suppression, III, 262. — Battus par les seigneurs, IV, 468. — Emprisonnés par les magistrats, 468. — Refusent de signifier aux membres du parlement de Normandie, 469, note 1. Satisfactions données en 1629, 469. Leurs abus; réduction à 100 en chaque présidial, 475. — Mis sous la surveillance des juges; responsabilité, registres, 475.

Service militaire. V. Administration militaire. Organisation

militaire, Ban et arrière-ban.

Servin. — Avocat général au parlement. — Ses conclusions contre Bellarmin, IV, 371. Son influence sur le cahier de l'Hede-France, 371, 372.

Servitude féodale. — Serfs de corps et d'héritages. Doléances infructueuses du tiers en 4576, III, 250. — Transformée en taxe pécuniaire, 328. Transactions écrites, 328. Titres anéantis pendant la guerre, droits contestés, 328, 329. Renvoi devant la justice ordinaire, 329. Affranchissement des mainmortables, indemnité aux seigneurs, V, 2. Droit pour les paysans d'acquérir des immeubles, 3.

Significations. — Leur nombre exagéré. — De pièces au début de l'instance, II, 297.

SILLERY (Nicolas Bruslart, marquis de). — Chancelier de France, son discours à la réunion des Etats de 1614, IV, 181. Cité, 184. — Veut apaiser les brouilleries entre les ordres, 196. Cité, 214. Son opinion sur les Etats Généraux, 228. Ses démêlés avec le tiers, 236. — Conteste toute qualité aux députés demeurés à Paris, 249. Revient à la cour à la mort de Concini, son discours à l'assemblée des notables, 1617, 257. — Prépare les propositions royales, 258.

SIMONIES. — Leurs progrès avant les États d'Orléans. — Contribuent à la propagation de l'hérésie, II, 242. Défense aux prélats de bailler à ferme le spirituel des bénéfices, 243. — Aux Etats de 1576; unanimité des trois ordres, III, 110. Ord. de Blois conforme au concile, 111. — En 1596, IV, 128. — Moins fréquentes en 1614, 324. V. Discipline ecclésiastique, Confidences, Commendes.

SIXTE IV, pape. — Ses prodigalités. Ses efforts auprès de Louis XI pour empêcher le renouvellement de la pragmatique, II. 19.

Sixte-Quint. — Désire vivement la réception du concile en 1588, IV, 5. (Son opinion sur les États de 1588, V. Sixte-Quint, par le baron de Hubner, t. II, p. 207.)

Societés commerciales. — Publicité de leur constitution et de leur dissolution obtenue en 1614, V, 62. Encouragées par Ri-

chelieu pour le commerce maritime, V, 70. Compagnie des Indes occidentales, 88.

Sois. — Les députés du Languedoc aux Etats de Tours demandent protection pour l'industrie de la soie, II, 102. Défense d'acheter à crédit, 331, 346. Lois somptuaires; défenses aux serviteurs, aux bourgeois, 346. Même vœu en 1576, III, 312. Défense d'une nouvelle teinture, 315. Prohibition à la sortie demandée en 1588, IV, 55, 56. Mémoire de Laffemas; mûriers plantés aux Tuileries en 1596, IV, 155. Vœu des notables, 155. Edit de Henri IV, 156. Efforts du roi, 157, 158.

Soissons (Charles de Bourbon, comte de) (1566-1612). — Fils de Louis I<sup>or</sup>, prince de Condé. D'abord partisan du roi de Navarre, III, 379. — Demande à assister aux Etats de Blois (1588). La chambre du clergé veut l'exclure. La majorité du tiers l'admet, 379.

SOLLICITATIONS. — Leur caractère au xviº siècle; — défendues aux magistrats, III, 196, IV, 432. Procès d'Entragues : Marillac à Rouen, 432, note 1.

SOMPTUAIRES (Lois). — Ord. de 1485, II, 345, 346. — Demandées par les trois ordres en 4560, 344, 345. Chaque ordre critique le luxe de la classe inférieure, 345. Règlement contre le luxe, 347. Luxe des habitations, 348. — Proposées en 1576 (C.), III, 290. Sous Henri IV, IV, 157. Réclamées pour distinguer « le noble du plébéien », III, 335. Edit de Louis XIII pour forcer la nation aux économies, IV, 277.

Sorciers. — Se multiplient au xvic siècle, III, 159. Livres de magie défendus. IV, 23. Sorciers punis, 24. V. Astrologues, IV, 18.

Sourdis (François d'Escoubleau, cardinal de). — Député en 1614, soutient le systeme des articles généraux, IV, 183. Cité, 192, 203. Mot sur le prince de Condé, 213, note 1. Ses démêlés avec le tiers, 236. Préside à la rédaction du cahier du clergé, 294. Sa démarche à l'occasion des articles généraux, 305.

Stuart (Marie). V. Marie Stuart.

STYLES. — Les Etals de Tours réclament leur rédaction et leur publicité, II, 57. Les Etals d'Orléans, leur unité dans tout le royaume, 302.

Substitutions. — Multiplient les vocations forcées, II, 238, 239, 240. Leur origine, 322. — Multiplient les procès. — Limitées au troisième degré. Leur insinuation, 323. Leur publicité à peine de déchéance, III, 255. — En 1614; le parlement et le tiers défavorables. Ord. conforme, V, 8.

Successions. — Sont l'objet des recherches avides du fisc, II, 64. Droit d'aubaine, 64, 65. — En pays de droit écrit, 65. Pour régler ces questions parmi les nobles, la noblesse veut des juges élus dans son sein, 293. Lutte entre le droit écrit et

le droit coutumier. Edit des mères, III, 251. Résistance du parlement qui attaque le droit coutumier. Doléances du tiers dans le même sens, 252. La succession sera déférée à ceux qui poursuivent l'assassin, IV, 36. Droit de représentation, 37. Peine contre les héritiers en cas de recel, V, 7. Edit des mères. Lutte entre les parlements, 7, 8.

Sully-sur-Loire. — Les Etats Généraux s'y réunissent (mars 1430), I, 305.

Sully (Maximilien de Béthune, duc de). — Chargé par le roi de communiquer aux notables réunis à Rouen (1596) tous les documents nécessaires, IV, 116. — Conseille à Henri IV de tenter l'épreuve du conseil de raison proposé par cette assemblée, 120. — Refuse son assistance aux membres de ce conseil, 123. — Reprend avec le roi l'œuvre que les notables n'avaient pu accomplir, 123. Rapporte le produit de la pancarte, 139. Ses réformes financières, 144 à 153. Son mot au duc d'Épernon, 146. Grand voyer de France (1599), amèliore et plante les routes 159, V, 61. — Rapporte ses efforts et ceux du roi pour empêcher toute évocation abusive, IV, 133. — Quoique protestant, possède quatre abbayes, IV, 333, note 1. Son opinion sur la paulette rapportée par Richelieu, 419. Projet de réorganiser les conseils, IV, 167, note 1.

SURANNATION. — Jugement non executoire après l'an et jour, Doléances du tiers, IV, 467.

Suresnes (Conférence de). V. Etats de la Lique et Henri IV.

SURIANO (Michel). — Ambassadeur de Venise en France (1561). — Donne les raisons qui empêchaient la royauté de créer une armée nationale, II, 419.

SURINTENDANTS DES FINANCES. — Etablis au nombre de neuf par les Etats de 1355. Leurs fonctions, I, 88, 142. Leur juridiction. Leur serment, 143. Leur autorité administrative, 145. Ils sont réduits à six par les Etats de mars 1357, 146. — Chargés du contrôle des monnaies, 154. Nommés par le roi, 201.

Survivances. — Interdites en 1576, III, 184. — En 1588, IV, 26.

Suspicion légitime. V. Parentés (Abus des), Juges.

Suze (François de la Baume, comte de). — Capitaine catholique, puis gouverneur de Provence. Envoyé par le roi aux Etats de Blois (1576). S'efforce de démontrer que les députés ont des pouvoirs suffisants pour voter de nouveaux impôts, III, 41. Harangue la noblesse, 14 janv. 1577, 43.

### T

TABELLIONS. — Expédient les copies des contrats reçus par les notaires, se confondent souvent avec ceux-ci, V, 6, 7, 8, 9. V. Notaires.

TAILLE. — Distinction entre l'aide et la taille. — Taille abonnée, I, 132, note 2, La création de l'armée rend nécessaire une taille permanente. L'ordonnance de 1439 établit l'impôt royal, 322. Défense aux seigneurs d'empêcher la perception de la taille et de l'augmenter, 323, 324. Comment l'établissement de la taille permanente fut accueilli, 326. Facilité avec laquelle les Etats abandonnent le vote des impôts, 329. Anne de Beaujeu, à l'avenement de Charles VIII, remet le quart de la taille, 350, II, 67. Elévation progressive de la taille sous Louis XI, 67. Doléances des députés aux Etats de Tours (fév. 1484), 68. Le libre octroi substitue aux tailles, 74, 75. François Ier ajoute au principal de la taille la grande crue (1534), 365. Les États d'Orléans (1560) modifient la répartition de la taille, 369. Le tiers obtient qu'une seule répartition annuelle soit faite entre les contribuables, 369, 370. Caractère mixte de la taille, 379, note 2, 380. Aux États de Blois (1576), le clergé et la noblesse proposent de la consacrer à l'entretien exclusif de l'armée, III, 35. - Dépasse 7 millions en 1576, 282. Inégalité de sa répartition, 282, 293, 294. - Réelle comme en Languedoc, plus d'exemptions, 294. — et taillon produisent en 1576 plus de 7 millions, 298. Dégrèvement des villages pillés par les soldats, 342. Diminution des - proposée par les Etats de 1588, 399. - En 1588, 13 millions, IV, 45, note 3. Le tiers veut revenir au chisfre levé sous Louis XII, 45. Réduction à 8 millions (N. C.), 45. — Requête présentée au roi, 45, 46. Décharge de 3 millions, 46, 47. Suppression des exemptions, publication annuelle du tableau des exemptés, 48. Leur répartition confiée à une commission de bailliage (C.), 49. En 1596: 16 millions, 138, 147. Diminution sous Henri IV; répartition plus équitable, 147. Abolition des anoblissements, 148. Doléances des notables, 164. Liste annuelle des privilégiés vérifiée en parlement, 164, 165. Edit de 1598 conforme au vœu des notables, 165. Henri IV projette un dégrèvement énorme, 150. Le tiers demande leur réduction à 8 millions, 187. Sans elle le roi ne peut vivre, 197. Seconde députation au roi, 14 déc., 199; elle échoue, 199, 220, 221. Accord des ordres, 221. Leur augmentation en 1615, 223. Nouvelle démarche, 10 janvier, 223. Découragement du tiers, 224. — Réduites par arrêt du conseil, 226. Discours de Miron, 244. Revision des exemptions en 1617, 261, 262. Décharge de

600 000 livres en 1627, IV, 277. — Réelles; leur égalité semble nécessaire, 289. Promesse du roi, décharge de 3 millions en 1632, 292. Exemption, V, 34. Usurpations, 35. Leur égalité, 35, 36. — Réelles, 36. Leur perception, 37. Dix-sept millions en 1614, 33. Doléances du tiers, 33. Les exemptions multipliées, 34. Edit de juin 1614. Elus responsables des usurpations, 35. V. Impôt (Égalité de l'), Impôt direct, Asséeurs, Élus.

Taillon. — Impôt créé par Henri II, pour augmenter la solde

de la gendarmerie (1549), II, 365. — En 1576, III, 298.

TAIX (Guillaume de). — Député du clergé aux États de Blois (1576). Son journal peu étendu sur des points importants, III, 29. Divers extraits de ce journal, 35, note 2, 39, 42, 43, 47, 75, notes. Il reproduit les arguments employés dans la discussiou sur les limites de l'autorité des députés, 96, cité, 285, 289, 291, 298. Les gentilshommes ne veulent plus servir gratuitement, 339.

Talon (Omer). — Avocat général au parlement. Son opinion

sur les Grands jours de Poitiers, IV, 450.

TANCARVILLE (Jean II de Melun, comte de). — Grand chambellan de France. Faveur dont il jouit auprès du roi Jean. — Fait prisonnier à Poitiers. — Apporte à Paris la nouvelle de la paix (18 mars 1357). Envoyé en ambassade vers le prince de Galles (1369), I, 191. Mort en 1382, 67 et note 2.

TAVANNES (Guillaume de). — Fils du maréchal. Envoyé en

mission en Bourgogne par Charles IX, III, 7, note 2.

TAXES. — Leur exagération; — des dépens par un seul juge, II, 305. — d'épices écrites sur la sentence, III, 199. Tarif délibéré par les magistrats et les officiers municipaux. Publicité du tarif, IV, 471, note 1.

Taxes. V. Péages.

TAXES SEIGNEURIALES. — Défense aux nobles de lever aucun impôt sous Charles VII, I, 323 à 327. — Sous Henri IV, IV, 146. Doléances en 1614; même défense en 1629, V, 79. Trois cas d'aides dues aux seigneurs (N. 1576), III, 334. Quatre cas reconnus en 1614, V, 81. V. Féodalité.

Taxis (Don). — Ambassadeur du roi d'Espagne aux Etats de la Ligue. Discours qu'il y prononce (12 juin 1593). Il propose d'élire pour roi l'archiduc Ernest, frère de l'empereur. IV, 89, 90.

Témoins. V. Procédure secrète.

Templiers. — Reconnus coupables aux Etats Généraux de Tours (1308) I, 24, 25.

TEMPOREL DES BÉNÉFICES (Saisies du). — En cas de non-résidence, II, 236. Formes de la saisie, note 3. En cas de refus de téclarer le revenu, II, 390. — Multipliées par la passion des officiers de justice, III 115. Fruits appliqués aux réparations et

447

aumônes, id. — Précédées d'un avertissement préalable, III, 116. — Abusives: hauts justiciers, 129. Réprimées en 1576, 130. Défense aux nobles d'affermer les biens ecclésiastiques, 130, 131. — En 1614, IV, 331, 332. — Luttent contre les peines spirituelles, 353. Pour faire lever une excommunication, IV, 353, note 1.

Termes (Maréchal de). — Lettre du roi à lui adressée (1560), II, 170, note 2.

TERRIER ECCLÉSIASTIQUE. — Sa confection est demandée (C. T. 1576), III, 128. — Est exècuté, revision en 1614, IV, 341.

TESTAMENTS. — En faveur du clergé se multiplient; ne peuvent être reçus par le curé s'il est légataire, II, 244, III, 254, 255. Signature du testateur et des témoins, 255.

Testen (Droit de). — Absolu en pays de droit écrit, II, 65. — Restreint pour les religieux, 240. — Restreint en cas de vœux prématurés, III, 121. — Des religieux en 1614, IV, 336, 337.

THÉATRES. — Peines contre ceux qui se moquent de la religion, II, 247. Interdit les dimanches et fêtes, III, 160. — Au xviº siècle, 162. Sa licence; attaque la religion depuis Louis XII, 162. Opinion de ce prince sur le théâtre, 162. La censure réclamée (C. 1576), 162. Description des abus, 162, note 1. Troupe des Gelosi, 163, note 1. — Dans les Universités, III, 174.

Théologie (Facultés de), II, 260. Toute-puissante en 1588, IV, 23. V. Universités.

THIÉLEMENT. — Député du tiers aux Etats de la Ligue (1593). — Proteste contre les prétentions espagnoles, IV, 93.

THORIGNY (Inscription de). — Droit d'accusation appartenant aux assemblées, I, 4, note 1.

Thoron (Antoine). — Envoyé en ambassade au maréchal de Damville (1576), III, 32, note 1.

Thou (Jacques-Auguste de). — Auteur de l'Histoire universelle (1553-1617). — Choisi par Henri IV comme commissaire à la conférence de Suresnes (1593), IV, 82. Ambassadeur de la régente aux conférences de Sainte-Menehould, 176.

Tiers état. — Origine de ce nom; lettre à M. Guizot, I, 395. Il exige pour la validité des résolutions l'unanimité des trois ordres, I, 99, 100, 397. Son rôle et son caractère sous le roi Jean. Son influence est prépondérante, 181. Réformes qu'il obtient : respect de la propriété privée; égalité de l'impôt, 182; réforme de la justice, 183. Causes du mouvement de la bourgeoisie sous le roi Jean, 183 à 185. Sa joie lors des réformes de Charles VII, I, 326. Il satisfait sa rancune contre la noblesse : création de l'armée et établissement d'une taille permanente, 327. V. Etats Généraux de Tours, d'Orléans. Sor

attitude dans l'affaire du conseil du roi, II, 219, 220. Ses efforts en faveur des privilèges municipaux, 360, 361. Ses vœux vis-àvis de la noblesse, 401 et suiv. En 1576, le tiers vote la guerre. III. 27, puis il hésite, 29 et suiv. Menaces de la noblesse, le vrai tiers est le peuple du plat pays, III, 35, note 2. Il s'applique à rendre la guerre impossible, 36. Il veut la paix, 40. Refus successif d'augmenter les impôts, 55, 57, 58, 66, 73, 82. V. Etats Généraux de 1576. — En 1588. V. Etats Généraux de Blois, 1588. - En 1614. Son orateur parle à genoux, IV, 182. - Jugement sur son attitude dans l'affaire du conseil, III, 101, 102. Résumé de son rôle en 1576, 347. Articles généraux, 183. — Veut réduire les pensions par haine des nobles, 188. Conflit avec la noblesse, 189, 190. Passion de la noblesse contre lui, 193. — Se raccommode avec la noblesse, 196, 197. Passion du tiers contre le clergé : art. de l'Ile-de-France, 200, 201. V. Etats Généraux de 1614. Sa popularité à la suite de la lutte contre le clergé, 218. Commission mixte pour juger les cahiers, il craint d'y être en minorité, 229, 230. Son inquiétude perpétuelle d'être en minorité, IV, 453, note 3. - Appelle lèse-majesté l'insulte faite à un de ses membres, 232. Son découragement, 233. Son opinion sur les mariages espagnols, 238. Miron exprime toutes ses passions, 243, 244. Remords des députés sur leur lacheté, 247. — Veut sièger en mars 1615; ne peut l'obtenir, 247, 248. Sa froideur croissante à l'égard des Etats, (1651), V, 282, 283. Sa crainte de se trouver en minorité dans les réunions des trois ordres, V. 148 et suiv. Responsabilité du tiers dans l'insuccès des Etats, V, 225 et suiv. V. Juridictions, Legislation, Justices seigneuriales, Noblesse, Corvées, Centralisation.

Tiers stat (Vis-à-vis du clergé). — Son attitude aux Etats d'Orléans, II, 227, 255. Succès de ses doléances, 246. Ses contradictions, 255, 256. — Disposé à la guerre; à la fin des Etats de 1576 partisan de la paix, III, 154, 155. Sa passion pour l'indépendance de l'Etat, IV, 371, 393 et suiv. — Veut supprimer les couvents et chapitres nobles, III, 122. Son attitude vis-à-vis des chefs d'ordre, 122, 123. Alliance du parlement et du tiers contre le clergé, V, 165. V. Indépendance de l'État.

Tiers état (Justice). — Aux Etats du roi Jean. — Dirige ses efforts vers l'unité de juridiction, I, 106 et suiv. — Tient la même conduite aux Etats de Tours, II, 53, et aux Etats d'Orléans, 282, 285. — Cherche à créer l'égalité des droits, 292, 293. Organisation administrative conçue par le tiers état, id. — Satisfait de la procédure secrète, 312, III, 238. — Réclame des peines terribles contre les seigneurs résistant aux arrêts, 230, 231. Alliance avec le roi, 232. Son influence sur la civilisation, 234. Attaque les successions féodales, 251, 252. — Ne craint pas la royauté, IV, 431. Se plaint de la résistance des seigneurs

aux arrêts de justice, IV, 468, 472. Ses efforts en faveur de l'unité de juridiction, résumé général, V, 176 et suiv.

Tiers Etat (Elections). — Elections au xiv siècle, V, 244. Mandat commun avec les deux autres ordres en 1483, 250, 251. Convocation royale, 254. Assemblée du bailliage, 261. Comment il était composé; pourquoi il se personnifiait dans les officiers de justice, 265, 266.

Titres honorifiques. — Messire, madame, mademoiselle, V, 77.
Torcy (Jean d'Estouteville, seigneur de). — Discours aux Etats de 1468, I, 338. Grand maître des arbalétriers de France, I, 376, note 1.

Toulouse (Etals de la langue d'oc réunis à) en octobre 1356, I, 57. V. Etats provinciaux.

Tourneur (Pierre le). V. Versoris.

TOURNON (Cardinal de). — Jouit de la confiance de François Ier. Son rôle politique borné sous Henri II aux relations de la France avec la cour de Rome. — Reproche aux Guise en plein conseil d'avoir convoqué les États d'Orléans, II, 179. — Conseil de Catherine de Médicis d'éviter les discussions fatales au pouvoir. 180.

Tours. — Etats de Touraine s'y réunissent en 1430, I, 305. En 1434, 311. Les élections s'y font en commun en 1483, V, 249. V. Etats Généraux sous Charles VII, Louis XI (1468) et Charles VIII (1483).

Toussac (Charles). — Gouverneur de Paris, partisan d'Etienne Marcel, I, 70. — Jeté en prison et condamné à mort,79, note 2.

Traités de commerce. — Série de traités conclus par la France de 1415 à 1521, II, 392. — Avec l'Angleterre, 26 mai 1606, IV, 161. — Avec l'Espagne, 1604, avec la ligue Hanséatique, 161. — Avec le sultan, 162. Influence française dans le Levant, 162. Réciprocité des droits demandés en 1614, V, 63, 64. Résumé général, 310.

TRAITEURS DE PAIX. — Élus tous les trois ans en chaque bailliage, chargés de concilier les procès entre gentilshommes, II, 294, 340. Appel pour les duels devant le connétable et un maréchal, 340.

Transport. — Taxes sur les transports de marchandises. Leur origine, II, 97. Les Etats de Tours (1484) demandent la liberté et la sécurité des transports. Les députés du Languedoc donnent à leurs vœux sur ce sujet une forme précise, 98. V. Douanes, Péages. Suppression des taxes sur les transports (1558), 156. V. Routes, Ponts, Rivières. Premier service de coches, III, 307. Protestation contre le monopole, 307, 308.

Transports ou cession de dettes. — Défendu aux officiers du roi, I, 109. Abus, 109, 110.

TRÉMORLE (Georges de la). — Grand chambellan de France. — Favori de Charles VII. — Lui prête des sommes considérables, I, 307 et note 2. Son éloignement, 307. Prend part à la Praguerie, 328.

Trente (Concile de). V. Concile de Trente.

Trente-Six (Conseil des). V. Conseil (Grand) et Etats Généraux du roi Jean.

Trasora (Justice du). — Les États d'Orléans demandent son abolition, II, 282. Abolition voulue par l'Hospital. — Ajournée par le parlement, 284.

Triumvirat. V. Guise (François de), Montmorency, Saint-André.
TROMPERIE. — Sur la qualité. Répression demandée en 1576
par la noblesse, III, 308. Coloration artificielle des vins. Etoffes
mal tissées, V, 62.

TROYES. — Les élections de députés s'y font par les trois

ordres réunis, V, 270, 271.

TROYES (Coutume de). - Rédigée en 1481, II, 56, note 3.

TROYES (Traité de). — 21 mai 1420, I, 284.

TROYES (Jean de). — Son discours au roi (24 mai 1413), I, 257.

Tunis. V. Pirates, Turquie.

Tubbes (Enquêtes par). — Étaient usitées avant la rédaction des coutumes, II, 57, note 1. — Existent encore dans certains pays en 1588, IV, 39. — Interdites aussitôt après la rédaction, 40.

TURQUIE. — Traité de Henri IV avec le sultan, 1604. Echelles du Levant ouvertes. Piraterie interdite, IV, 161, 162. La France devient la protectrice de l'Europe en Orient, 162. Les corsaires d'Alger et de Tunis continuent leurs courses, V, 65. Doléances en 1614, 65, 66.

TUTBURS. — Précautions sollicitées contre leur gestion. Inventaire. Responsabilité, II. 321. Action en rescision. Prescription de trente ans, V, 4; de dix ans, 5.

### U

Unité de junidiction. — Efforts du tiers état sous le roi Jean, I, 108. Sous Charles V, 207, 210. — Aux États de Tours, II, 53. Les États d'Orléans veulent l'obtenir, 282, 285, 289. — Aux États de 1576, III, 206, 275, 276. — Aux États de 1588, IV, 29, 30. — En 1597, 132, 133. — Aux États de 1614, 442 et suiv.

30. — En 4597, 132, 133. — Aux Etats de 1614, 442 et suiv.
Unité de la procédure dans tout le royaume, II, 302. Résumé en 1614, V, 26. V. Législation, Cou-

tumes, Codification.

Unité des poids et mesures. V. Poids et mesures (Unité des). UNIVERSITÉS: leur réforme en 1452 par le card. d'Estouteville, III, 168. Examen des régents, id. Aux Etats d'Orléans. Des universités procède toute lumière, II, 259. Les députés veulent la réforme, 259, 260. Gages des régents, 260. Collation des degrés après disputes publiques, id. Désordres des écoliers, 260, 261. Costume des écoliers, 261. Défense de porter des armes, id. Multiplication des collèges, 261. Bourses pour les écoliers pauvres, 261. Commission de réforme, 261, 262.

Aux États de 1576, III, 168. Les députés des universités de Paris, Toulouse, Poitiers, Angers présentent des doléances, 168, IV, 397, note 1. Demandent le retour à la réforme de 1452, III, 168, 169. Commission de réforme; lectures régulières et publiques, 169. Examens et concours pour les chaires, 170. Gages des régents, 170. Examens publics des écoliers, 171. Tout officier du roi doit être gradé, 172, 188. Mesures contre les hérétiques, 172. Leurs plaintes contre les « lecteurs du roi », 172, 173. Privilèges de l'U. de Paris, 173. Désordres des écoliers, des collèges, 173, 174. Juridiction, 174. Résumé, 345.

Aux Etats de 1588, IV, 22. Député de l'Un. siège aux Etats, IV, 397, note 1. Collège des bénédictins pour les clercs, IV, 9. Réformation; foi catholique; examens publics, 22. Prééminence de la fac. de théologie: concours pour les chaires, 23.

Aux Etats de 1614, IV, 397. L'Un. de Paris veut sièger aux Etats, 397. Elle insiste, 398. Réforme sous Henri IV, 399. Les écoliers des facultés doivent avoir fait leurs lettres, 400. Ecoliers immatriculés, 400. Cours réguliers, chaires données au concours, 400. Exemption de juridiction: Châtelet, 401. Cours nos suivis, 401, 402. Sa lutte contre les Jésuites, 403, 404. Influence des États sur l'—. Résumé général, V, 171. V. Examens universitaires, Régents, Théologie, Bacheliers, Licence, Imprimerie, Librairie.

Université de Paris. — Son influence au milieu de l'anarchie du règne de Charles VI. Les docteurs veulent pacifier et réformer l'Etat, I, 239. N'est pas exemptée de l'aide de 1436, I, 314. V. Etats Généraux sous Charles VI. — Juridiction spéciale. — Conservateurs des privilèges, I, 314. Plaintes aux États de Tours, II, 40. Promesses du conseil, II, 41. Les États d'Orlèans demandent leur abolition, 282. Même vœu en 1614, IV, 457, note 1. V. Universités, Instruction, Collèges.

Unsins (Guillaume Juvénal des). Soutient le parti de la paix en 1439, I, 318. Chancelier en 1445. Son discours aux États de Tours (6 avril 1468), I, 336 et note 3. Meurt en 1472. Doriole lui succède, II, 35, note 1.

Unsins (Jean Juvénal des), frère de Guillaume. — Sa complainte sur les gens de guerre, I, 305, 306, 319, note 2. Archevêque de Reims. Son discours aux Etats de Tours (avril 1468), I, 337 et note 1.

USURE. — Comprend le prêt à intérêt. — Sévèrement interdite en 1560, II, 324, 325, 331. Nouvelle interdiction en 1576, III, 258. Peine capitale demandée accordée pour les récidivistes. Bannissement, 264. V. Intérêts.

USURPATION DE NOBLESSE. Aux Etats d'Orléans (1560), la noblesse s'élève vivement contre les usurpateurs, II, 413. Le tiers état se joint à elle pour demander une revision des titres. La vanité des bourgeois enrichis rend les usurpations nombreuses. Elles sont frappées d'une amende, 414. Renouvellement des peines anciennes, III, 322. Institution d'un syndic pour les réprimer, 322. Doléances en 1588. Syndics, IV, 59. — En 1597, 163, 164. En 1614, syndics. Juges d'armes, en 1627. Tribunal d'honneur, V, 75. Révocation en 1640, 76.

### v

Vacances. — Revenu des bénéfices vacants du au Saint-Siège, III, 142.

VACQUERIE (Jean de la). — Premier président du parlement de Paris, I, 393, — S'occupe de la rédaction des coutumes, II, 59. VAGABONDS. — Mesures prises en 1560, punis s'ils refusent de travailler. II. 350. 351, Responsabilité des seigneurs négligents.

351.

VAIR (Guillaume du) (1556-1624). — Conseiller au parlement. — Député aux États de la Ligue (1593). — Proteste contre les prétentions de Philippe II, IV, 87 et note 3. — S'élève contre la proposition du duc de Mayenne, 93. — Prononce un discours éloquent pour soutenir le projet d'arrêt du parlement, relatif à la loi salique, 94, 95.

VAUDEMONT (René II de). - Adresse une requête aux États de

Tours (févr. 1484), I, 361, 362 et note 1.

Vénalité des offices baillés à ferme, 414. Sous Charles V, suppression de plusieurs fermes; offices baillés en garde, 208. — Sous Charles VI, 244. — Proscrite en 1413, 268, 269. — Sous Louis XI, II, 28. Offices de finances affermés, 28. Plaintes des députés, 29. — Des prévôts. — Du parlement de Paris, 29. Les vendeurs et les acheteurs déclarés incapables d'exercer un office, 31. — Interdite en 1493, 36, — en 1498, 37. — Reparaît en 1508, 37, 266. — S'accroît sous François Ier et Henri II. Réforme méditée par l'Hospital, 266. Unanimité des doléances collation gratuite promise par le roi, 267. Nature de cet abus, 267. — Des juges seigneuriaux, 271. Causes de la cherté des procès, 296. Résumé en 1560, 353; en 1576, III, 179. — Est

reconnue par la loi en 1568, III, 180. Taxe du tiers denier, rétablissement des parties casuelles, 181. Protestation des trois ordres, 181, 182. Interdiction de la vente, 182, 183.— En 1588, IV, 26. — En 1597, abolition demandée par les notables, 129. Suppression du serment, clause des quarante jours, 129, 130. - En 1614, IV, 417. Ce qu'on doit en penser : elle empêchait la brigue. Pourquoi Henri IV établit le droit annuel, 418. Richelieu rapporte les motifs d'après Sully, 419. Opinion de Richelieu, 420. Opinion du tiers, 421; de la noblesse, 421, 422; du clergé, 422. Le pouvoir prêt à céder, 422. Démarche du parlement le fait reculer, 422. Projet d'édit soumis aux notables en 1617: préambule, 422, 423. Révocation du droit annuel; les résignations subsistent, 424. Rétablissement du droit annuel, 425. Silence des notables en 1627, 427. Résumé, V, 22. Fonctions municipales, 28. Notables, 1617, IV, 260. V. Paulette, Bursaux (Edits).

VENDÔME (le cardinal de). — Envoyé en députation par le roi pour demander aux États des subsides (31 décembre 1588), III, 423.

Vénerie. V. Chasse (Droit de).

VER

VENTADOUR (Anne de Lévis, duc de). — Envoyé au tiers le 24 janvier 1615, IV, 225. Le 6 février, IV, 232.

VENTE. — Privilège du vendeur, V, 10. Droit de mutation, origine féodale, 10, 11. — d'immeubles devant le parlement, 11. VERDUN (Nicolas de). — Premier président du parlement. Sa harangue aux notables, 1626, IV, 282. — Soutient le vote par tête et l'emporte, 283, 284, 285.

VERGER (Herber, seigneur de). — Evêque de Coutances (1510), I, 376, note 4.

Vérification des édits. — En 1561, II, 206, 213. — En 1576, III, 270. — S'applique à tous édits, sauf ceux émanés des Etats, 271. — En 1588. Modifications doivent être publiées, IV, 40. — Relatifs aux présidiaux, par le grand conseil, IV, 445, note 2. Doléances du tiers sur les édits soustraits à la —, V, 18. Ce droit met les Parlements au-dessus des Etats, V, 278, note 1. Résumé, 26, 27. V. Remontrances, Parlement.

Vérification des élections. — Aux États d'Orléans, II, 187. — En 1576, III, 12, note 3. — En 1588, III, 376, 377. — Aux États de 1614, IV, 181.

VERSAILLES. — Louis XIII y chasse en décembre 1626. Son « chétif château », IV, 284, note 2.

Versoris (Pierre le Tourneur, dit). — Avocat célèbre au parlement de Paris. — Député aux Etats de Blois (1576). — Choisi pour orateur du tiers état. — Se montre partisan de la guerre dans la discussion sur la question de l'unité religieuse, III, 26. — Chargé de prononcer devant le roi la harangue d'apparat, III, 40. Le tiers état fixe les questions qu'il doit aborder, et lui impose de demander la paix, 40. Médiocrité de son discours à la séance royale. — Séduit par les Guise, il ne dit pas un mot de la paix, 43. — Quitte l'assemblée, 59.

VERVINS (Traité de). — 2 mai 1598. — Entre Henri IV et Philippe II. — Permet à Henri IV de réduire l'armée à 8000 hommes, IV, 150.

· Vicomtés en Normandie, V, 254.

: Vienne. Les Etats s'y réunissent, I, 307, note 4.

Viguenies en Provence, V, 254.

VILLAGES (Elections dans les), V, 256.

VILLARS (Pierre de) (1517-1592). — Archevêque de Vienne. — Chargé d'une mission auprès du roi de Navarre (1577), III, 32, et 68. Discours du 27 février 1577, III, 77.

VILLARS (Comte de). — Gouverneur du Languedoc. — Informe le duc de Guise de l'élection de députés huguenots pour les Etats d'Orléans (1560), II, 180.

VILLARS (André de Brancas, amiral de). — Lieutenant général de Normandie. — Député aux Etats de la Ligue (1593). Le duc de Mayenne l'envoie en qualité de commissaire à la conférence de Suresnes, IV, 82.

VILLEFRANCHE. — Droit perçu dans ce port sur les navires en relâche, V, 68.

VILLEMONTÉ (Charles de). — Procureur du roi au Châtelet de Paris. — Prend part à la discussion sur la question de l'unité religieuse, aux Etats de Blois (1576), III, 26.

VILLEQUIER (René de). — Favori de Henri III. — Envoyé par le roi aux Etats de Blois pour presser le vote des subsides. — Prononce un discours menaçant, III, 37 et note 1.

VILLEROY (Nicolas de Neufville, seigneur de) (1542-1617). — Choisi par le duc de Mayenne comme commissaire à la conférence de Suresnes (1593), IV, 82. En 1614, cité, 184, 185. Ses efforts pour que la cour accepte les articles généraux, 183. Apaise la cour, 305. Cité, 214. Prépare en 1617 les propositions à faire aux notables, 258.

VILLIERS (Pierre de). — Chambellan de Charles V et de Charles VI, I, 233 et note 3.

VILLIERS DE GROSLAY (Jean de). — Abbé de Saint-Denis. — Évêque de Lombez. — Député aux Etats Généraux de Tours (1484), I, 353 et note 4. Il en est nommé président, 357. — Empêche l'accord de s'établir sur la question du conseil du roi. Il, 3 et 4. — Conseiller de Charles VIII, 15.

VIN. — Origine du commerce des vins du Midi avec l'Angleterre pendant la captivité du roi Jean, I, 57, note 1. Taxe sur le vin on 1436, I, 313. Taxe votée par les Etats de Pontoise (août 1561), II, 208, 390. Augmentation des droits sur les vins, IV.

150. Exercice, doléances en 1614, V, 37, 38. Taxe sur les trans-

ports, 56. Coloration artificielle, 62.

VISITES ÉPISCOPALES. - Tombées en désuétude; rétablies (T. 1560), II, 237. Négligence signalée en 1576. — Peuvent être bisannuelles, III, 120; - triennales et gratuites, IV, 7. Même vœu en 1614, 334.

Vitry (De). - Gouverneur de Meaux. - Député aux Etats de

la Ligue (1593), IV, 75 et note 1.

Vocations religieuses. V. Religieux.

Voies de recours. V. Requêtes civiles, Propositions d'erreur.

. • 

# TABLE DES MATIÈRES

## CONTENUES DANS LE CINQUIÈME VOLUME

## INFLUENCE DES ÉTATS DE PARIS ET DES ASSEMBLÉES DE NOTABLES, 1614-1626 (suite).

| Législation                                    | 1    |
|------------------------------------------------|------|
| Droit civil. Personnes : Actes de l'état civil | 1    |
| Mainmortables                                  | 2    |
| Incapacités légales                            | 3    |
| Mariages clandestins                           | 3    |
| Mineurs et tuteurs                             | 4    |
| Successions: Bénéfice d'inventaire             | 5    |
| Recel des biens; successions des mères         | 7    |
| Substitutions                                  | 8    |
| Obligations                                    | 8    |
| Obligations sous seing privé; notaires         | 9    |
| Dispositions diverses: ventes d'immeubles      | 10   |
| Prescriptions                                  | . 11 |
| Saisies immobilières; insaisissabilité         | 12   |
| Intérêts demandés en justice                   | 13   |
| Droit commercial                               | 14   |
| Billets au porteur; lettres de change          | 14   |
| Banqueroute et faillite                        | 15   |
| Droit pénal                                    | 16   |
| Amendes                                        | 16   |
|                                                | 17   |
| Faux; abus des grâces                          |      |
| Coutumes et Ordonnances                        | 18   |
| Vérification des édits                         | 19   |

| , | PO |  |
|---|----|--|
| 4 | อด |  |

## TABLE DES MATIÈRES

| Codification : lois obligatoires pour le juge Arrêts motivés                                                                                                                                                                                            | 19<br>20                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| La justice et les lois en 1614                                                                                                                                                                                                                          | 21                                           |
| Administration municipale.  Élection des échevins                                                                                                                                                                                                       | 28<br>28<br>29<br>29<br>30                   |
| Finances                                                                                                                                                                                                                                                | 31                                           |
| Renaissance des abus réprimés par Henri IV                                                                                                                                                                                                              | 31                                           |
| Impôt direct. Tailles                                                                                                                                                                                                                                   | 33<br>34<br>35                               |
| Perception de la taille                                                                                                                                                                                                                                 | 37<br>37<br>38                               |
| Domaine : rachat                                                                                                                                                                                                                                        | 39<br>40<br>43                               |
| Administration: perception rendue au roi                                                                                                                                                                                                                | 44<br>45<br>46<br>48                         |
| COMMERCE                                                                                                                                                                                                                                                | 52                                           |
| Situation commerciale en 1614                                                                                                                                                                                                                           | 52                                           |
| Commerce intérieur.  Douanes intérieures; liberté du commerce Opinions différentes des provinces Impositions locales : ponts et rivières Commerce des blés Foires : monopoles Entretien des routes Relais de poste Sociétés; unité des poids et mesures | 52<br>52<br>53<br>56<br>57<br>59<br>64<br>64 |
| Commerce extérieur. Réciprocité des droits                                                                                                                                                                                                              | 63                                           |
| Traités de commerce                                                                                                                                                                                                                                     | 64<br>65<br>66<br>68                         |
| Côtes de Provence et de l'Océan                                                                                                                                                                                                                         | 69                                           |
| Encouragements accordes par Richelieu                                                                                                                                                                                                                   | 70                                           |

| TABLE DES MATIÈRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>459</b>                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Industrie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 71<br>71<br>72<br>73                                      |
| Noblesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 74<br>74                                                  |
| Privilèges nobiliaires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 75<br>76<br>77<br>78                                      |
| Rapports des seigneurs avec leurs vassaux  Violences contre la justice  Droits seigneuriaux  Chasse                                                                                                                                                                                                                                           | 79<br>79<br>80<br>82                                      |
| Rapports de la noblesse avec le roi Ambition des gentilshommes.  Elle revendique le service militaire. Pages; collèges militaires.  Exemption de la contrainte par corps. Droit de faire le commerce.  Esprit d'indépendance. Le tiers obtient la démolition des châteaux forts. Condé et le château d'Amboise.                               | 83<br>85<br>86<br>87<br>88<br>89<br>90                    |
| Multiplication des duels sous la régence  Doléances du clergé et du tiers Sévérités de Richelieu                                                                                                                                                                                                                                              | 94<br>95<br>97                                            |
| Organisation et discipline militaires.  La charge de connétable critiquée et supprimée Recrutement Compagnies incomplètes : passe-volants Vénalité des charges militaires Avancement; retraite Soldats estropiés Ordre de Saint-Louis : invalides Payement de la solde Logement des gens de guerre  Discipline : police des troupes en marche | 99<br>99<br>101<br>102<br>103<br>103<br>104<br>105<br>105 |
| Organisation des étapes<br>Défenses des prises<br>Limite des juridictions civile et militaire                                                                                                                                                                                                                                                 | 107<br>108<br>109                                         |
| Résumé : Caractère des États de Paris                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 111<br>117                                                |

# RÉSUMÉS GÉNÉRAUX

| AUTORITÉ DES ÉTATS                                   | 137        |
|------------------------------------------------------|------------|
| Vote de l'impôt                                      | 138        |
| Périodicité des États                                | -141       |
| États provinciaux                                    | 143        |
| Droit de déclarer la guerre                          | 144        |
| Responsabilité des conseillers                       | 145<br>145 |
| Cahiers de doléances                                 | 140        |
| Exécution des vœux                                   | 147        |
| Le parlement et les États                            | 149        |
| Efforts divers des États généraux                    | 150        |
| Opinion de Commynes                                  | 153        |
| Opinion de Sully sur le libre vote de l'impôt        | 156        |
| Opinion de Fénelon                                   | 158        |
| INFLUENCE DES ÉTATS SUR LES AFFAIRES ECCLÉSIASTIQUES | 163        |
| Défiance contre les empiétements du clergé           | 164        |
| Affaires intérieures de l'Église                     | 167        |
| Liberté des cultes                                   | 169        |
| Influence des États sur l'instruction publique       | 171        |
| Réforme des Universités                              | 171        |
| Imprimerie                                           | 173        |
| INFLUENCE DES ÉTATS SUR LA JUSTICE                   | 175        |
| Unité de juridiction; desseins du tiers              | 176        |
| Choix des magistrats; indépendance du juge           | 181        |
| Procédure civile                                     | 183        |
| INFLUENCE DES ÉTATS SUR LA LÉGISLATION               | 185        |
| Aux États du roi Jean; aux États de Tours            | 186        |
| Aux États d'Orléans                                  | 187        |
| Aux États de Blois; aux États de Paris               | 188        |
| Droit commercial                                     | 189        |
| Instruction criminelle                               | 190        |
| Tendances vers l'unité                               | 192        |
| Influence des États sur les finances                 | 197        |
| Lutte des députés contre le pouvoir royal dans les   |            |
| différentes sessions                                 | 198        |
| Leur présérence au sujet du domaine                  | 202        |
| Nature de l'impôt; perception et comptabilité        | 203        |
| Pays d'États et pays d'élection                      | 204        |

| TABLE DES MATIÈRES                                          | 461 |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| Influence des États sur le commerce et l'industrie          | 207 |
| Analogie des vœux émis par les différentes sessions.        | 208 |
| Leurs vœux favorables à la civilisation                     | 211 |
| INPLUENCE DES ÉTATS SUR LA NOBLESSE                         | 213 |
| Espérances des gentilshommes sous chaque règne              | 214 |
| INPLUENCE DES ÉTATS SUR L'ARMÉE                             | 217 |
| Organisation militaire                                      | 218 |
| Discipline                                                  | 219 |
| Conclusion. — Causes de l'insuccès des Étals                | 221 |
| Responsabilité de la royauté                                | 221 |
| - de la noblesse                                            | 223 |
| du tiers état                                               | 225 |
| Rareté des sessions                                         | 225 |
| Division des États en trois ordres                          | 226 |
| Attitude du clergé                                          | 226 |
| Le tiers en présence des deux ordres privilégiés            | 228 |
| Résultat direct des États : cahiers de doléances            | 229 |
| Vote de l'impôt                                             | 231 |
| Résultat indirect : Charles V, Louis XII et Henri IV réali- |     |
| sent les vœux                                               | 232 |
| Effet moral des États                                       | 234 |
| L'égalité fondée, il faut apprendre à user de la liberté.   | 237 |
| APPENDICES                                                  |     |
| A. — Les élections de députés de 1302 à 1614.               |     |
| xive siècle                                                 | 242 |
| 1483                                                        | 248 |
| 1560 à 1614                                                 | 252 |
| 1. Convocation royale                                       | 252 |
| 2. Rédaction de cahier et élection                          | 256 |
| 3. Assemblée de bailliage : Clergé                          | 259 |
| Noblesse                                                    | 260 |
| Tiers état                                                  | 261 |
| 4. Électeurs et éligibles                                   | 264 |
| Pays d'États                                                | 267 |
| B. — ÉTATS GÉNÉRAUX PROJETÉS SOUS LA FRONDE (1649-1652      | 2). |
| Paris au pouvoir de la Fronde (1649)                        | 274 |
| La cour à Saint-Germain. Convocation des États              | 275 |
| Ajournement des États au 1er octobre 1649                   | 277 |

.

| Quelques élections. Ajournement indéfini<br>Éloignement de Mazarin (février 4651)<br>Conseils de Mazarin : promettre les États, les éluder. |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Convocation au 1er octobre                                                                                                                  | 281<br>282 |
| Élections nombreuses : juillet-octobre 1651<br>Réaction monarchique : vains efforts des nobles                                              | 284        |
| TABLE ANALYTIQUE                                                                                                                            | 287        |
| TABLE DES MATIÈRES                                                                                                                          | 457        |

COULOMMIERS. - Typog. P. BRODARD et GALLOIS.

• . 

. . ; . • . . . ٠.

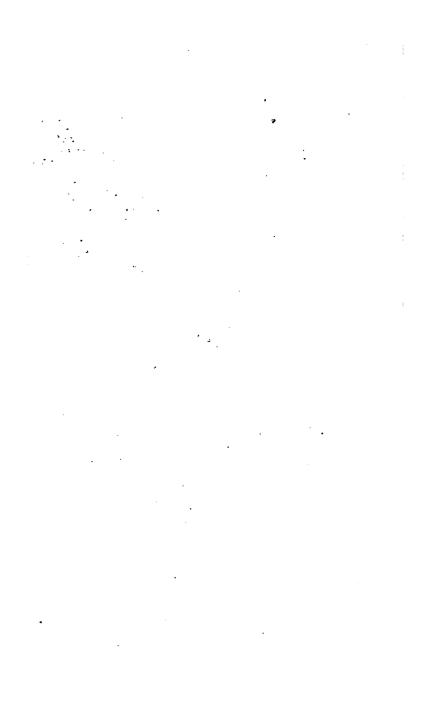





| DATE DUE |  |          |  |
|----------|--|----------|--|
| i I      |  |          |  |
|          |  |          |  |
|          |  |          |  |
|          |  |          |  |
|          |  |          |  |
|          |  |          |  |
|          |  |          |  |
|          |  |          |  |
|          |  |          |  |
|          |  |          |  |
|          |  |          |  |
|          |  | <u> </u> |  |

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD, CALIFORNIA 94305



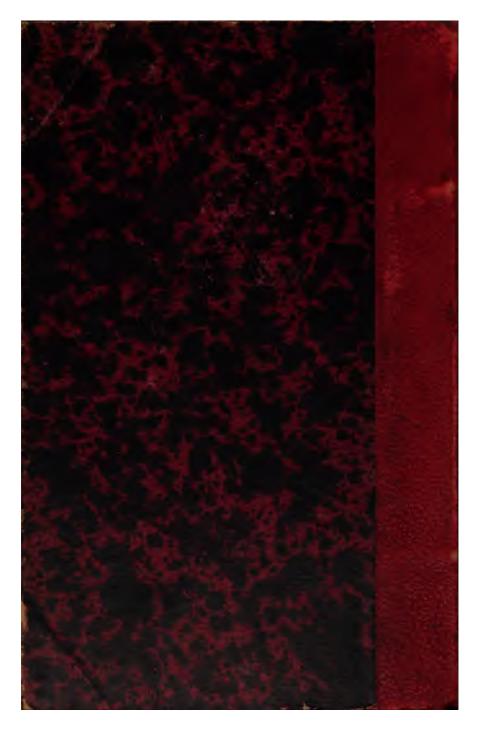